

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

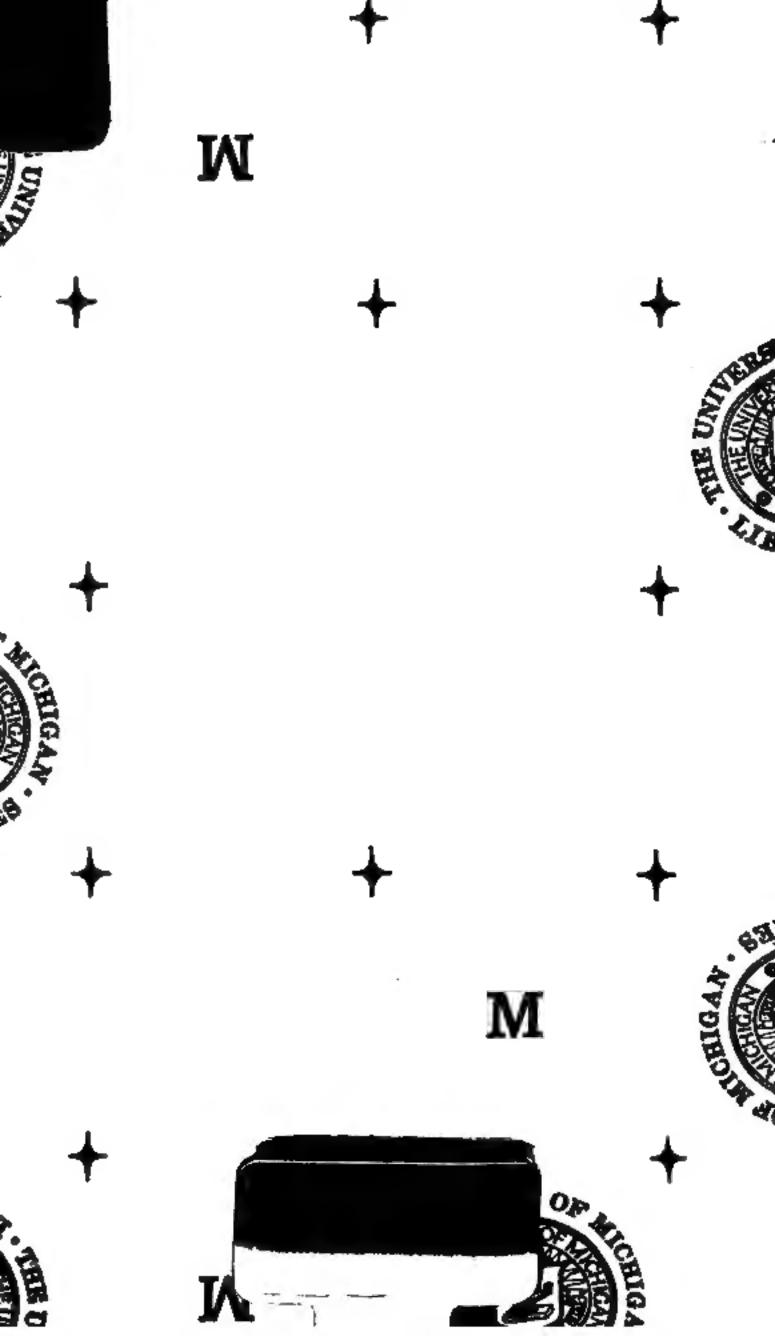

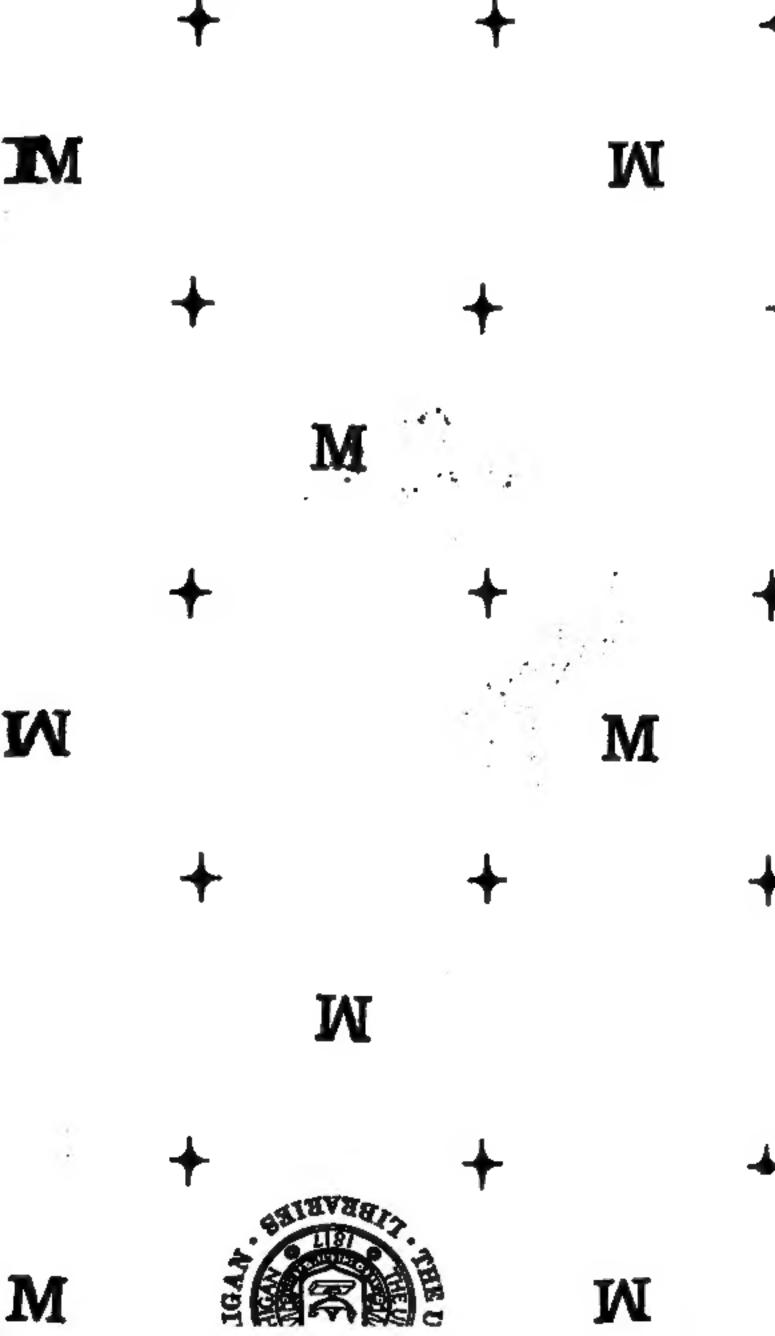

| |-| 1 Ì

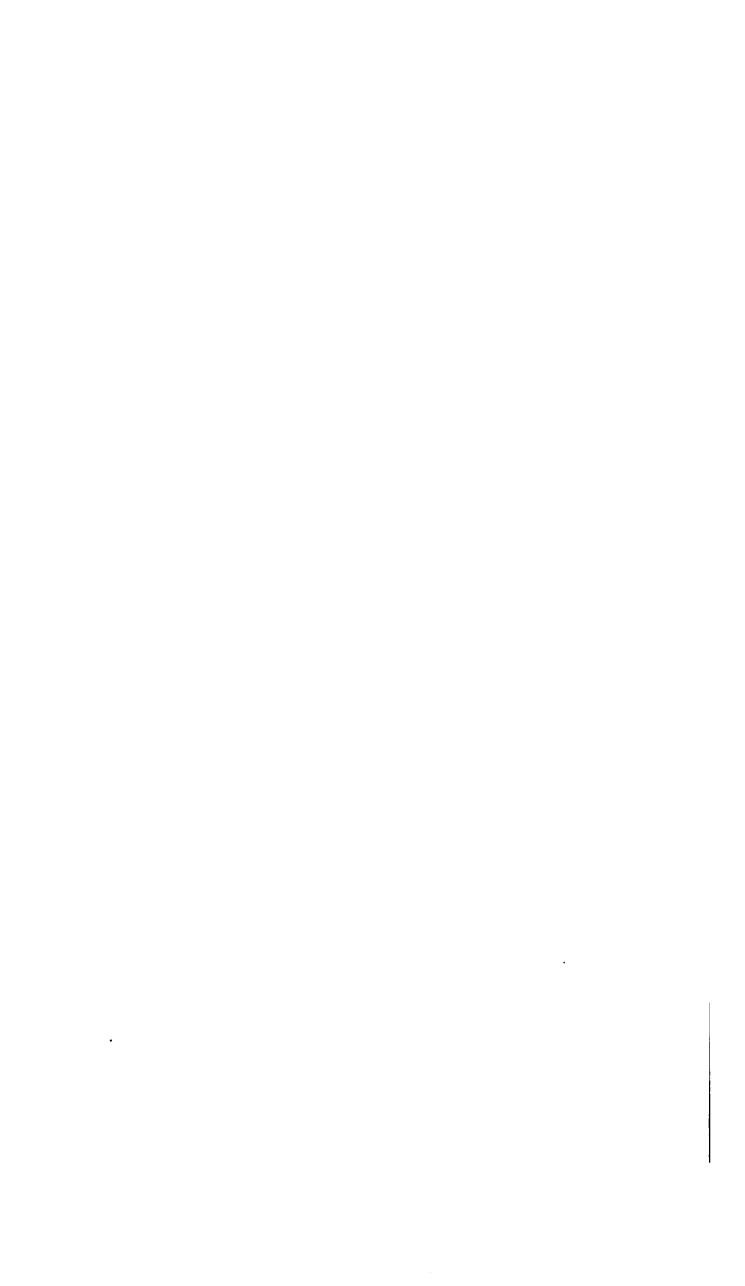

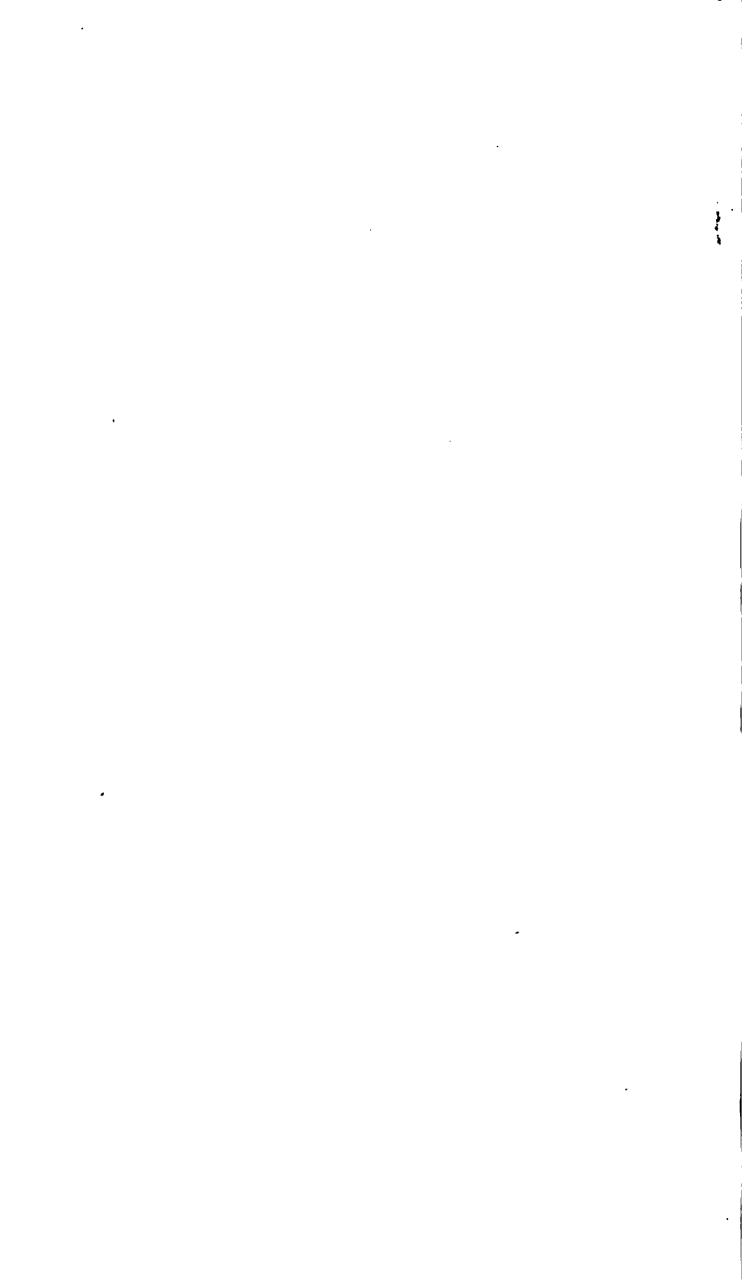

### **ŒUVRES**

DE

## BOILEAU.

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, RUE JACOB, 56.

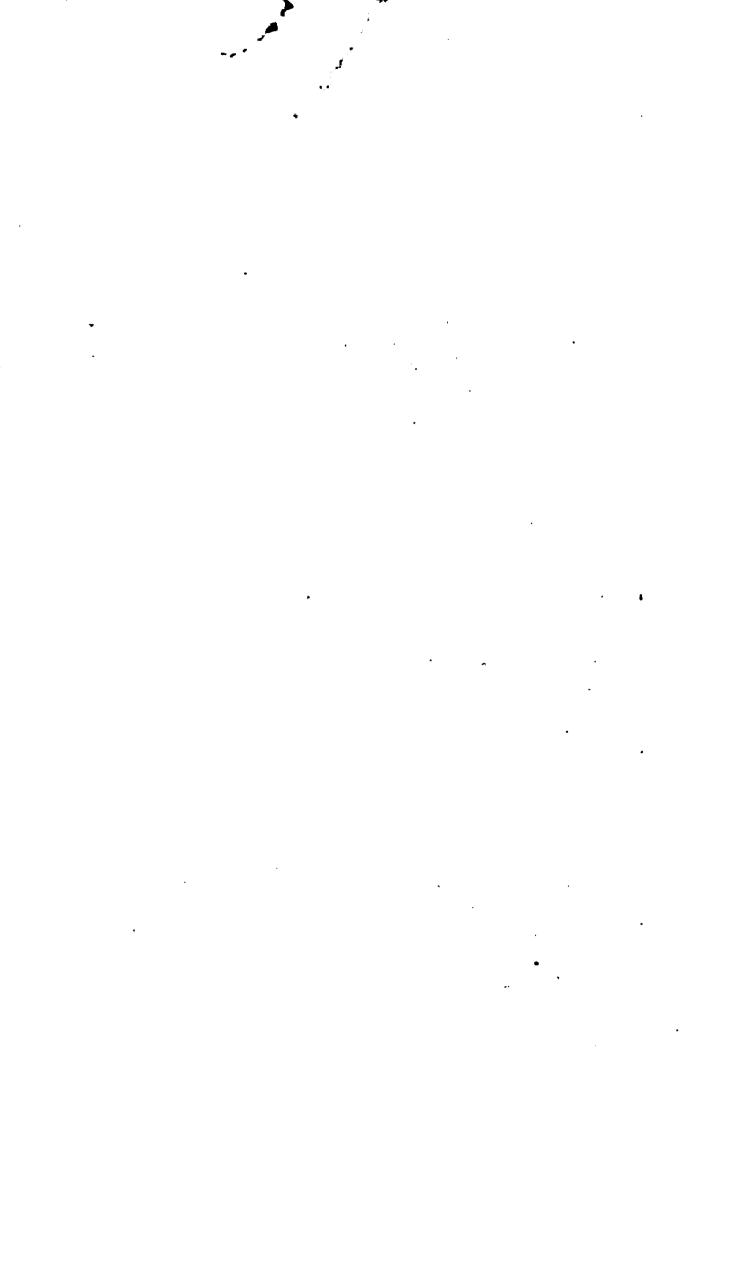

en weren a strain

### **OEUVRES**

.171

DE

# BOILEAU,

AVEC UN CHÒIX DE NOTES

DES MEILLEURS COMMENTATEURS

ET PRÉGÉDÉES D'UNE NOTICE

### PARIS,

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, IMPRIMEURS DE L'INSTITUT, EVE JACON, 56.

1851.

848 B69 A48

\*

-

.

### NOTICE

SUR

### BOILEAU DESPRÉAUX,

### PAR M. AMAR.

Gilles Boileau, gressier de la grand'chambre du parlement de Paris, et père du poëte qui a rendu à jamais ce nom si célèbre, descendait d'Estienne Boyleaux, Boileaue, ou Boylesve, prévôt de la ville de Paris au treizième siècle.

Telle était la réputation de sagesse et de probité dont jouissait ce magistrat, que quand Louis IX, qui donnait alors à la terre le spectacle, trop rarement renouvelé pour le bonheur des peuples, d'un grand saint dans un monarque accompli, songea, en 1258, à régulariser les fonctions du prévôt de Paris, il s'occupa, dit Joinville, de faire chercher par tout le pays un bon justicier, et bien renommé de prud'homie; et il le trouva dans la personne d'Estienne Boyleaux, qui fut ainsi le premier prévôt de Paris nommé par le roi.

Boileau eut raison, dans la suite, de se montrer sier d'une pareille descendance, et de la faire constater légalement par un arrêt en bonne forme. (Voyez la Lettre à Brossette du 9 mai 1699.) C'est à l'auteur de la satire sur la noblesse qu'il appartenait surtout de sentir le prix de la véritable, de celle qui est la récompense de la vertu et des services rendus à l'État.

Le père de Boileau n'était pas moins distingué au Palais par sa probité que par sa grande expérience dans les affaires; quoique d'une fortune médiocre, et chargé d'une nombreuse famille, il soigna si heureusement l'éducation de ses fils ', que le barreau, l'Église, et surtout les lettres, s'honoreront à jamais du nom de Boileau.

Celui qui était destiné à porter si loin la gloire du Parnasse français, et, suivant l'expression de Vauvenargues, à éclairer tout son siècle, Nicolas Boileau naquit le 1<sup>er</sup> novembre 1636, à Crosne (petit village près de Villeneuve-Saint-Georges), selon L. Racine; à Paris, suivant

BOILEAU.

BOILEAU DE PUIMORIN, né d'un premier lit, en 1828, mort en 1683.— Gilles BOILEAU, né à Paris, en 1631; reçu à l'Académie française, en 1639; mort en 1649. — Jacques BOILEAU (l'abbé), également né à l'aris, le 16 mars 1638; mort le 1<sup>er</sup> août 1716.

d'autres biographes, et dans la chambre même qu'avait habitée Jacques Gillot, l'un des auteurs de la Satire Ménippée. Ce point de biographie n'est point encore suffisamment éclairei : une circonstance cependant qui semblerait donner quelque poids à l'opinion de L. Racine, c'est le surnom de Despréaux donné à Boileau, et emprunté d'un petit pré situé au bout du jardin de cette maison de campagne, où le père de notre poëte venait passer le temps des vacances. Mais laissons Paris et Crosne se disputer l'honneur d'avoir vu naître Boileau : un homme tel que lui appartient à la France tout entière, qui se glorifiera éternellement de l'avoir donné à l'Europe.

L'erreur ou l'incertitude des biographes a pu résulter de ce que les titres qui constataient la naissance de Boileau à Crosne ayant disparu dans l'incendie qui consuma la presque totalité de ce village, il ne resta plus d'autre preuve légale que les registres de famille où le père de notre poëte consignait la naissance de chacun de ses enfants. Il y a eu également confusion dans les époques, mais par la faute de Despréaux, qui, peut-être incertain lui-même de l'année et du jour où il était né, et se croyant lié par la réponse qu'il avait faite au roi , persista toute sa vie à se dire ou à se croire plus jeune d'un an qu'il n'était en effet.

Ses premières années n'eurent rien de remarquable; et d'Alembert le félicite d'avoir été le contraire de ces petits prodiges de l'enfance, qui souvent sont à peine des hommes ordinaires dans l'âge mûr; esprits avortés que la nature abandonne, comme si elle ne se sentait pas la force de les achever. Pesant et taciturne, il était si loin d'annoncer ce qu'il serait un jour, que son père en tirait, par comparaison avec ses autres frères, cet horoscope peu flatteur pour l'amour-propre paternel, mais bien démenti par l'événement, que Colin (Nicolas) serait un bon garçon qui ne dirait jamais de mal de personne. Dongois, son beau-frère, n'en augurait pas mieux quelques années plus tard, et condamnait à n'être jamais qu'un sot l'un des hommes qui eut le plus d'esprit, puisqu'il connut le mieux en quoi consiste le bon esprit.

Despréaux sit ses premières études au collége d'Harcourt (aujourd'hui collége royal de Saint Louis), et il y achevait à peine sa quatrième, lorsqu'il sutattaqué de la pierre. Il fallut le tailler; et l'opération, très-mal saite, suivant L. Racine, lui laissa, pour le reste de sa vic, de douloureux souvenirs de cette époque. Cette circonstance

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le roi lui ayant demaudé la date de sa naissance : « Sire , répondit Boileau , je suis venu au monde une année avant Votre Majesté , pour annoncer les merveilles de son règne. »

suffirait, selon moi, pour réduire à sa juste valeur l'anecdote supposée que de graves philosophes ont donnée pour cause de la sévérité de mœurs, de la disette de sentiment que l'on remarque dans les ouvrages de Boileau.

Il ne tarda pas à reprendre le cours de ses études, et il entra en troisième au collége de Beauvais, où son bonheur l'adressa à l'un de ces hommes précieux pour l'enseignement, qui savent distinguer dans un jeune élève le germe du vrai talent, des vaipes apparences auxquelles il est si facile et si dangereux quelquesois de se méprendre. M. Sévin, professeur de Boileau, reconnut bientôt en lui de rares dispositions pour la poésie, et prédit, sans balancer, l'avenir brillant qui l'attendait dans cette carrière. Encouragé par l'horoscope, et merveilleusement secondé par la nature, le jeune disciple s'abandonna tout entier à son penchant, ne s'occupa plus que de vers et de romans, et commença, au collége même, une tragédie, dont il avait retenu et citait encore longtemps après ces trois hémistiches:

Géants, arrêtez-vous!

Gardez pour l'ennemi la fureur de vos coups!

qu'il opposait hardiment aux meilleurs de Boyer. Ce n'était pas élever bien haut les prétentions de l'amour-propre. La famille de Boileau ne vit pas sans inquiétude se développer en lui le goût et le talent de la poésie; elle en pélit, dit-il,

Et vit, en frémissant, Dans la poudre du greffe un poète naissant.

Gilles Boileau, son frère ainé, qui se mélait aussi de vers, trouva surtout fort impertinent que ce petit drôle s'avisat d'en faire; et le poête naissant fut condamné à l'étude du droit, et même reçu avecat, le 4 décembre 1656. Mais il manifesta bientôt si peu de dispositions, ou plutôt tant de répugnance pour le barreau, que l'on ne s'obstina pas plus longtemps. Le praticien disgracié passa donc des bancs de l'École de Droit sur ceux de la Sorbonne : nouvelle tentative qui ne réussit pas mieux que la première, mais procura au poëte théologien un bénéfice, le prieuré de Saint-Paterne, qui lui rapportait huit cents livres de rente, dont il jouit huit ou neuf ans. Bien convaincu à

<sup>1</sup> On lit, dans l'Année littéraire, que Boileau, encore ensant, jouant dans une cour, tomba : dans sa chute, sa jaquette se retrousse, et un dindon lui donne plusieurs coups de bec sur une partie très-délicate. Voilà l'accident auquel l'elvétius attribue, sans balancer, la haine de Boileau pour les jésuites, qui avaient amené les dindons en France, son admiration pour Arnauld, la satire sur l'Équivoque, et l'épitre sur l'Amour de Dieu! « Tant il est vrai, ajoute-t-il ensuite, que ce sont souvent les causes imperceptibles qui déterminent toute la conduite de la vie, et toute la suite de nos idées. » De l'Esprit, Disc. III, chap. 1. note a.

cette époque de la nullité de sa vocation pour l'état ecclésiastique, il remit le bénétice entre les mains du collateur, et, après avoir calculé ce qu'il lui avait valu pendant le temps qu'il l'avait possédé, il fit distribuer cette somme aux pauvres, et principalement à ceux du lieu même. « Rare exemple, dit L. Racine, donné par un poëte accusé « d'aimer l'argent! » Cette restitution eut, suivant d'autres biographes, une destination différente : elle servit à doter une jeune personne qu'il avait aimée, et qui se faisait religieuse . Peu importe, au surplus, l'emploi de la somme : le premier mérite consiste ici dans la noblesse du procédé.

Libre ensin du gresse, de la Sorbonne et du barreau, et devenu, par la mort de son père, mattre absolu de ses goûts, de ses actions et de sa modique fortune, Boileau ne songea plus qu'à suivre la route que lui traçait son génie. Parmi les poëtes qui avaient fait l'étude et les délices de ses premières années, il paraît que l'instinct l'avait surtout dirigé vers les satiriques; et qu'Horace, Perse, et Juvénal, l'avertirent les premiers de son talent. La société du malin Furetière, grand admirateur, mais imitateur médiocre de Regnier, acheva de déterminer sa vocation pour le genre dangereux, mais nécessaire alors, de la satire littéraire. On applaudissait, il est vrai, aux chefs-d'œuvre de Cornéille, aux premières pièces de Molière; mais Chapelain était encore l'oracle de la littérature; l'Académie portait le deuil de Voiture, et Cotin était une espèce d'autorité. Que de motiss pour enslammer la bile satirique d'un jeune poëte qui, né avec un esprit juste, un tact sûr et délicat, et un fonds intarissable de haine pour les sots, se sentait le courage et les moyens de tenter la réforme du Parnasse français, et d'achever ce que Molière avait si glorieusement commencé quelques années auparavant! Mais, en frappant d'un ridicule éternel l'abus de l'esprit et le jargon des ruelles, ce grand homme n'avait attaqué que les effets, sans remonter à la cause du mal; et, quoiqu'il eût sorcé pour un temps les précieuses à se cacher, les progrès du mauvais goût n'en étaient pas moins sensibles, et la décadence des lettres moins prochaine.

Voilà ce que n'ont point assez considéré, ce me semble, ceux qui, désenseurs beaucoup trop officieux des Pelletier et des Cotin, ont, plus d'un siècle après, essayé de renouveler le tumulte excité sur le Parnasse à l'apparition des premières satires de Boileau, et de réhabiliter des noms et des ouvrages à jamais proscrits. Voltaire appelle quelque part 2 les satires de Boileau les fautes de sa jeunesse, et le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les biographes ne sont point d'accord sur cette dernière circonstance <sup>2</sup> Mémoire sur la satire.

édicite de les avoir couvertes par le mérite de ses belles Épitres, et de son admirable Art poétique. Mais le mérite de ses ouvrages, en estet admirables, eût-il été reconnu d'un siècle perverti par les doctrines des détracteurs des anciens? Le charme continu d'une versification constamment pure, harmonieuse, eût à peine esseuré des orcilles accoutumées aux sons rauques et discordants des versificateurs alors en réputation; de quel prix eût été pour les admirateurs de Scudéri et de Chapelain cette puissance de raison, qui donne un si grand caractère aux ouvrages de Boileau, et à leur auteur un rang si distingué parmi les poètes? Il fallait donc commencer par désabuser le siècle, si complétement trompé sur les véritables objets de son admiration, et chasser l'usurpation de toutes les avenues du trône où allait s'asseoir ensin la légitimité poétique et littéraire.

Telle sut l'heureuse révolution opérée par les premières satires de Boileau, révolution qui ne lui attira que les ennemis auxquels il devait s'attendre, mais qui lui procura d'illustres appuis sur lesquels il était loin de compter, et qu'il réconcilia avec la satire par l'estime même que leur inspirait le poëte satirique.

A peine la bonne route sut-elle indiquée, que tous les bons esprits s'empressèrent de la suivre. Le premier qui s'y sit remarquer sut le jeune Racine, dont on jouait alors l'Alexandre. Malgré la distance, déjà sensible, qui sépare cette pièce des Frères ennemis, Racine avait beaucoup à prositer encore dans les conseils de Boileau, et l'on ne tarda pas à s'en apercevoir. L'amitié la plus constante unit ces deux grands poëtes, qui s'éclairaient, s'encourageaient, se consolaient mutuellement, et doublaient ainsi la force qu'ils opposaient de concert aux attaques souvent réitérées de la médiocrité jalouse. Quand Racine doutait presque lui-même du mérite d'Athalie, Je m'y connais, disait Boileau: le public y reviendra. Et lorsque Boileau,

' il en parut d'abord sept, en 1666 (un volume in-16, Paris, Claude Barbin), le Discours Au Roi sanctifiait déjà les pages \* de ce recueil.

Eh! qu'importe à nos vers que l'errin les admire?

Pourvu qu'ils puissent plaire au plus puissant des rois,
Qu'à Chantilli Condé les lise quelquefois;
Qu'Enghien en soit touché, que Colbert et Vivone,
Que la Rochefoncauld, Marsillac, et Pompone, etc.

Et plût au ciel encor, pour couronner l'ouvrage,
Que Montausier voulût lui donner son suffrage!

(Epitre vs1.)

<sup>\*</sup> Expression de Boileau, sat. 1x.

rebuté par les nombreuses critiques qu'essuyait sa satire contre les femmes, se repentait de l'avoir faite, son ami le rassurait, en lui disaut : L'orage passera. Cette liaison, si respectable en elle-même, et qui eut peut-être sur nos destinées littéraires plus d'influence que l'on ne croit, n'avait cependant pas son principe dans la conformité d'humeurs : peu de caractères ont été au contraire plus opposés que ceux de Racine et de Boileau; mais la droiture du cœur et la justesse de l'esprit étaient de part et d'autre les mêmes, et l'indulgence réciproque faisait le reste.

C'est surtout à la cour que ce contraste ressortait de la manière la plus frappante. Brusque, tranchant, incapable de taire ou de déguiser sa pensée, Boileau ne faisait pas grâce à ce misérable Scarron, en présence même de madame de Maintenon; et Racine, tremblant, déconcerté, lui disait en sortant : « Je ne pourrai donc plus « paraître à la cour avec vous! » Boileau convenait de ses torts, et y retombait à la première occasion. Louis XIV lui-même n'était pas à l'abri de sa franchise; mais il lui donnait alors un tour délicat qui la faisait agréablement passer. Le roi lui montrant un jour quelques vers qu'il s'était amusé à saire : « Sire, dit le poëte consulté, rien « n'est impossible à votre majesté : elle a voulu faire de mauvais vers, « elle y a parfaitement réussi. » Le duc de la Feuillade donnait de grands éloges à un méchant sonnet de Charleval, et alléguait, en saveur de son jugement, celui du roi et de la dauphine. «Le roi, « dit l'inslexible Boileau, s'entend à merveille à prendre des villes; « madame la dauphine est une princesse accomplie; mais je crois me « connaître en vers un peu mieux qu'eux. » Indigné de l'insolence du poëte, le duc s'empresse de rapporter ce propos au roi, qui lui répond: « Oh! pour cela, il a bien raison. »

Personne, d'ailleurs, ne savait corriger avec plus d'habileté que Boileau ce que sa franchise pouvait avoir de trop rude quelquesois, et tirer un compliment adroit de ce qui n'eût été qu'une vérité dure dans la bouche d'un autre. Il lisait un jour au roi un passage de l'histoire de son règne où se trouvait rebrousser chemin. Louis XIV l'arrête à ce mot, qui le choque: Boileau en soutient vivement la propriété, allègue des autorités, et reste seul de son sentiment. « Tous les « courtisans, dit-il, m'abandonnèrent; et M. Racine tout le pre-« mier. » Il n'en persista pas moins: « Cela est assez beau, dit-il au « roi, que de toute l'Europe je sois le seul qui résiste à Votre Ma-« jesté. » (Lettre à Brossette, du 2 décembre 1706.)

Boileau avait quarante-huit ans; il ne lui restait plus rien à faire pour sa gloire, et il n'était point encore de l'Académie française.

« Je veux que vous en soyez, » lui dit un jour le roi; et peu de temps après il fut proposé pour la place restée vacante par la mort de Colbert: mais la Fontaine, son concurrent, fut préféré; et ce choix ayant contrarié l'intention manisestée par le roi, il ne donna son agrément à l'élection de la Fontaine que six mois après, et lorsque Boileau, présenté de nouveau, eut été admis sans opposition. Il vint donc prendre place le 1er (et non le 3) juillet \* 1685 dans une compagnie dont il avait sacrifié sans ménagement les principaux membres à la défense des saines doctrines, et dont le reste 3, si l'on en excepte Racine et la Fontaine, valait à peine l'honneur d'être nommé. Ils firent du moins preuve d'esprit dans cette circonstance, et le dépouillement du scrutin n'offrit pas une boule noire. Le malin récipiendaire ne dissimula, dans son discours, ni sa surprise de l'honneur extraordinaire, inespéré, qu'il recevait; ni surtout sa reconnaissance pout le monarque qui lui ouvrait en effet les portes de l'Académie, quelque juste sujet qui dût pour jamais lui en interdire l'entrée 4. Boileau porta dans ses relations académiques toute l'indépendance de son caractère. Il ne se rendait guère aux assemblées que quand il s'agissait de combattre un projet, ou de repousser une élection qui hii déplaisait. C'est ainsi qu'après s'être opposé de toutes ses forces à la nomination du marquis de Saint-Aulaire, protégé par une cabale puissante à la tête de laquelle se trouvait le prince de Conti, il se transporta à l'Académie exprès pour donner sa boule d'exclusion, et cette boule fut la seule 5. Du reste, peu jaloux de représenter sa compagnie dans les occasions solennelles, il céda volontiers, pendant son directorat (trimestre d'avril 1693), à deux de ses confrères, Charpentier et l'abbé Dangeau, le droit et l'honneur de recevoir trois nouveaux académiciens, l'abbé Bignon, la Bruyère, et M. de la Loubère. Un essaim, détaché de l'Académie française 6, avait formé des 1663 ce qu'on appela d'abord la petite Académie, aujourd'hui celle des inscriptions et belles-lettres. Boileau n'en sit partie qu'en 1694: mais il y apporta, à ce qu'il paratt, beaucoup de zèle et d'assiduité; car l'académicien chargé de cette partie de son éloge remarque

3 Cétalent MM. Potier de Novion, Charpentier, Perrault, Tallemant, Michel le Clerc, Irland de Lavau, etc.

Expression de Boileau dans son Remerciement.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En rempiacement de M. de Bezons, conseiller d'État, mort le 22 mars 1681.

<sup>2</sup> M. Raynouard a vérifié, par lés registres mêmes de l'Académie, la justesse de critir date. (Journal des Savants, mars 1624.)

Voyez les lettres au marquis de Mineurc, 4 août 1708, et à Brossette, se septembre même année.

<sup>6</sup> Discours prononcé par M. Petit-Radel, de l'Académie des Inscriptions, lors de la translation des cendres de Boileau.

que, sur quels cents séances tenues depuis 1694 jusqu'en 1701, il n'envoya que quarante-huit fois s'excuser de son absence. Il se croyait sans doute, en sa qualité d'historiographe du roi, obligé de suivre avec intérêt des travaux qui avaient pour objet l'histoire métallique de ce règne fameux.

Cette inaltérable constance de caractère et de fidélité à ses devoirs se trouve dans les principes littéraires comme dans la conduite morale de Boileau. Toujours étranger aux disputes qui agitaient alors et pensèrent compromettre plus d'une fois les croyances religieuses, il resta l'ami de *Port-Royal* et le défenseur du grand Arnauld, sans cesser d'estimer pour cela les jésuites les plus distingués par leurs lumières et la sagesse de leurs doctrines <sup>2</sup>.

Il faut surtout remarquer, à son éloge, qu'il ne confondit jamais l'homme et l'ouvrage dans ses satires, et qu'il n'efsteura pas même les mœurs de ceux dont un devoir sévère le forçait d'immoler les écrits à la risée qu'eux-mêmes avaient provoquée. Du reste, sa probité littéraire égalait en lui la probité morale : s'il fut quelquefois injuste. il ne le fut que par erreur, par prévention, ou tout au plus par humeur. Mais s'il revenait volontiers sur le compte des personnes, il est presque sans exemple qu'il revint de même sur celui des ouvrages. Il se réconcilia de bonne soi avec Quinault, et même avec Perrault, mais sans rien rétracter des jugements qu'il avait portés sur eux, et qui sont devenus ceux de la postérité. Ce n'est pas que, dans la confiance intime de l'amitié, il attachât un bien grand prix au talent qui lui avait fait une si haute réputation. Jouant un jour aux quilles, dans son jardin d'Auteuil, avec le fils de Racine, encore fort jeune, il lui arriva de les abattre toutes d'un seul coup: « Convenez, dit-il en s'adressant au jeune « homme, que je possède deux talents bien utiles à la société et à l'É-« tat: celui de bien jouer aux quilles, et de bien saire des vers! » Il se reprochait, sur la fin de sa vie, les soins qu'il donnait à la dernière édition de ses ouvrages. « Quelle pitié, disait-il, de s'occuper encore « de rimes, et de toutes ces niaiseries du Parnasse, quand je ne « devrais songer qu'au compte que je suis près d'aller rendre à Dieu! »

La piété dans Boileau était solide, éclairée : elle tenait à l'élévation de son caractère, ouvertement ennemi de toute espèce d'affectation. Racine, toujours surpris que la franchise de son ami lui réussit partout, et même à la cour, tandis que la réserve qu'il s'imposait n'avait

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Discours de M. Petit-Radel.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « La vérite est que je me déclare dans mes ouvrages ami des écrivains de l'école « d'Ignace, etc.» (Lettre à Brossette, du 7 novembre 1703.) Il cite ailleurs les il·lustres amis qu'il compte parmi les jésuites. (Lettre du 7 décembre.)

pas le même succès, lui en demandait un jour la raison. « Elle est toute « simple, lui répondit Boileau : vous allez à la messe tous les jonrs, et « je n'y vais que les sêtes et dimanches. » Ce n'est pas qu'il suspectat, à cet égard, la sincérité de Racine; mais il craignait pour lui que des yeux jaloux ne vissent, dans cet excès de zèle, plutôt l'intention de se saire remarquer des hommes que le désir de plaire à Dieu.

Boursault rapporte dans ses lettres une conversation de Boileau avec un abbé qui possédait plusieurs bénéfices, et qui lui disait : « Cela « est bien bon pour vivre. — Je n'en doute pas, répondit le poëte; « mais pour mourir, monsieur l'abbé, pour mourir ? »

Inflexible sur l'article des devoirs rigoureusement prescrits, il n'en sacrifiait à aucune considération particulière la triste observation; et, sidèle à sa propre maxime :

L'Évangile au chrétien ne dit en aucun lieu, Sois dévot <sup>1</sup>;

il ne cherchait point à paraître dévot; mais il était sincèrement chrétien: sa vie et sa mort l'ont prouvé.

Voilà quel fut, au fond,

Cet homme horrible, Ce censeur qu'ils ont peint si noir et si terrible!

Plusieurs de ceux qui chargeaient son portrait de ces couleurs odieuses ont trouvé en lui un protecteur, un ami, un bienfaiteur même au besoin. Sa bourse fut ouverte à Cassandre, qui ne l'épargnait pas, et à Linière, qui le remboursait en couplets satiriques. Mais quelle délicatesse dans son procédé envers l'honnête Patru, dont il achète la bibliothèque sous la condition expresse qu'il gardera ses livres jusqu'à sa mort! Apprend-il que la pension de Corneille se trouve supprimée, il court à Versailles offrir le sacrifice de la sienne, ne pouvant sans honte, disait-il, recevoir une pension du roi, tandis qu'un homme tel que Corneille en serait privé. Et le roi envoya deux cents louis à Corneille pauvre, agé et infirme 2. On n'a point oublié l'éclatant hommage rendu par Boileau à la supériorité du génie de Molière. Louis XIV lui demandait quel était l'homme de lettres qui honorait le plus son règne : « Sire, c'est Molière!—Je ne le croyais pas, répon-« dit le roi : mais vous vous y connaissez mieux que moi. » Il louait avec la même franchise ce qui pouvait se trouver de bon dans les écri-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Epitre x.

<sup>2</sup> Les jésuites ont disputé à Boileau cette belle action, pour en faire honneur au P. la Chaise. Mais c'est Boursault qui rapporte le fait dans ses lettres, et Boursault n'aimait pas Boileau.

vains mêmes qu'il avait le plus critiqués. Voici, par exemple, deux vers qui l'étonnaient dans Scudéri:

Il n'est rien de si doux, pour des cœurs pleins de gloire, Que la paisible nuit qui suit une victoire.

« Est-ce bien Perrault, disait-il, qui a fait ces six vers, au sujet des traductions du grec en français? »

Its devraient, ces auteurs, demeurer dans leur grec,
Et se contenter du respect
De la gent qui porte férule.

D'un savant traducteur on a beau faire choix,
C'est les traduire en ridicule,
Que de les traduire en françois.

Il est cependant une grande injustice littéraire que l'on ne pardonne point à la mémoire de Boileau : c'est son silence sur la Fontaine, nommé une seule fois ', et sous des rapports peu favorables, dans ses ouvrages en vers. Ce n'est certainement pas faute, dit la Harpe, d'avoir senti le talent de la Fontaine, et la dissertation sur Joconde en fait foi. Avouons-le plutôt, avec M. Auger : « Le mérite de la Fontaine paraît n'avoir frappé que froidement ses contemporains..... La Fontaine lui-même, on le sait, se croyait inférieur à l'affranchi d'Auguste; son siècle le crutainsi : et, pour cette seule fois sans doute, on fut injuste envers un écrivain en l'estimant ce qu'il s'estimait lui-même. Longtemps ce poète charmant, les délices de tous les âges, ne parut guère propre qu'à amuser des enfants. » (Éloge de Boileau, p. xxxv.)

Boileau mourut d'une hydropisie de poitrine, le 13 mars 1711, à dix heures du soir, âgé de soixante-quatorze ans quatre mois et treize jours. « La compagnie qui suivit son convoi, et dans laquelle j'étais, dit Louis Racine, sut fort nombreuse; ce qui étonna une semme du peuple, à qui j'entendis dire : « Il avait bien des amis! on assure pour- « tant qu'il disait du mal de tout le monde. » Il sut enterré dans l'église basse de la Sainte-Chapelle de Paris, au-dessous de la place même occupée par le lutrin qu'il a rendu si sameux.

Ses cendres y reposèrent paisiblement jusqu'à l'époque désastreuse où la tombe même ne sut plus un resuge sacré, et se vit contrainte de rendre les dépôts que la piété avait mis sous la garde de la religion. Hommage et reconnaissance à celui qui conçut la noble pensée d'ouvrir un nouvel asile à ces ombres illustres, si tristement exilées de leur

<sup>·</sup> Satire x, v es.

première demeure ', et de les réunir dans une espèce d'Élysée, où elles pussent du moins attendre en paix des jours meilleurs!

Ces jours sont arrivés tout est rentré dans l'ordre pri mitif; les morts eux-mêmes ont repris leur rang, et la terre consacrée a recueilli de nou veau ce que le temps avait épargné des dépouilles mortelles de nos grands hommes. Celles de Boileau ont été solennellement transférées, le 14 juillet 1819, du musée des Monuments français à l'église paroissiale de Saint-Germain-des-Prés, et placées dans la chapelle de saint Paul. MM. Daru, au nom de l'Académie française, et Petit-Radel, au nom de celle des inscriptions et belles-lettres, ont dignement interprété, dans cette circonstance, les sentiments de leurs honorables compagnies. Une table de marbre noir a consacré ce pieux événement par l'épitaphe suivante:

HOC. SUB. TITULO

FATIS. DIU. JACTATI

IN. OMNE. ÆVUM. TANDEM. COMPOSITI

JACENT. CINERES

NICOLAI. BOILEAU. DESPREAUX

**PARISIENSIS** 

GUI. VERSIBUS. CASTISSIMIS

HOMINUM. ET. SCRIPTORUM. VITIA

NOTAVIT

CARMINA. SCRIBENDI

LEGES. CONDIDIT

FLACCI. ÆMULUS. IIAUD. IMPAR

IN JOCIS. ETIAM. NULLI. SECUNDUS

ОВПТ

XIII. MART. MDCCXI

EXEQUIARUM. SOLEMNIA INSTAURATA

XIV. JVL. MDCCCXIX

CURANTE. UBBIS. PRÆFECTO

PARENTANTIBUS. SUO. QUONDAM

REGIA. UTRAQUE

·TUM. GALLICÆ. LINGUÆ

TUM. INSCRIPTIONUM

HUMANIORUMQ. LITTERARUM

ACADEMIA

M. Alexandre Lenoir, aujourd'hui conservateur des monuments de l'église reyale de Saint-Denis.

### ŒUVRES DE M. DESPRÉAUX,

L'AGE AUQUEL IL LES A COMPOSÉES, ET L'ANNÉE OU IL LES A PUBLIÉES I.

| PIÈCES.                             | AGE<br>DE<br>L'AUTEUR. | ANNÉE.       |
|-------------------------------------|------------------------|--------------|
| Discours au Roi                     | 27                     | 1664         |
| SATIRE I                            | 21                     | 1668         |
| — II                                | 26                     | 1663         |
|                                     | 24                     | 1661         |
| - VI                                | 25                     | 1662         |
| _ VII                               | 30                     | 1667         |
| — VIII                              | 29                     | 1666         |
| - IX                                | 55                     | 1692         |
| _ X                                 | 63                     | 1700         |
| - X1                                | 30                     | 1667         |
| ÉPITRE I                            | 29                     | 1666         |
| — ІІ                                | 33                     | 1670         |
| — III                               | 35                     | 1672         |
| $-1$ V $\dots$                      | [                      |              |
| — V                                 | 39                     | 1676         |
| — VI                                | !                      | -            |
| — VII                               | 40                     | 1677         |
| — VIII                              | i l                    |              |
| — IX                                | . 36                   | 1673         |
| — X                                 | 56                     | 1693         |
| — XI                                | 57                     | 1694         |
| - XII                               | 58                     | 1695         |
| Art poétique                        | 35                     | 1672         |
| Le Lutrin                           | 56                     | 1673         |
| Ode sur Namur.                      | 55                     | 1692         |
| Vers sur la Macarise.               | 19                     | 1656         |
| Sonnet sur une parente              | 15                     | 1652         |
| Stances sur l'École des semmes      | 25                     | 1662         |
| Arrêt burlesque                     | 38                     | 1£75         |
| Discours sur la satire              | 29                     | 1666         |
| Lettre à M. de Vivonne              | 39                     | 1676<br>1684 |
| Remerciement à l'Académie           | 47<br>27               | 1664         |
| Les Héros de Romans                 | 57                     | 1694         |
| Réflexions sur Longin               | 73                     | 1710         |
| Dissertation contre M. Le Clerc     | 37                     | 1674         |
| Traduction de Longin                | 68                     | 1704         |
| Lettre à M. le comte d'Ericeyra     |                        | 1/04         |
| - postanimos iantes en macis temps. |                        |              |
|                                     | 1                      |              |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S'il faut en croire l'éditeur de 1713, ce catalogue fut composé par Boileau.

### PRÉFACES DE BOILEAU'.

### I. PRÉFACE

POUR LES ÉDITIONS DE 1666 A 1669.

### LE LIBRAIRE AU LECTEUR.

Ces satires dont on fait part au public n'auraient jamais couru le hasard de l'impression, si l'on eût laissé faire leur auteur. Quelques applaudissements qu'un assez grand nombre de personnes amoureuses de ces sortes d'ouvrages ait donnés aux siens, sa modestie lui persuadait que, de les faire imprimer, ce serait augmenter le nombre des méchants livres, qu'il blame en tant de rencontres, et se rendre par là digne lui-même, en quelque façon, d'avoir place dans ces satires. C'est ce qui lui a fait souffrir fort longtemps, avec une patience qui tient quelque chose de l'héroïque dans un auteur, les mauvaises copies qui ont couru de ses ouvrages, sans être tenté pour cela de les faire mettre sous la presse. Mais enfin toute sa constance l'a abandonné à la vue de cette monstrueuse édition qui en a paru 2 depuis peu. Sa tendresse de père s'est réveillée à l'aspect de ses enfants ainsi défigurés et mis en pièces, surtout lorsqu'il les a vus accompagnés de cette prose fade et insipide que tout le sel de ses vers ne pourrait pas relever : je veux dire de ce Jugement sur les sciences<sup>3</sup>, qu'on a cousu si peu judicieusement à la fin de son livre. Il a eu peur que ces satires n'achevassent de se gater en une si méchante compagnie : et il a cru enfin que, puisqu'un ouvrage, tôt ou tard, doit passer par les mains de l'imprimeur, il valait mieux subir le joug de bonne grâce, et faire de lui-même ce qu'on avait déjà fait malgré lui. Joint que ce galant homme, qui a pris le soin de la première édi-

<sup>&#</sup>x27;L'édition des Œuvres de Boileau donnée par M. Berriat-Saint-Prix (Paris, 1934, 4 vol. in-8°) est, sans aucun doute, la meilleure que l'on ait; aussi c'est le texte de cette édition que nous avons reproduit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A Rouen, en 1668.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petit Discours de Saint-Évremond, qui se trouve joint aux Œuvres de Des-Préaux dans l'édition de 1668.

tion, y a mêlé les noms de quelques personnes que l'auteur honore, et devant qui il est bien aise de se justifier. Toutes ces considérations, dis-je, l'ont obligé à me confier les véritables originaux de ses pièces, augmentées encore de deux autres 1, pour lesquelles il appréhendait le même sort. Mais en même temps il m'a laissé la charge de faire ses excuses aux auteurs qui pourront être choqués de la liberté qu'il s'est donnée de parler de leurs ouvrages en quelques endroits de ses écrits. Il les prie donc de considérer que le Parnasse fut de tout temps un pays de liberté; que le plus habile y est tous les jours exposé à la censure du plus ignorant; que le sentiment d'un seul homme ne fait point de loi; et qu'au pis aller, s'ils se persuadent qu'il ait fait du tort à leurs ouvrages, ils s'en peuvent venger sur les siens, dont il leur abandonne jusqu'aux points et aux virgules. Que si cela ne les satisfait pas encore, il leur conseille d'avoir recours à cette bienheureuse tranquillité des grands hommes comme eux, qui ne manquent jamais de se consoler d'une semblable disgrace par quelque exemple fameux, pris des plus célèbres auteurs de l'antiquité, dont ils se font l'application tout seuls. En un mot, il les supplie de faire réflexion que, si leurs ouvrages sont mauvais, ils méritent d'être censurés; et que, s'ils sont bons, tout ce qu'on dira contre eux ne les fera pas trouver mauvais 2. Au reste, comme la malignité de ses ennemis s'efforce depuis peu de donner un sens coupable à ses pensées même les plus innocentes, il prie les honnêtes gens de ne se pas laisser surprendre aux subtilités raffinées de ces petits esprits qui ne savent se venger que par des voies lâches, et qui lui veulent souvent faire un crime affreux d'une élégance poétique.

J'ai charge encore d'avertir ceux qui voudront faire des satires contre les satires, de ne se point cacher. Je leur réponds que l'auteur ne les citera point devant d'autre tribunal que celui des Muses; parce que, si ce sont des injures grossières, les beurrières lui en feront raison; et, si c'est une raillerie délicate, il n'est pas assez ignorant dans les lois pour ne pas savoir qu'il doit porter la peine du talion. Qu'ils écrivent donc librement : comme ils contribueront sans doute à rendre l'auteur plus illustre, ils feront le profit

<sup>·</sup> Les satires III et v , qui paraissaient alors pour la première fois.

Tout ce qui suit fut ajouté dans la préface de 1668.

da libraire; et cela me regarde. Quelque intérêt pourtant que j'y trouve, je leur conseille d'attendre quelque temps, et de laisser mûrir leur mauvaise humeur. On ne fait rien qui vaille dans la colère. Vous avez beau vomir des injures sales et odieuses, cela marque la bassesse de votre âme, sans rabaisser la gloire de celui que vous attaquez; et le lecteur qui est de sens froid 'n'épouse point les sottes passions d'un rimeur emporté. Il y aurait aussi plusieurs choses à dire touchant le reproche qu'on fait à l'auteur d'avoir pris ses pensées dans Juvénal et dans Horace : mais, tout bien considéré, il trouve l'objection si honorable pour lui, qu'il croirait se faire tort d'y répondre.

### II. PRÉFACE

POUR LES ÉDITIONS DE 1674 ET 1675.

### AU LECTEUR.

J'avais médité une assez longue préface, où, suivant la coutume reçue parmi les écrivains de ce temps, j'espérais rendre un compte fort exact de mes ouvrages, et justifier les libertés que j'y ai prises; mais, depuis, j'ai fait réflexion que ces sortes d'avant-propos ne servaient ordinairement qu'à mettre en jour la vanité de l'auteur, et, au lieu d'excuser ses fautes, fournissaient souvent de nouvelles armes contre lui. D'ailleurs je ne crois point mes ouvrages assez bons pour mériter des éloges, ni assez criminels pour avoir besoin d'apologie. Je ne me louerai donc ici, ni ne me justifierai de rien. Le lecteur saura seulement que je lui donne une édition de mes satires plus correcte que les précédentes, deux épitres nouvelles 2, l'Art poétique en vers, et quatre chants du Lutrin 3. J'y ai ajouté aussi la traduction du Traité que le rhéteur Longin a composé du Sublime ou du merveilleux dans le discours. J'ai fait originairement cette traduction pour m'instruire, plutôt que dans le dessein de la donner au public; mais j'ai cru qu'on ne serait pas fâché de la voir ici à la suite de la Poétique, avec laquelle ce traité a quelque rapport, et où j'ai même inséré plusieurs

<sup>\*</sup> Brossette a mis de sang-froid; mais les éditions de 1987 à 1872 portent sens froid.

Les éplires II et III.

<sup>3</sup> Les deux derniers ne parurent qu'en 1683.

préceptes qui en sont tirés. J'avais dessein d'y joindre aussi quelques dialogues en prose que j'ai composés; mais des considérations particulières m'en ont empêché. J'espère en donner quelque jour un volume à part. Voilà tout ce que j'ai à dire au lecteur. Encore ne sais-je si je ne lui en ai point déjà trop dit, et si, en ce peu de paroles, je ne suis point tombé dans le défaut que je voulais éviter.

### III. PRÉFACE

POUR LES ÉDITIONS DE 1674 ET 1675, IN-12.

### AU LECTEUR.

Je m'imagine que le public me fait la justice de croire que je u'aurais pas beaucoup de peine à répondre aux livres qu'on a publiés contre moi; mais j'ai naturellement une espèce d'aversion pour ces longues apologies qui se font en faveur de bagatelles aussi bagatelles que sont mes ouvrages. Et d'ailleurs ayant attaqué, comme j'ai fait, de gaieté de cœur, plusieurs écrivains célèbres. je serais bien injuste si je trouvais mauvais qu'on m'attaquât à mon tour. Ajoutez que, si les objections qu'on me fait sont bonnes, il est raisonnable qu'elles passent pour telles; et, si elles sont mauvaises, il se trouvera assez de lecteurs sensés pour redresser les petits esprits qui s'en pourraient laisser surprendre. Je ne répondrai donc rien à tout ce qu'on a dit, ni à tout ce qu'on a écrit contre moi; et, si je n'ai donné aux auteurs de bonnes règles de poésie, j'espère leur donner par là une leçon assez belle de modération. Bien loin de me rendre injures pour injures, ils trouveront bon que je les remercie ici du soin qu'ils prennent de publier que ma Poétique est une traduction de la Poétique d'Horace; car, puisque dans mon ouvrage, qui est d'onze cents vers, il n'y en a pas plus de cinquante ou soixante tout au plus imités d'Horace, ils ne peuvent pas faire un plus bel éloge du reste qu'en le supposant traduit de ce grand poête; et je m'étonne après cela qu'ils osent combattre les règles que j'y débite. Pour Vida .

<sup>&#</sup>x27; Marc-Jérôme Vida, né à Cremone en 1470, a composé un Art poétique en vers latins. Il mourut évêque d'Albe en 1886.

dont ils m'accusent d'avoir pris aussi quelque chose, mes amis savent bien que je ne l'ai jamais lu, et j'en puis faire tel serment qu'on voudra sans crainte de blesser ma conscience.

### IV. PRÉFACE

POUR LES ÉDITIONS DE 1683, 1685 ET 1694.

Voici une édition de mes ouvrages beaucoup plus exacte que les précédentes, qui ont toutes été assez peu correctes. J'y ai joint cinq épitres nouvelles que j'avais composées longtemps avant que d'être engagé dans le glorieux emploi 2 qui m'a tiré du métier de la poésie. Elles sont du même style que mes autres écrits, et j'ose me flatter qu'elles ne leur feront point de tort : mais c'est au ecteur à en juger, et je n'emploierai point ici ma préface, non plus que dans mes autres éditions, à le gagner par des flatteries, ou à le prévenir par des raisons dont il doit s'aviser de lui-même. Je me contenterai de l'avertir d'une chose dont il est bon qu'on soit instruit : c'est qu'en attaquant dans mes satires les défauts de quantité d'écrivains de notre siècle, je n'ai pas prétendu pour cela ôter à ces écrivains le mérite et les bonnes qualités qu'ils peuvent avoir d'ailleurs. Je n'ai pas prétendu, dis-je, que Chapelain, par exemple, quoique assez méchant poëte, n'ait pas fait autrefois, je ne sais comment, une assez belle ode<sup>3</sup>, et qu'il n'y eut point d'esprit ni d'agrément dans les ouvrages de M. Quinault, quoique si éloignés de la perfection de Virgile. J'ajouterai même, sur ce dernier, que, dans le temps où j'écrivis contre lui, nous étions tous deux fort jeunes, et qu'il n'avait pas fait alors beaucoup d'ouvrages 4 qui lui ont dans la suite acquis une juste réputation. Je veux bien aussi avouer qu'il y a du génie dans les écrits de Saint-Amand, de Brébœuf, de Scudéri, et de plusieurs autres que j'ai critiqués, et qui sont en effet, d'ailleurs, aussi bien que moi, très dignes de critique. En un mot, avec la même sincérité

Les épitres v, v1, v11, v111 et 1x.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boileau et Racine avaient été nomués historiographes du roi en 1677.

<sup>3</sup> Adressée au cardinal de Richelieu, et recueillie dans la Bibliothèque poelique, t. II, p. 183.

Quinault n'était encore connu que par quelques mauvaises tragédies, lorsque Boileau le nomma dans ses satires.

que j'ai raillé de ce qu'ils ont de blàmable, je suis prêt à convenir de ce qu'ils peuvent avoir d'excellent. Voilà, ce me semble, leur rendre justice, et faire bien voir que ce n'est point un esprit d'envie et de médisance qui m'a fait écrire contre eux. Pour revenir à mon édition, outre mon Remerciement à l'Académie et quelques épigrammes que j'y ai jointes, j'ai aussi ajouté au poême du Lutrin deux chants nouveaux qui en font la conclusion. Ils ne sont pas, à mon avis, plus mauvais que les quatre autres chants, et je me persuade qu'ils consoleront aisément les lecteurs de quelques vers que j'ai retranchés à l'épisode de l'horlogère, qui m'avait toujours paru un peu trop long. Il serait inutile maintenant, etc. \*.

### V. PRÉFACE OU AVIS

MIS DANS L'ÉDITION DE 1694,

APRÈS LA IV° PRÉPACE.

### AU LECTEUR.

J'ai laissé ici la même préface qui était dans les deux éditions précédentes, à cause de la justice que j'y rends à beaucoup d'auteurs que j'ai attaqués. Je croyais avoir assez fait connaître par cette démarche, où personne ne m'obligeait, que ce n'est point un esprit de malignité qui m'a fait écrire contre ces auteurs, et que j'ai été plutôt sincère à leur égard que médisant. M. Perrault néanmoins n'en a pas jugé de la sorte. Ce galant homme, au bout de près de vingt-cinq ans 2 qu'il y a que mes satires ont été imprimées la première fois, est venu tout à coup, et dans le temps qu'il se disait de mes amis, réveiller des querelles entièrement oubliées, et me faire sur mes ouvrages un procès que mes ennemis ne me faisaient plus. Il a compté pour rien les bonnes raisons que j'ai mises en rimes pour montrer qu'il n'y a point de médisance à se moquer des méchants écrits; et, sans prendre la peine de réfuter ces raisons, a jugé à propos de me traiter dans un li-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boilcau mit depuis le reste de cette présace devant le Lutrin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brossette sait remarquer que, la première édition des Satires étant de 1666, il saliait dire près de trente uns.

vre ', en termes assez pou obscurs, de médisant, d'envieux, de calomniateur, d'homme qui n'a songé qu'à établir sa réputation sur la ruine de celle des autres. Et cela sondé principalement sur ce que j'ai dit dans mes satires que Chapelain avait sait des vers durs, et qu'on était à l'aise aux sermons de l'abbé Cotin.

Ce sont en effet les deux grands crimes qu'il me reproche, jusqu'à me vouloir faire comprendre que je ne dois jamais espérer de rémission du mal que j'ai causé, en donnant par là occasion à la postérité de croire que, sous le règne de Louis le Grand, il y a eu en France un poête ennuyeux et un prédicateur assez peu suivi. Le plaisant de l'affaire est que, dans le livre qu'il fait pour justifier notre siècle de cette étrange calomnie, il avoue lui-même que Chapelain est un poëte très peu divertissant, et si dur dans ses expressions, qu'il n'est pas possible de le lire. Il ne convient pas ainsi du désert qui était aux prédications de l'abbé Cotin. Au contraire, il assure qu'il a été fort pressé à un des sermons de cet abbé; mais en même temps il nous apprend cette jolie particularité de la vie d'un si grand prédicateur, que sans ce sermon, où heureusement quelques-uns de ses juges se trouvèrent, la justice, sur la requête de ses parents, lui allait donner un curateur, comme à un imbécile. C'est ainsi que M. Perrault sait désendre ses amis, et mettre en usage les leçons de cette belle rhétorique moderne inconnue aux anciens, où vraisemblablement il a appris à dire ce qu'il ne faut point dire. Mais je parle assez de la justesse d'esprit de M. Perrault dans mes Réflexions critiques sur Longin, et il est bon d'y renvoyer les lecteurs.

Tout ce que j'ai ici à leur dire, c'est que je leur donne dans cette nouvelle édition, outre mes anciens ouvrages exactement revus, ma Satire contre les Femmes, l'Ode sur Namur, quelques Épigrammes, et mes Réflexions critiques sur Longin. Ces réflexions, que j'ai composées à l'occasion des Dialogues de M. Perrault, se sont multipliées sous ma main beaucoup plus que je ne croyais, et sont cause que j'ai divisé mon livre en deux volumes. J'ai mis à la fin du second volume les traductions latines qu'ont faites de mon ode les deux plus célèbres professeurs en éloquence de l'Université, je veux dire M. Lenglet et M. Rollin. Ces traductions ont été généralement admirées; et ils m'ont fait en cela tous

Le Parallèle des anciens et des modernes.

deux d'autant plus d'honneur qu'ils savent bien que c'est la seule lecture de mon ouvrage qui les a excités à entreprendre ce travail. J'ai aussi joint à ces traductions quatre épigrammes latines que le révèrend père Fraguier , jésuite, a faites contre le Zoile moderne. Il y en a deux qui sont imitées d'une des miennes. On ne peut rien voir de plus poli ni de plus élégant que ces quatre épigrammes, et il semble que Catulle y soit ressuscité pour venger Catulle : j'espère donc que le public me saura quelque gré du présent que je lui en fais.

Au reste, dans le temps que cette nouvelle édition de mes ouvrages allait voir le jour, le révérend père de la Landelle<sup>2</sup>, autre célèbre jésuite, m'a apporté une traduction latine qu'il a aussi faite de mon ode; et cette traduction m'a paru si belle, que je n'ai pu résister à la tentation d'en enrichir encore mon livre, où on la trouvera avec les deux autres.

### VI. PRÉFACE Pour l'édition de 1701.

Comme c'est ici vraisemblablement la dernière édition de mes ouvrages que je reverrai, et qu'il n'y a pas d'apparence qu'àgé comme je suis de plus de soixante et trois ans, et accablé de beaucoup d'infirmités, ma course puisse être encore fort longue, le public trouvera bon que je prenne congé de lui dans les formes, et que je le remercie de la bonté qu'il a eue d'acheter tant de fois des ouvrages si peu dignes de son admiration. Je ne saurais attribuer un si heureux succès qu'au soin que j'ai pris de me conformer toujours à ses sentiments, et d'attraper, autant qu'il m'a été possible, son goût en toutes choses. C'est effectivement à quoi il me semble que les écrivains ne sauraient trop s'étudier. Un ouvrage a beau être approuvé d'un petit nombre de connaisseurs, s'il n'est plein d'un certain agrément et d'un certain sel propre à piquer le goût général des hommes, il ne passera jamais pour un bon ouvrage, et il faudra à la fin que les connaisseurs eux-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Claude-François Fraguier, de l'Académie des belles-lettres et de l'Académie française, mort le 13 mai 1728.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Connu depuis sous le nom de Saint-Remi.

mèmes avouent qu'ils se sont trompés en lui donnant leur approbation.

Que si on me demande ce que c'est que cet agrément et ce sel, je répondrai que c'est un je ne sais quoi qu'on peut beaucoup mieux sentir que dire. A mon avis néanmoins, il consiste principalement à ne jamais présenter au lecteur que des pensées vraies et des expressions justes. L'esprit de l'homme est naturellement plein d'un nombre infini d'idées confuses du vrai, que souvent il n'entrevoit qu'à demi; et rien ne lui est plus agréable que lorsqu'on lui offre quelqu'une de ces idées bien éclaircie et mise dans un beau jour. Qu'est-ce qu'une pensée neuve, brillante, extraordinaire? Ce n'est point, comme se le persuadent les ignorants, une pensée que personne n'a jamais eue, ni du avoir : c'est, au contraire, une pensée qui a du venir à tout le monde, et que quelqu'un s'avise le premier d'exprimer. Un bon mot n'est bon mot qu'en ce qu'il dit une chose que chacun pensait, et qu'il la dit d'une manière vive, fine et nouvelle. Considérons, par exemple, cette réplique si fameuse de Louis douzième à ceux de ses ministres qui lui conseillaient de faire punir plusieurs personnes qui, sous le règne précédent, et lorsqu'il n'était encore que duc d'Orléans, avaient pris à tache de le desservir. « Un roi de France, leur « répondit-il, ne venge point les injures d'un duc d'Orléans. » D'où vient que ce mot frappe d'abord? N'est-il pas aisé de voir que c'est parce qu'il présente aux yeux une vérité que tout le monde sent, et qu'il dit, mieux que tous les plus beaux discours de morale, « qu'un grand prince, lorsqu'il est une fois sur le trône, ne doit « plus agir par des mouvements particuliers, ni avoir d'autre vue « que la gloire et le bien général de son État? »

Veut-on voir, au contraire, combien une pensée fausse est froide et puérile? Je ne saurais rapporter un exemple qui le fasse mieux sentir que deux vers du poëte Théophile, dans sa tragédie intitulée *Pyrame et Thisbé*, lorsque cette malheureuse amante ayant ramassé le poignard encore tout sanglant dont Pyrame s'était tué, elle querelle ainsi ce poignard:

Ah! voici le poignard qui du sang de son maître S'est souillé lachement. Il en rougit, le traître! (Acte V, scène dernière.)

Toutes les glaces du Nord ensemble ne sont pas, à mon sens, plus froides que cette penséc. Quelle extravagance, bon Dieu! de

vouloir que la rougeur du sang dont est teint le poignard d'un homme qui vient de s'en tuer lui-même soit un effet de la honte qu'a ce poignard de l'avoir tué! Voici encore une pensée qui n'est pas moins fausse, ni par conséquent moins froide. Elle est de Benserade, dans ses Métamorphoses en rondeaux, où, parlant du déluge envoyé par les dieux pour châtier l'insolence de l'homme, il s'exprime ainsi:

### Dien lava bien la tête à son image,

Peut-on, à propos d'une si grande chose que le déluge, dire rien de plus petit ni de plus ridicule que ce quolibet, dont la pensée est d'autant plus fausse en toutes manières, que le dieu dont il s'agit à cet endroit, c'est Jupiter, qui n'a jamais passé chez les païens pour avoir fait l'homme à son image, l'homme dans la fable étant, comme tout le monde sait, l'ouvrage de Prométhée?

Puis donc qu'une pensée n'est belle qu'en ce qu'elle est vraie, et que l'effet infaillible du vrai, quand il est bien énoncé, c'est de frapper les hommes, il s'ensuit que ce qui ne frappe point les hommes n'est ni beau ni vrai, ou qu'il est mal énoncé, et que par conséquent un ouvrage qui n'est point goûté du public est un trèsméchant ouvrage. Le gros des hommes peut bien, durant quelque temps, prendre le faux pour le vrai, et admirer de méchantes choses; mais il n'est pas possible qu'à la longue une bonne chose ne lui plaise; et je défie tous les auteurs les plus mécontents du public de me citer un bon livre que le public ait jamais rebuté, à moins qu'ils ne mettent en ce rang leurs écrits, de la bonté des quels eux seuls sont persuadés. J'avoue néanmoins, et on ne le saurait nier, que quelquefois, lorsque d'excellents ouvrages viennent à paraître, la cabale et l'envie trouvent moyen de les rabaisser, et d'en rendre en apparence le succès douteux : mais cela ne dure guère; et il en arrive de ces ouvrages comme d'un morceau de bois qu'on enfonce dans l'eau avec la main : il demeure au fond tant qu'on l'y retient; mais bientôt, la main venant à se lasser, il se relève et gagne le dessus 2. Je pourrais dire un nombre infini de pareilles choses sur ce sujet, et ce serait la matière d'un gros livre; mais en voilà assez, ce me semble, pour marquer au public ma

<sup>\*</sup> Bolleau citait pour exemple l'École des semmes de Mollère, et la Phèdre de Racine.

J.-B. Rousseau a remarqué que la même pensée se trouve dans la seconde ode des Pythiques de Pindare.

reconnaissance, et la bonne idée que j'ai de son goût et de ses jugements.

Parlons maintenant de mon édition nouvelle. C'est la plus correcte qui ait encore paru : non-seulement je l'ai revue avec beaucoup de soin, mais j'y ai retouché de nouveau plusieurs endroits de mes ouvrages; car je ne suis point de ces auteurs fuyant la peine, qui ne se croient plus obligés de rien raccommoder à leurs écrits dès qu'ils les ont une fois donnés au public. Ils allèguent, pour excuser leur paresse, qu'ils auraient peur, en les trop remaniant, de les affaiblir, et de leur ôter cet air libre et facile qui fait, disent-ils, un des plus grands charmes du discours; mais leur excuse, à mon avis, est très-mauvaise. Ce sont les ouvrages faits à la hâte, et, comme on dit, au courant de la plume, qui sont ordinairement secs, durs et forcés. Un ouvrage ne doit point paraitre trop travaillé, mais il ne saurait être trop travaillé; et c'est souvent le travail même qui, en le polissant, lui donne cette facilité tant vantée qui charme le lecteur. Il y a bien de la différence entre des vers faciles et des vers facilement faits. Les écrits de Virgile, quoique extraordinairement travaillés, sont bien plus naturels que ceux de Lucain, qui écrivait, dit-on, avec une rapidité prodigieuse. C'est ordinairement la peine que s'est donnée un auteur à limer et à perfectionner ses écrits qui fait que le lecteur n'a point de peine en les lisant. Voiture, qui paraît aisé, travaillait extrêmement ses ouvrages. On ne voit que des gens qui font aisément des choses médiocres; mais des gens qui en fassent même difficilement de fort bonnes, on en trouve très-peu.

Je n'ai donc point de regret d'avoir encore employé quelquesunes de mes veilles à rectifiermes écrits dans cette nouvelle édition, qui est, pour ainsi dire, mon édition favorite : aussi y ai-je mis mon nom, que je m'étais abstenu de mettre à toutes les autres. J'en avais ainsi usé par pure modestie; mais aujourd'hui que mes ouvrages sont entre les mains de tout le monde, il m'a paru que cette modestie pourrait avoir quelque chose d'affecté. D'ailleurs j'ai été bien aise, en le mettant à la tête de mon livre, de faire veir par là quels sont précisément les ouvrages 'que j'avoue, et d'arrêter, s'il est possible, le cours d'un nombre infini de méchantes pièces qu'on répand partout sous mon nom, et principalement dans les provinces et dans les pays étrangers. J'ai même, pour mieux prévenir cet inconvénient, fait mettre au commencement de ce volume une liste exacte et détaillée de tous mes écrits. Voilà de quoi il est bon que le lecteur soit instruit.

Il ne reste plus présentement qu'à lui dire quels sont les ouvrages dont j'ai augmenté ce volume. Le plus considérable est une onzième satire que j'ai tout récemment composée, et qu'on trouvera à la suite des dix précédentes. Elle est adressée à M. de Valincour, mon illustre associé à l'histoire. J'y traite du vrai et du faux honneur; et je l'ai composée avec le même soin que tous mes autres écrits. Je ne saurais pourtant dire si elle est bonne ou mauvaise; car je ne l'ai encore communiquée qu'à deux ou trois de mes amis, à qui même je n'ai fait que la réciter fort vite, dans la peur qu'il ne lui arrivat ce qui est arrivé à quelques autres de mes pièces, que j'ai vu devenir publiques avant même que je les eusse mises sur le papier, plusieurs personnes à qui je les avais dites plus d'une fois les ayant retenues par cœur et en ayant donné des copies. C'est donc au public à m'apprendre ce que je dois penser de cet ouvrage, ainsi que de plusieurs autres petites pièces de poésie qu'on trouvera dans cette nouvelle édition, et qu'on y a mêlées parmi les épigrammes qui y étaient déjà. Ce sont toutes bagatelles que j'ai la plupart composées dans ma première jeunesse, mais que j'ai un peu rajustées pour les rendre plus supportables au lecteur. J'y ai fait aussi ajouter deux nouvelles lettres : l'une, que j'écris à M. Perrault, et où je badine avec lui sur notre démêlé poétique, presque aussitôt éteint qu'allumé; l'autre est un remerciment à monsieur le comte d'Ericeyra, au sujet de la traduction de mon Art poétique faite par lui en vers portugais, qu'il a eu la bonté de m'envoyer de Lisbonne, avec une lettre et des vers français de sa composition, où il me donne des louanges très-délicates, et auxquelles il ne manque que d'être appliquées à un meilleur sujet. J'aurais bien voulu pouvoir m'acquitter de la parole que je lui donne à la fin de ce remerciment, de faire imprimer cette excellente traduction à la suite de mes poésies; mais malheureusement un de mes amis 2, à qui je l'avais prêtée, m'en a égaré le premier chant; et j'ai eu la mauvaise honte de n'oser récrire à Lisbonne pour en avoir une autre copie. Ce sont là à peu près tous les ouvrages de ma façon, bons ou méchants, dont on trouvera ici mon

L'édition de 1701 porte vu et non pas vues, comme dans beaucoup d'éditions

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'abbé Regnier Desmarais, secrétaire de l'Académie française.

sivre augmenté. Mais une chose qui sera sûrement agréable au public, c'est le present que je lui sais, dans ce même livre, de la lettre que le célèbre M. Arnauld a écrite à M. Perrault à propos de ma dixième satire, et où, comme je l'ai dit dans l'épitre A mes rers, il sait en quelque sorte mon apologie. J'ai mis cette lettre la dernière de tout le volume, asin qu'on la trouvât plus aisément. Je ne doute point que beaucoup de gens ne m'accusent de témérité, d'avoir osé associer à mes écrits l'ouvrage d'un si excellent homme, et j'avoue que leur accusation est bien sondée: mais le moyen de résister à la tentation de montrer à toute la terre, comme je le montre en effet par l'impression de cette lettre, que ce grand personnage me faisait l'honneur de m'estimer, et avait la bonté meas esse aliquid putare nugas!

Au reste, comme, malgré une apologie si authentique, et malgré les bonnes raisons que j'ai vingt fois alléguées en vers et en prose, il y a encore des gens qui traitent de médisance les railleries que j'ai faites de quantité d'auteurs modernes, et qui publient qu'en attaquant les défauts de ces auteurs je n'ai pas rendu justice à leurs bonnes qualités, je veux bien, pour les convaincre du contraire, répéter encore ici les mêmes paroles que j'ai dites sur cela dans la préface de mes deux éditions précédentes. Les voici :

« Il est bon que le lecteur soit averti d'une chose : c'est qu'en « attaquant , etc... <sup>1</sup> »

Après cela, si on m'accuse encore de médisance, je ne sais point de lecteur qui n'en doive aussi être accusé, puisqu'il n'y en a point qui ne dise librement son avis des écrits qu'on fait imprimer, et qui ne se croie en plein droit de le faire, du consentement même de ceux qui les mettent au jour. En effet, qu'est-ce que mettre un ouvrage au jour? N'est-ce pas en quelque sorte dire au public : Jugez-moi? Pourquoi donc trouver mauvais qu'on nous juge? Mais j'ai mis tout ce raisonnement en rimes dans ma neuvième satire, et il suffit d'y renvoyer mes censeurs.

1..

<sup>1</sup> Lisez dans la préface des éditions de 1683 et 1694 jusqu'à ces mots: Pour rerenir à mon édition.

# DISCOURS AU ROI.

1465.

N'est point le fruit tardif d'une lente vieillesse,
Et qui seul, sans ministre, à l'exemple des dieux',
Soutiens tout par toi-même, et vois tout par tes yeux,
Grand roi, si jusqu'ici, par un trait de prudence,
l'ai demeuré pour toi dans un humble silence,
Ce n'est pas que mon cœur, vainement suspendu,
Balance pour t'offrir un encens qui t'est dû:
Mais je sais peu louer, et ma muse tremblante
Fuit d'un si grand fardeau la charge trop pesante,
Et, dans ce haut éclat où tu te viens offrir,
Touchant à tes lauriers, craindrait de les flétrir.

Ainsi, sans m'aveugler d'une vaine manie,

Je mesure mon vol à mon faible génie:

Plus sage en mon respect que ces hardis mortels

Qui d'un indigne encens profanent tes autels;

Qui dans ce champ d'honneur, où le gain les amène,

Osent chanter ton nom sans force et sans haleine;

Et qui vont tous les jours, d'une importune voix,

T'ennuyer du récit de tes propres exploits.

L'un, en style pompeux habiliant une églogue <sup>2</sup>, De ses rares vertus te fait un long prologue, Et mêle, en se vantant soi-même à tout propos, Les louanges d'un fat à celles d'un héros.

L'autre, en vain se lassant à polir une rime, Et reprenant vingt fois le rabot et la lime, Grand et nouvel effort d'un esprit sans pareil!

Le 10 mars 1661, le lendemain de la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV, à peine âgé de vingt-trois ans, tint son premier conseil, dans lequel il déclara son intention formelle de gouverner par lui-même, et de s'aider des conseils de ses ministres, seulement quand il les demanderait.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charpentier avait sait, en ce temps-là, une églogue pour le roi en vers magnifiques, intitulée Égloque royale. (BOIL.)

Dans la fin d'un sonnet te compare au soleil '. Sur le haut Hélicon leur veine méprisée Fut toujours des neuf Sœurs la fable et la risée. Calliope jamais ne daigna leur parler, Et Pégase pour eux refuse de voler. Cependant à les voir, enflés de tant d'audace, Te promettre en leur nom les faveurs du Parnasse, On dirait qu'ils ont seuls l'oreille d'Apollon, Qu'ils disposent de tout dans le sacré vallon : C'est à leurs doctes mains, si l'on veut les en croire. Que Phébus a commis tout le soin de ta gloire; Et ton nom, du midi jusqu'à l'ourse vanté, Ne devra qu'à leurs vers son immortalité. Mais plutôt, sans ce nom, dont la vive lumière Donne un lustre éclatant à leur veine grossière, Ils verraient leurs écrits, honte de l'univers, Pourrir dans la poussière à la merci des vers. A l'ombre de ton nom ils trouvent leur asile. Comme on voit dans les champs un arbrisseau débile. Qui, sans l'heureux appui qui le tient attaché, Languirait tristement sur la terre couché.

Ce n'est pas que ma plume, injuste et téméraire,
Veuille blâmer en eux le dessein de te plaire;
Et, parmi tant d'auteurs, je veux bien l'avouer,
Apollon en connaît qui te peuvent louer;
Oui, je sais qu'entre ceux qui t'adressent leurs veilles,
Parmi les Pelletiers on compte des Corneilles?.
Mais je ne puis souffrir qu'un esprit de travers,
Qui, pour rimer des mots, pense faire des vers,
Se donne en te louant une gêne inutile;
Pour chanter un Auguste, il faut être un Virgile:
Et j'approuve les soins du monarque guerrier³
Qui ne pouvait souffrir qu'un artisan grossier

<sup>3</sup> Alexandre le Grand. (Boit..)

<sup>&#</sup>x27;On trouve une semblable comparaison dans un des sonnets de Chapelain.

Le grand Corneille composa, en 1862, un discours en vers pour remercier le rei de l'avoir compris au nombre des savants célèbres à qui M avait accordé des gratifications.

Entreprît de tracer, d'une main criminelle. Un portrait réservé pour le pinceau d'Apelle.

Moi done, qui connais peu Phébus et ses douceurs Qui suis nouveau sevré sur le mont des neuf Sœurs, Attendant que pour toi l'âge ait mûri ma muse, Sur de moindres sujets je l'exerce et l'amuse : Et, tandis que ton bras, des peuples redouté, Va, la foudre à la main, rétablir l'équité :, Et retient les méchants par la peur des supplices; Moi, la plume à la main, je gourmande les vices; Et, gardant pour moi-même une juste rigueur, Je confie au papier les secrets de mon cœur. Ainsi, dès qu'une fois ma verve se réveille, Comme on voit au printemps la diligente abeille Qui du butin des fleurs va composer son miel, Des sottises du temps je compose mon fiel : Je vais de toutes parts où me guide ma veine, Sans tenir en marchant une route certaine; Et, sans gêner ma plume en ce libre métier, Je la laisse au hasard courir sur le papier.

Le mal est qu'en rimant ma muse, un peu légère, Nomme tout par son nom, et ne saurait rien taire. C'est là ce qui fait peur aux esprits de ce temps, Qui, tout blancs au dehors, sont tout noirs au dedans: Ils tremblent qu'un censeur, que sa verve encourage, Ne vienne en ses écrits démasquer leur visage, Et, fouillant dans leurs mœurs en toute liberté, N'aille du fond du puits tirer la vérité 2. Tous ces gens, éperdus au seul nom de satire, Font d'abord le procès à quiconque ose rire : Ce sont eux que l'on voit, d'un discours insensé, Publier dans Paris que tout est renversé, Au moindre bruit qui court qu'un auteur les menace De jouer des bigots la trompeuse grimace;

<sup>1</sup> Tonbras va, la foudre à la main. Il faut être poëte, disait Boileau, et sen-

tir les beautés de la poésie, pour justifier cette faute, qui n'en est pas une.

2 Démocrite disait que la vérité était dans le fond d'un puits, et que personne ne l'en avait encore pu tirer. (BOIL.)

#### DISCOURS AU ROL

Pour eux un tel ouvrage est un monstre odieux, C'est offenser les lois, c'est s'attaquer aux cieux: Mais, bien que d'un faux zèle ils masquent leur faiblesse, Chacun voit qu'en effet la vérité les blesse: En vain d'un lâche orgueil leur esprit revêtu Se couvre du manteau d'une austère vertu; Leur cœur, qui se connaît, et qui fuit la lumière, S'il se moque de Dieu, craint Tartuse et Molière.

Mais pourquoi sur ce point sans raison m'écarter? Grand roi, c'est mon défaut, je ne saurais flatter; Je ne sais point au ciel placer un ridicule, D'un nain faire un Atlas, ou d'un lâche un Hercule; Et, sans cesse en esclave à la suite des grands, A des dieux sans vertu prodiguer mon encens. On ne me verra point, d'une veine forcée, Même pour te louer déguiser ma pensée; Et, quelque grand que soit ton pouvoir souverain, Si mon cœur en ces vers ne parlait par ma main. Il n'est espoir de biens, ni raison, ni maxime, Qui pût en ta faveur m'arracher une rime.

Mais lorsque je te vois, d'une si noble ardeur,
Tappliquer sans relâche aux soins de ta grandeur,
Faire honte à ces rois que le travail étonne,
Et qui sont accablés du faix de leur couronne;
Quand je vois ta sagesse, en ses justes projets,
D'une heureuse abondance enrichir tes sujets;
Fouler aux pieds l'orgueil et du Tage et du Tibre,
Nous faire de la mer une campagne libre,
Et tes braves guerriers, secondant ton grand cœur,
Rendre à l'aigle éperdu sa première vigueur;
La France sous tes lois maîtriser la Fortune,
Et nos vaisseaux, domptant l'un et l'autre Neptune,

<sup>&#</sup>x27;Molière, environ vers ce temps-là, tit jouer son Tartufe. (Boil.) — La defense de jouer Tartufe, composé en 1664, ne fut levée qu'en 1669.

ambassadeurs à Rome et à Londres; et ses troupes envoyees au secours de l'empereur défirent les Turcs sur les bords du Raab. (Botl.)

<sup>3</sup> Allusion à la victoire remportée en 1963 par le duc de Beaufort sur les corsaires de l'Afrique.

Nous aller chercher l'or, malgré l'onde et le vent, Aux lieux où le soleil le forme en se levant : Alors, sans consulter si Phébus l'en avoue, Ma muse tout en feu me prévient et te loue.

Mais bientôt la raison arrivant au secours
Vient d'un si beau projet interrompre le cours,
Et me fait concevoir, quelque ardeur qui m'emporte,
Que je n'ai ni le ton, ni la voix assez forte.
Aussitôt je m'effraye, et mon esprit troublé
Laisse là le fardeau dont il est accablé;
Et, sans passer plus loin, finissant mon ouvrage,
Comme un pilote en mer, qu'épouvante l'orage,
Dès que le bord paraît, sans songer où je suis,
Je me sauve à la nage, et j'aborde où je puis.

# SATIRES.

# DISCOURS SUR LA SATIRE.

1668.

Quand je donnai pour la première fois mes satires au public, je m'étais bien préparé au tumulte que l'impression de mon livre a excité sur le Parnasse. Je savais que la nation des poêtes, et surtout des mauvais poêtes ', est une nation farouche qui prend feu aisément, et que ces esprits avides de louanges ne digéreraient pas facilement une raillerie, quelque douce qu'elle pût être. Aussi oserais-je dire, à mon avantage, que j'ai regardé avec des yeux assez stoiques les libelles diffamatoires qu'on a publiés contre moi. Quelques calomnies dont on ait voulu me noircir, quelques faux bruits qu'on ait semés de ma personne, j'ai pardonné sans peine ces petites vengeances au déplaisir d'un auteur irrité qui se voyait attaqué par l'endroit le plus sensible d'un poête, je veux dire par ses ouvrages.

Mais j'avoue que j'ai été un peu surpris du chagrin bizarre de certains lecteurs 'qui, au lieu de se divertir d'une querelle du l'arnasse dont ils pouvaient être spectateurs indifférents, ont mieux aimé prendre parti et s'affliger avec les ridicules, que de se réjouir avec les honnètes gens. C'est pour les consoler que j'ai composé ma neuvième satire, où je pense avoir montré assez clairement que, sans blesser l'État ni sa conscience, on peut trouver de méchants vers méchants, et s'ennuyer de plein droit à la lecture d'un sot livre. Mais puisque ces messieurs ont parlé de la liberté que je me suis donnée de nommer, comme d'un attentat inoul et sans exemple, et que des exemples ne se peuvent pas mette en rimes, il est bon d'en dire ici un mot, pour les instruire d'une chose qu'eux seuls veulent ignorer, et leur faire voir qu'en comparaison de tous mes confrères les satiriques, j'ai été un poête fort retenu.

<sup>&#</sup>x27;Ceci regarde particulièrement Cotin, qui avait publié une satire contre l'autrur. (Boil..)

<sup>&#</sup>x27; Le duc de Montausier.

Et, pour commencer par Lucilius, inventeur de la satire, quelle liberté, ou plutôt quelle licence ne s'est-il point donnée dans ses ouvrages? Ce n'était point seulement des poëtes et des auteurs qu'il attaquait; c'étaient des gens de la première qualité de Rome; c'étaient des personnes consulaires. Cependant Scipion et Lélius ne jugèrent pas ce poëte, tout déterminé rieur qu'il était, indigne de leur amitié: et vraisemblablement, dans les occasions, ils ne lui refusèrent pas leurs conseils sur ses écrits, non plus qu'à Térence. Ils ne s'avisèrent point de prendre le parti de Lupus et de Métellus, qu'il avait joués dans ses satires; et ils ne crurent pas lui donner rien du leur en lui abandonnant tous les ridicules de la république:

Num Lælius, et qui Duxit ab oprressa meritum Carthagine nomen, Ingenio offensi, aut læso doluere Metello, Famosisque Lupo cooperto versibus? (HORAT., sat. 1, lib. II.)

En effet, Lucilius n'épargnait ni petits ni grands; et souvent des nobles et des patriciens il descendait jusqu'à la lie du peuple :

Primores populi arripuit, populumque tributim. (Ibidem.)

On me dira que Lucilius vivait dans une république où ces sortes de libertés peuvent être permises. Voyons donc Horace, qui vivait sous un empereur, dans les commencements d'une monarchie, où il est bien plus dangereux de fire qu'en un autre temps. Qui ne nomme-t-il point dans ses satires? et Fabius le grand causeur, et Tigellius le fantasque, et Nasidiénus le ridicule, et Nomentanus le débauché, et tout ce qui vient au bout de sa plume. On me répondra que ce sont des noms supposés. Oh! la belle réponse! comme si ceux qu'il attaque n'étaient pas des gens connus d'ailleurs! comme si l'on ne savait pas que Fabius était un chevalier romain qui avait composé un livre de droit; que Tigellius fut en son temps un musicien chéri d'Auguste; que Nasidiénus Rufus était un ridicule célèbre dans Rome; que Cassius Nomentanus était un des plus fameux débauchés de l'Italie! Certainement il faut que ceux qui parlent de la sorte aient fort peu lu les anciens, et ne soient pas fort instruits des affaires de la cour d'Auguste. Horace ne se contente pas d'appeler les gens par leur nom; il a si peur qu'on ne les méconnaisse, qu'il a soin de rapporter jusqu'à leur surnom, jusqu'au métier qu'ils saisaient, jusqu'aux

charges qu'ils avaient exercées. Voyez, par exemple, comme il parle d'Aufidius Luscus, préteur de Fondi:

Fundos, Aufidio Lusco prætore, libenter Linquimus, insani ridentes præmia scribæ, Prætextam, et latum clavum, etc. (Sat. v., lib. I.)

« Nous abandonnames, dit-il, avec joie le bourg de Fondi, dont « était préteur un certain Aufidius Luscus; mais ce ne fut pas « sans avoir bien ri de la folie de ce préteur, auparavant commis, « qui faisait le sénateur et l'homme de qualité. »

Peut-on désigner un homme plus précisément? et les circonstances seules ne suffisaient-elles pas pour le faire reconnaître? On me dira peut-être qu'Aufidius était mort alors : mais Horace parle là d'un voyage fait depuis peu. Et puis, comment mes censeurs répondront-ils à cet autre passage?

Turgidus Alpinus juguiat dum Memnona, dumque Diffingit Rheni luteum caput; hæc ego ludo. (Sat. x, lib. I.)

« Pendant, dit Horace, que ce poëte enslé d'Alpinus égorge Mem-« non dans son poëme, et s'embourbe dans la description du « Rhin, je me joue en ces satires. »

Alpinus vivait donc du temps qu'Horace se jouait en ces satires; et si Alpinus en cet endroit est un nom supposé, l'auteur du poëme de Memnon pouvait-il s'y méconnaître? Horace, dira-t-on, vivait sous le règne du plus poli de tous les empereurs : mais vivons-nous sous un règne moins poli? et veut-on qu'un prince qui a tant de qualités communes avec Auguste soit moins dégoûté que lui des méchants livres, et plus rigoureux envers ceux qui les blâment?

Examinons pourtant Perse, qui écrivait sous le règne de Néron. Il ne raille pas simplement les ouvrages des poëtes de son temps : il attaque les vers de Néron même. Car enfin tout le monde sait, et teute la cour de Néron le savait, que ces quatre vers, Torva Mimalloneis, etc., dont Perse fait une raillerie si amère dans sa première satire, étaient des vers de Néron. Cependant on ne remarque point que Néron, tout Néron qu'il était, ait fait punir Perse; et ce tyran, ennemi de la raison, et amoureux, comme on

Bayle en doute : voyez le Dictionnaire critique, au mot Perse. Despréaux opposait à cette opinion de Bayle l'autorité de l'ancien scoliaste de Perse.

sait, de ses ouvrages, sut assez galant homme pour entendre railierie sur ses vers, et ne crut pas que l'empereur, en cette occasion, dût prendre les intérêts du poête.

Pour Juvénal, qui florissait sous Trajan, il est un peu plus respectueux envers les grands seigneurs de son siècle. Il se contente de répandre l'amertume de ses satires sur ceux du règne précédent; mais, à l'égard des auteurs, il ne les va point chercher hors de son siècle. A peine est-il entré en matière, que le voilà en mauvaise humeur contre tous les écrivains de son temps. Demandez à Juvénal ce qui l'oblige de prendre la plume. C'est qu'il est las d'entendre, et la Thésèide de Codrus, et l'Oreste de celui-ci, et le Télèphe de cet autre, et tous les poêtes enfin, comme il dit ailleurs, qui récitaient leurs vers au mois d'août, et Augusto recitantes mense poetas. Tant il est vrai que le droit de blamer les auteurs est un droit ancien, passé en coutume parmitous les satiriques, et souffert dans tous les siècles.

Que s'il faut venir des anciens aux modernes, Regnier, qui est presque notre seul poëte satirique, a été véritablement un peu plus discret que les autres. Cela n'empèche pas néanmoins qu'il ne parle hardiment de Gallet, ce célèbre joueur qui assignait ses créanciers sur sept et quatorze; et du sieur de Provins, qui avait changé son balandran' en manteau court; et du Cousin, qui abandonnait sa maison, de peur de la réparer; et de Pierre du Puis, et de plusieurs autres.

Que répondront à cela mes censeurs? Pour peu qu'on les presse, ils chasseront de la république des lettres tous les poëtes satiriques, comme autant de perturbateurs du repos public. Mais que diront-ils de Virgile, le sage, le discret Virgile, qui, dans une églogue où il n'est pas question de satire, tourne d'un seul vers deux poëtes de son temps en ridicule?

Qui Bayium non odit, amet tua carmina, Mævi,

dit un berger satirique dans cette églogue. Et qu'on ne me dise point que Bavius et Mævius en cet endroit sont des noms supposés, puisque ce serait donner un trop cruel démenti au docte Servius, qui assure positivement le contraire. En un mot, qu'ordonneront mes censeurs de Catulle, de Martial, et de tous les poêtes

<sup>&#</sup>x27;Voy. la satire xiv de Regnier. — 'Casaque de campague (Boil.)— 'Belog. ill, v. 50.

le l'antiquité, qui n'en ont pas usé avec plus de discretion que Virgile? Que penseront-ils de Voiture, qui n'a point fait conscience de rire aux dépens du célèbre Neuf-Germain, quoique également recommandable par l'antiquité de sa barbe et par la nouveauté de sa poésie? Le banniront-ils du Parnasse, lui et tous les poëtes de l'antiquité, pour établir la sûreté des sots et des ridicules? Si cela est, je me consolerai aisément de mon exil; il y aura du plaisir à ètre relégué en si bonne compagnie. Raillerie à part, ces messieurs veulent-As être plus sages que Scipion et Lélius, plus délicats qu'Auguste, plus cruels que Néron? Mais eux qui sont si rigoureux envers les critiques, d'où vient cette clémence qu'ils affectent pour les méchants auteurs? Je vois bien ce qui les afflige : ils ne veulent pas être détrompés. Il leur fâche d'avoir admiré sérieusement des ouvrages que mes satires exposent à la risée de tout le monde, et de se voir condamnés à oublier dans leur vieillesse ces mêmes vers qu'ils ont autrefois appris par cœur comme des chefs-d'œuvre de l'art. Je les plains sans douté : mais quel remede? Faudra-t-il, pour s'accommoder à leur goût particulier, renoncer au sens commun? faudra-t-il applaudir indisséremment à toutes les impertinences qu'un ridicule aura répandues sur le papier? Et, au lieu qu'en certains pays on condamnait les méchants poêtes à effacer leurs écrits avec la langue, les livres deviendrontils désormais un asile inviolable où toutes les sottises auront droit de bourgeoisie, où l'on n'osera toucher sans profanation?

J'aurais bien d'autres choses à dire sur ce sujet; mais, comme j'ai déjà traité cette matière dans ma neuvième satire, il est bon d'y renvoyer le lecteur.

# SATIRE 1.

1660.

Damon, ce grand auteur, dont la muse fertile <sup>2</sup> Amusa si longtemps et la cour et la ville;

' Dans le temple qui est aujourd'hui l'abbaye d'Ainay, à Lyon. (Boir.)

Palleat ut..... Lugdunensem rheter dicturus ad aram.

(JUVEN., sat. I. v. 43.)

<sup>3</sup> J'ai eu en vue Cassandre, celui qui a traduit la Rhétorique d'Aristote. (Hort..)

Mais qui, n'étant vêtu que de simple bureau . Passe l'été sans linge, et l'hiver sans manteau, Et de qui le corps sec et la mine affamée N'en sont pas mieux refaits pour tant de renommée; Las de perdre en rimant et sa peine et son bien, D'emprunter en tous lieux, et de ne gagner rien, Sans habits, sans argent, ne sachant plus que faire, Vient de s'enfuir, chargé de sa seule misère; Et, bien loin des sergents, des clercs, et du palais, Va chercher un repos qu'il ne trouva jamais; Sans attendre qu'ici la justice ennemie L'enferme en un cachot le reste de sa vie, Ou que d'un bonnet vert le salutaire affront 2 Flétrisse les lauriers qui lui couvrent le front.

Mais le jour qu'il partit, plus défait et plus blême Que n'est un pénitent sur la sin d'un carême, La colère dans l'âme et le feu dans les yeux, Il distilla sa rage en ces tristes adieux:

Puisqu'en ce lieu, jadis aux Muses si commode, Le mérite et l'esprit ne sont plus à la mode; Qu'un poëte, dit-il, s'y voit maudit de Dieu, Et qu'ici la vertu n'a plus ni feu ni lieu, Allons du moins chercher quelque antre ou quelque roche D'où jamais ni l'huissier ni le sergent n'approche; Et, sans lasser le ciel par des vœux impuissants, Mettons-nous à l'abri des injures du temps; Tandis que, libre encor, malgré les destinées, Mon corps n'est point courbé sous le faix des années, Qu'on ne voit point mes pas sous l'âge chanceler, Et qu'il reste à la Parque encor de quoi filer : C'est là dans mon malheur le seul conseil à suivre. Que George vive ici, puisque George y sait vivre, Ou'un million comptant, par ses fourbes acquis,

Voy. Pasquier, Recherches de la France, liv. IV. ch x.

Sorte de bure, étoffe grossière.
Du temps que cette satire sut faite, un débiteur insolvable pouvait sortie de prison en faisant cession, c'est-à-dire souffrant qu'on lui mit, en pleine rue, un bonnet vert sur la tête. (Boil.)

De clerc, jadis laquais, a fait comte et marquis: Que Jaquin vive ici, dont l'adresse funeste A plus causé de maux que la guerre et la peste ; Qui de ses revenus écrits par alphabet Peut fournir aisément un Calepin complet : : Qu'il règne dans ces lieux; il a droit de s'y plaire. Mais moi, vivre à Paris! Eh! qu'y voudrais-je faire? Je ne sais ni tromper, ni feindre, ni mentir; Et, quand je le pourrais, je n'y puis consentir. Je ne sais point en lâche essuyer les outrages D'un faquin orgueilleux qui vous tient à ses gages, De mes sonnets flatteurs lasser tout l'univers, Et vendre au plus offrant mon encens et mes vers : Pour un si bas emploi ma muse est trop altière. Je suis rustique et fler, et j'ai l'âme grossière : Je ne puis rien nommer si ce n'est par son nom; J'appelle un chat un chat, et Rolet un fripon 2. De servir un amant, je n'en ai pas l'adresse; J'ignore ce grand art qui gagne une maîtresse; Et je suis, à Paris, triste, pauvre, et reclus, Ainsi qu'un corps sans âme, ou devenu perclus.

Mais pourquoi, dira-t-on, cette vertu sauvage
Qui court à l'hôpital, et n'est plus en usage?
La richesse permet une juste fierté;
Mais il faut être souple avec la pauvreté:
C'est par là qu'un auteur que presse l'indigence
Peut des astres malins corriger l'influence,
Et que le sort burlesque, en ce siècle de fer,
D'un pédant, quand il veut, sait faire un duc et pair <sup>1</sup>.
Ainsi de la vertu la fortune se joue:
Tel aujourd'hui triomphe au plus haut de sa roue,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dictionnaire volumineux composé par Ambroise Calcpino , ou da Calepio , ne à Bergame en 1458.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Celui dont il s'agit ici sut condamné dans la suite à saire amende honorable, et banni à perpétuité. (BOIL) — Charles Rolet était un procureur sort décrié. Le président de Lamoignon, pour désigner un fripon insigne, disait : C'est un Rolet.

<sup>3</sup> Louis Barbier, abbé de la Rivière, d'abord régent au collège du Plessis, puis aumônier de Gaston, duc d'Orléans, sut sait évêque de Langres, duc et pair, en 1988.

Qu'on verrait, de couleurs bizarrement orné, Conduire le carrosse où l'on le voit traîné, Si dans les droits du roi sa funeste science Par deux ou trois avis n'eût ravagé la France. Je sais qu'un juste effroi, l'éloignant de ces lieux, L'a fait pour quelques mois disparaître à nos yeux: Mais en vain pour un temps une taxe l'exile; On le verra bientôt, pompeux en cette ville, Marcher encor chargé des dépouilles d'autrui, Et jouir du ciel même irrité contre lui; Tandis que Colletet, crotté jusqu'à l'échine; S'en va chercher son pain de cuisine en cuisine, Savant en ce métier, si cher aux beaux esprits, Dont Montmaur autrefois fit leçon dans Paris?

Il est vrai que du roi la bonté secourable Jette enfin sur la muse un regard favorable; Et, réparant du sort l'aveuglement fatal, Va tirer désormais Phébus de l'hôpital. On doit tout espérer d'un monarque si juste : Mais, sans un Mécénas, à quoi sert un Auguste? Et, fait comme je suis, au siècle d'aujourd'hui, Qui voudra s'abaisser à me servir d'appui? Et puis, comment percer cette foule effroyable De rimeurs affamés dont le nombre l'accable; Qui, dès que sa main s'ouvre, y courent les premiers, Et ravissent un bien qu'on devait aux derniers; Comme on voit les frelons, troupe lâche et stérile, Aller piller le miel que l'abeille distille? Cessons donc d'aspirer à ce prix tant vanté Que donne la faveur à l'importunité. Saint-Amand n'eut du ciel que sa veine en partage : L'habit qu'il eut sur lui fut son seul héritage, Un lit et deux placets composaient tout son bien;

<sup>2</sup> C'est de François Colletet qu'il s'agit ici. Son père, mort dès l'année 1639, avait été remplacé à l'Académie française par Gilles Boileau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pierre de Montmaur, parasite célèbre, ne dans la Marche, fut successivement charlatan à Avignon, avocat et poëte à Paris, et professeur de langue grecque au Collège Royal.

Ou, pour en mieux parler, Saint-Amand n'avait rien. Mais quoi! las de traîner une vie importune, ll engagea ce rien pour chercher la fortune; Et, tout chargé de vers qu'il devait mettre au jour, Conduit d'un vain espoir, il parut à la cour. Qu'arriva-t-il enfin de sa muse abusée? Il en revint couvert de honte et de risée!; Et la fièvre, au retour terminant son destin, Fit par avance en lui ce qu'aurait fait la faim. Un poëte à la cour fut jadis à la mode; Mais des fous aujourd'hui c'est le plus incommode: Et l'esprit le plus beau, l'auteur le plus poli, N'y parviendra jamais au sort de l'Angely.

Faut-il donc désormais jouer un nouveau rôle?
Dois-je, las d'Apollon, recourir à Barthole 4,
Et feuilletant Louet, allongé par Brodeau,
D'une robe à longs plis balayer le barreau?
Mais à ce seul penser je sens que je m'égare.
Moi! que j'aille crier dans ce pays barbare,
Où l'on voit tous les jours l'innocence aux abois
Errer dans les détours d'un dédale de lois,
Et, dans l'amas confus des chicanes énormes,
Ce qui fut blanc au fond rendu noir par les formes;
Où Patru gagne moins qu'Huot et le Mazier 5,
Et dont les Cicérons se font chez Pé-Fournier 6!
Avant qu'un tel dessein m'entre dans ia pensée,
On pourra voir la Seine à la Saint-Jean glacée,

2 li s'y était présenté avec un poême de la Lune, où il louait surtout sa ma-

jesté de ce qu'elle savait parsaiten ent nager.

4 Barthole, Louet, Brodeau, jurisconsultes et arrétistes fameux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marc-Antoine-Gérard de Saint-Amand passa la plus grande partie de sa vie à voyager et à faire de mauvais vers. Il mourut pauvre et méprisé, en 1660.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'Angely, né d'une famille noble, mais pauvre, suivit le prince de Condé dans ses campagnes de Flandre, comme valet d'écurie. De retour en France, le prince présenta l'Angely à Louis XIII, qui, charmé des saillies de son esprit, l'attacha à son service en qualité de fou.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> L'indigence et la probité de Patru sont passées en proverbe, tandis que Boileau a flétri la richesse de Huot et le Mazier, peu délicats sur le choix de leurs causes.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pierre Fournier, procureur au parlement, signait P. Fournier, pour se distinguer de quelques-uns de ses confrères qui portaient le même nom : on no l'appela plus que  $P\acute{c}$ -Fournier.

Arnauld à Charenton devenir huguenot , Saint-Sorlin janséniste, et Saint-Pavin bigot .

Quittons donc pour jamais une ville importune Où l'honneur a toujours guerre avec la fortune; Où le vice orgueilleux s'érige en souverain, Et va la mitre en tête et la crosse à la main; Où la science, triste, affreuse, délaissée, Est partout des bons lieux comme infâme chassée; Où le seul art en vogue est l'art de bien voler; Où tout me choque; enfin, où... Je n'ose parler. Et quel homme si froid ne serait plein de bile, A l'aspect odieux des mœurs de cette ville? Qui pourrait les souffrir? et qui, pour les blâmer, Malgré muse et Phébus n'apprendrait à rimer? Non, non, sur ce sujet, pour écrire avec grâce, Il ne faut point monter au sommet du Parnasse, Et, sans aller rêver dans le double vallon. La colère suffit, et vaut un Apollon.

Tout beau! dira quelqu'un, vous entrez en furie.
A quoi bon ces grands mots? doucement, je vous prie:
Ou bien montez en chaire, et là, comme un docteur,
Allez de vos sermons endormir l'auditeur:
C'est là que bien ou mal on a droit de tout dire.

Ainsi parle un esprit qu'irrite la satire,
Qui contre ses défauts croit être en sûreté
En raillant d'un censeur la triste austérité;
Qui fait l'homme intrépide, et, tremblant de faiblesse,
Attend pour croire en Dieu que la fièvre le presse;
Et, toujours dans l'orage au ciel levant les mains,
Dès que l'air est calmé, rit des faibles humains.
Car, de penser alors qu'un Dieu tourne le monde
Et règle les ressorts de la machine ronde,
Ou qu'il est une vie au delà du trépas,
C'est là, tout haut du moins, ce qu'il n'avouera pas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Antoine Arnauld, qu'on appelait le grand Arnauld, a publié plusieurs ouvrages éloquents contre les calvinistes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jean Desmarest de Saint-Sorlin a écrit contre les religieuses de Port-Royal.— Sanguin de Saint-Pavin était connu par le déréglement de ses mœurs.

Pour moi, qu'en santé même un autre monde étonne, Qui crois l'âme immortelle, et que c'est Dieu qui tonne, Il vaut mieux pour jamais me bannir de ce lieu: Je me retire donc. Adieu, Paris, adieu.

#### SATIRE II.

1664.

#### A M. DE MOLIÈRE.

Rare et fameux esprit, dont la fertile veine Ignore en écrivant le travail et la peine; Pour qui tient Apollon tous ses trésors ouverts, Et qui sais à quel coin se marquent les bons vers : Dans les combats d'esprit, savant maître d'escrime, Enseigne-moi, Molière, où tu trouves la rime. On dirait, quand tu veux, qu'elle te vient chercher: Jamais au bout du vers on ne te voit broncher, Et, sans qu'un long détour t'arrête ou t'embarrasse. A peine as-tu parlé, qu'elle-même s'y place. Mais moi, qu'un vain caprice, une bizarre humeur, Pour mes péchés, je crois, fit devenir rimeur, Dans ce rude métier, où mon esprit se tue, En vain, pour la trouver, je travaille et je sue. Souvent j'ai beau rêver du matin jusqu'au soir : Quand je veux dire blanc, la quinteuse dit noir; Si je veux d'un galant dépeindre la figure . Ma plume pour rimer trouve l'abbé de Pure 2; Si je pense exprimer un auteur sans défaut, La raison dit Virgile, et la rime Quinault<sup>3</sup>: Enfin, quoi que je fasse ou que je veuille faire, La bizarre toujours vient m'offrir le contraire. De rage quelquefois, ne pouvant la trouver,

<sup>3</sup> Vovez la IVe Présace de Boileau.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce trait était d'abord dirigé contre Ménage.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Michel de Pure naquit à Lyon, au commencement du dix-septième siècle. Il a traduit Quintilien; l'Histoire des Indes, du P. Massée; l'Histoire Asricaine, de Bigaro; et la vie de Léon X, de Paul Jove.

Triste, las et confus, je cesse d'y rêver; Et, maudissant vingt fois le démon qui m'inspire, Je fais mille serments de ne jamais écrire. Mais, quand j'ai bien maudit et Muses et Phébus, Je la vois qui paraît quand je n'y pense plus : Aussitôt, malgré moi, tout mon feu se rallume; Je reprends sur-le-champ le papier et la plume ; Et, de mes vains serments perdant le souvenir, J'attends de vers en vers qu'elle daigne venir. Encor si pour rimer, dans sa verve indiscrète, Ma muse au moins souffrait une froide épithète, Je ferais comme un autre; et, sans chercher si loin, J'aurais toujours des mots pour les coudre au besoin : Si je louais Philis, EN MIRACLES FÉCONDE, Je trouverais bientôt a nulle autre seconde : Si je voulais vanter un objet nompareil, Je mettrais à l'instant : PLUS BEAU QUE LE SOLEIL; Enfin, parlant toujours d'Astres et de Merveilles, Dechefs-d'œuvre des cieux, de Beautés sans pareilles; Avec tous ces beaux mots, souvent mis au hasard, Je pourrais aisément, sans génie et sans art, Et transposant cent fois et le nom et le verbe, Dans mes vers recousus mettre en pièces Malherbe 1. Mais mon esprit, tremblant sur le choix de ses mots, N'en dira jamais un s'il ne tombe à propos, Et ne saurait souffrir qu'une phrase insipide Vienne à la fin d'un vers remplir la place vide : Ainsi, recommençant un ouvrage vingt fois, Si j'écris quatre mots, j'en effacerai trois.

Maudit soit le premier dont la verve insensée Dans les bornes d'un vers renferma sa pensée, Et, donnant à ses mots une étroite prison, Voulut avec la rime enchaîner la raison! Sans ce métier, fatal au repos de ma vie, Mes jours, pleins de loisir, couleraient sans envie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> François de Malherbe, le père de la poésie française, naquit à Caen vers

Je n'aurais qu'à chanter, rire, boire d'autant,
Et, comme un gras chanoine, à mon aise et content,
Passer tranquillement, sans souci, sans affaire,
La nuit à bien dormir, et le jour à rien faire.
Mon cœur, exempt de soins, libre de passion:
Sait donner une borne à son ambition,
Et, fuyant des grandeurs la présence importune,
Je ne vais point au Louvre adorer la fortupe:
Et je serais heureux si, pour me consumer,
Un destin envieux ne m'avait fait rimer.

Mais depuis le moment que cette frénésie De ses noires vapeurs troubla ma fantaisie, Et qu'un démon jaloux de mon contentement M'inspira le dessein d'écrire poliment, Tous les jours, malgré moi, cloué sur un ouvrage, Retouchant un endroit, effaçant une page, Enfin passant ma vie en ce triste métier, J'envie, en écrivant, le sort de Pelletier.

Bienheureux Scudéri 3, dont la fertile plume

Peut tous les mois sans peine enfanter un volume!

Tes écrits, il est vrai, sans art et languissants,

Semblent être formés en dépit du bon sens;

Mais ils trouvent pourtant, quoi qu'on en puisse dire,

Un marchand pour les vendre, et des sots pour les lire;

Et quand la rime enfin se trouve au bout des vers,

Qu'importe que le reste y soit mis de travers?

Malheureux mille fois celui dont la manie

Veut aux règles de l'art asservir son génie!

Un sot, en écrivant, fait tout avec plaisir:

Il n'a point en ses vers l'embarras de choisir;

Et, toujours amoureux de ce qu'il vient d'écrire,

Ravi d'étonnement, en soi-même il s'admire.

La Fontaine a depuis imité ces vers dans son épitaphe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pierre du Pelletier, mauvais poëte, déjà nommé dans le Discours au Roi. Ileut la bonhomie d'apercevoir ici une louange, et de faire imprimer cette satire dans un recucil de poésies où se trouvaient quelques-uns de ses vers.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> George de Scudéri, auteur d'un grand nombre de pièces de théâtre, du poème d'Alaric, et de plusieurs romans. Cependant Cyrus et Clélie, imprimes sous son nom, appartiennent à Madcleine Scudéri, sa sœur,

Mais un esprit sublime en vain veut s'élever A ce degré parfait qu'il tâche de trouver; Et, toujours mécontent de ce qu'il vient de faire, Il plaît à tout le monde, et ne saurait se plaire; Et tel, dont en tous lieux chacun vante l'esprit, Voudrait pour son repos n'avoir jamais écrit.

Toi donc, qui vois les maux où ma muse s'abîme, De grâce, enseigne-moi l'art de trouver la rime; Ou, puisqu'enfin tes soins y seraient superflus, Molière, enseigne-moi l'art de ne rimer plus.

#### SATIRE III:

1665.

A. \* Quel sujet inconnu vous trouble et vous aktère?
D'où vous vient aujourd'hui cet air sombre et sévère,
Et ce visage enfin plus pâle qu'un rentier
A l'aspect d'un arrêt qui retranche un quartier 3?
Qu'est devenu ce teint dont la couleur fleurie
Semblait d'ortolans seuls et de bisques nourrie,
Où la joie en son lustre attirait les regards,
Et le vin en rubis brillait de toutes parts?
Qui vous a pu plonger dans cette humeur chagrine?
A-t-on par quelque édit réformé la cuisine?
Ou quelque longue pluie, inondant vos vallons,
A-t-elle fait couler vos vins et vos melons?

De nos rentes, pour nos péchés,
Si les quartiers sont retranchés,
Pourquoi s'en émouvoir la bile?
Nous n'aurons qu'à changer de lieu:
Nous allions à l'Hôtel-de-Ville,
Et nous irons à l'Hôtel-Dieu,
(Le chevalier p'Acellar)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Horace, liv. II, sat. viii, et Regnier, dans sa xe satire, ont traité le même sujet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette lettre (elle signific l'auditeur Bross....), qu'on a omise dans quelques éditions modernes, est dans toutes les éditions anciennes. (Note de M. Berriat Saint-Prix.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les rentes sur l'Hôtel-de-Ville venaient d'éprouver une réduction qui donna lieu à l'épigramme suivante :

Répondez donc enfin, ou bien je me retire.

P. 1 Ah! de grâce, un moment, souffrez que je respire.

Je sors de chez un fat, qui, pour m'empoisonner,

Je pense, exprès chez lui m'a forcé de diner.

Je l'avais bien prévu. Depuis près d'une année,

J'éludais tous les jours sa poursuite obstinée.

Mais hier il m'aborde, et, me serrant la main:

Ab! monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends demain.

N'y manquez pas, au moins. J'ai quatorze bouteilles

D'un vin vieux... Boucingo 2 n'en a point de pareilles;

Et je gagerais bien que, chez le commandeur 3,

Villandry 4 priserait sa séve et sa verdeur.

Molière avec Tartufe y doit jouer son rôle 5;

Et Lambert 6, qui plus est, m'a donné sa parole.

C'est tout dire, en un mot, et vous le connaissez. —

Quoi! Lambert? — Qui, Lambert. A demain. — C'est assez.

Ce matin donc, séduit par sa vaine promesse, J'y cours, midi sonnant, au sortir de la messe.

A peine étais-je entré, que, ravi de me voir,

Mon homme, en m'embrassant, m'est venu recevoir;

Et, montrant à mes yeux une allégresse entière,

Nous n'avons, m'a-t-il dit, ni Lambert ni Molière;

Mais, puisque je vous vois, je me tiens trop content.

Vous êtes un brave homme: entrez; on vous attend.

A ces mots, mais trop tard, reconnaissant ma faute, Je le suis en tremblant dans une chambre haute,

Où, malgré les volets, le soleil irrité

Formait un poêle ardent au milieu de l'été.

Le couvert était mis dans ce lieu de plaisance,

<sup>&#</sup>x27;Cette lettre signifie le poëte. (Bross.)

alliustre marchand de vins. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jacques de Souvré, commandeur de Saint-Jean-de-Latran, et ensuite grand prieur de France, était fils du maréchal de Souvré, gouverneur de Louis XIII, et oncle de madame de Louvois.

<sup>4</sup> Gentilhomme de la chambre du roi, fils de Balthazar le Breton, seigneur de Villandri.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La comédie du *Tartufe* avait été désendue en ce temps-là , et tout le monde voulait avoir Molière pour la lui entendre réciter. (BOXL).

Lambert, fameux musicien, qui promettait à tout le monde, et manquait presque toujours de parole, mourut, en 1696, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. Il avait marié sa fille à Lulli.

Où j'ai trouvé d'abord, pour toute connaissance, Deux nobles campagnards, grands lecteurs de romans, Qui m'ont dit tout Cyrus ' dans leurs longs compliments. J'enrageais. Cependant on apporte un potage. Un coq y paraissait en pompeux équipage, Qui, changeant sur ce plat et d'état et de nom, Par tous les conviés s'est appelé chapon. Deux assiettes suivaient, dont l'une était ornée D'une langue en ragoût, de persil couronnée; L'autre, d'un godiveau tout brûlé par dehors, Dont un beurre gluant inondait tous les bords. On s'assied : mais d'abord notre troupe serrée Tenait à peine autour d'une table carrée, Où chacun, malgré soi, l'un sur l'autre porté, Faisait un tour à gauche, et mangeait de côté. Jugez en cet état si je pouvais me plaire, Moi qui ne compte rien ni le vin ni la chère, Si l'on n'est plus au large assis en un festin, Qu'aux sermons de Cassagne ou de l'abbé Cotin 2.

Notre hôte cependant, s'adressant à la troupe, Que vous semble, a-t-il dit, du goût de cette soupe? Sentez-vous le citron dont on a mis le jus Avec des jaunes d'œufs mêlés dans du verjus? Ma foi, vive Mignot et tout ce qu'il apprête 3! Les cheveux cependant me dressaient à la tête: Car Mignot, c'est tout dire; et dans le monde entier Jamais empoisonneur ne sut mieux son métier. J'approuvais tout pourtant de la mine et du geste,

Voyez la note sur Scudéri, page 45.

\* Mauvais prédicateurs, morts vers la fin du dix-septième siècle. Le premier traduit les Dialogues de l'Orateur de Cicéron, et les Œuvres de Salluste. L'dernier a été joué dans les Femmes savantes, sous le nom de Trissotin.

<sup>3</sup> Jacques Mignot, patissier-traiteur, rue de la Harpe, vis-à-vis la rue Percecavait la charge de maître queux \* de la maison du roi, et celle d'écuyer de bouche de la reine; il se crut blessé dans son honneur, et obligé de rendre plainte; mais les magistrats refusèrent de l'entendre, en iui disant que l'injuré dont il se plaignait n'était qu'une plaisanterie, et qu'il en devait rire le premier Pour se venger, il fit imprimer, à ses frais, une satire de l'abbé Cotin contre Boileau, et la répandit dans le public avec ses biscuits, auxquels elle servail d'enveloppe, et qui dès lors eurent une vogue prodigieuse. Boileau en donnail souvent le divertissement à ses amis.

<sup>\*</sup> Chef de cuisine. Queux vient de coquus, cuisinier

Pensant qu'au moins le vin dût réparer le reste. Pour m'en éclaircir donc, j'en demande; et d'abord Un laquais effronté m'apporte un rouge-bord D'un auvernat I fumeux, qui, mêlé de lignage, Se vendait chez Crenet 2 pour vin de l'Ermitage 3, Et qui, rouge et vermeil, mais fade et doucereux, N'avait rien qu'un goût plat, et qu'un déboire affreux. A peine ai-je senti cette liqueur traîtresse, Que de ces vins mélés j'ai reconnu l'adresse. Toutefois, avec l'eau que j'y mets à foison, J'espérais adoucir la force du poison. Mais, qui l'aurait pensé? pour comble de disgrâce, Par le chaud qu'il faisait nous n'avions point de glace. Point de glace, bon Dieu! dans le fort de l'été 4! Au mois de juin! Pour moi, j'étais si transporté, Que, donnant de fureur tout le festin au diable, Je me suis vu vingt fois prêt à quitter la table; Et, dût-on m'appeler et fantasque et bourru, J'allais sortir enfin, quand le rôt a paru. Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques S'élevaient trois lapins, animaux domestiques, Qui, dès leur tendre enfance élevés dans Paris, Sentaient encor le chou dont ils furent nourris. Autour de cet amas de viandes entassées Régnait un long cordon d'alouettes pressées, Et sur les bords du plat six pigeons étalés Présentaient pour renfort leurs squelettes brûlés. A côté de ce plat paraissaient deux salades, L'une de pourpier jaune, et l'autre d'herbes fades, Dont l'huile de fort loin saisissait l'odorat, Et nageait dans des flots de vinaigre rosat. { Tous mes sots, à l'instant changeant de contenance,

<sup>&#</sup>x27;Vin fort rouge, des environs d'Orléans, que les cabaretiers mélangeaient habituellement avec le lignage, moins fort en couleur, pour en faire des vins clairets et rosés.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fameux marchand de vins, qui tenait le cabaret de la Pomme de pin, déjà cité dans Rabelais, Villon et Regnier.

Coteau du Dauphine, situé sur le Rhône, et réputé pour ses bons vins.

On n'a commencé en France à boire à la glace que vers le milieu du dixseptième siècle. Cet usage était cependant commu des anciens Romains.

Ont loué du festin la superbe ordonnance; Tandis que mon faquin, qui se voyait priser, Avec un ris moqueur les priait d'excuser. Surtout certain hâbleur, à la gueule affamée, Qui vint à ce festin conduit par la fumée, Et qui s'est dit profès dans l'ordre des coteaux :, A fait, en bien mangeant, l'éloge des morceaux. Je riais de le voir, avec sa mine étique, Son rabat jadis blanc, et sa perruque antique, En lapins de garenne ériger nos clapiers 2, Et nos pigeons cauchois 3 en superbes ramiers; Et, pour flatter notre hôte, observant son visage, ' Composer sur ses yeux son geste et son langage; Quand notre hôte charmé, m'avisant sur ce point : Qu'avez-vous donc, dit-il, que vous ne mangez point? Je vous trouve aujourd'hui l'âme tout inquiète, Et les morceaux entiers restent sur votre assiette. Aimez-vous la muscade? on en a mis partout. Ah! monsieur, ces poulets sont d'un merveilleux goût; Ces pigeons sont dodus: mangez, sur ma parole. J'aime à voir aux lapins cette chair blanche et molle. Ma foi, tout est passable, il faut le confesser, Et Mignot aujourd'hui s'est voulu surpasser. Quand on parle de sauce, il faut qu'on y raffine; Pour moi, j'aime surtout que le poivre y domine : J'en suis fourni, Dieu sait! et j'ai tout Pelletier Roulé dans mon office en cornets de papier. A tous ces beaux discours j'étais comme une pierre, Ou comme la statue est au Festin de Pierre 4: Et, sans dire un seul mot, j'avalais au hasard

Les coteaux. Ce nom sut donné à trois grands seigneurs, tenant table, qui étaient partagés sur l'estime qu'on deva!t faire des vins des coteaux des environs de Reims. Ils avaiens chacun leurs partisans. (Boil.) Suivant Boileau, ces trois seigneurs étaient le commandeur de Souvré, le duc de Mortemart, et le marquis de Silleri. Ménage prétend qu'on appela les coteaux des délicats qui ne voulaient du vin que d'un certain coteau. C'étaient, suivant lui, MM. Laval, marquis de Bois-Dauphin; la Trimouille, comte d'Olonne; Mornai, abbé de Villarceaux; et Brulart, comte du Broussin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lapins domestiques.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Du pays de Caux en Normandie.

<sup>4</sup> Comédie de Mollère imitée de l'espagnol, jouée en 1863, et mise en vers par Thomas Corneille.

Quelque aile de poulet dont j'arrachais le lard.

Cependant mon håbleur, avec une voix haute, Porte à mes campagnards la santé de notre hôte, Qui tous deux pleins de joie, en jetant un grand cri, Avec un rouge-bord acceptent son défi. Un si galant exploit réveillant tout le monde, On a porté partout des verres à la ronde, Où les doigts des laquais, dans la crasse tracés, Témoignaient par écrit qu'on les avait rincés : Quand un des conviés, d'un ton mélancolique, Lamentant tristement une chanson bachique, Tous mes sots à la fois, ravis de l'écouter, Détonnant de concert, se mettent à chanter. La musique sans doute était rare et charmante! L'un traîne en longs fredons une voix glapissante, Et l'autre, l'appuyant de son aigre fausset, Semble un violon faux qui jure sous l'archet.

Sur ce point, un jambon d'assez maigre apparence > Arrive sous le nom de jambon de Mayence. Un valet le portait, marchant à pas comptés, Comme un recteur suivi des quatre Facultés :; Deux marmitons crasseux, revêtus de serviettes, Lui servaient de massiers, et portaient deux assiettes, L'une de champignons avec des ris de veau, Et l'autre de pois verts qui se noyaient dans l'eau. Un spectacle si beau surprenant l'assemblée, Chez tous les conviés la joie est redoublée; Et la troupe à l'instant, cessant de fredonner, D'un ton gravement fou s'est mise à raisonner. Le vin au plus muet fournissant des paroles, Chacun a débité ses maximes frivoles. Réglé les intérêts de chaque potentat, Corrigé la police, et réformé l'État; Puis, de là s'embarquant dans la nouvelle guerre,

L'université faisait alors quatre processions par année, à la tête desquelles marchait le recteur, précédé de bedeaux ou massiers, et suivi des quatre Facultés : les Arts, la Médecine, le Droit, et la Théologie.

A vaincu la Hollande, ou battu l'Angleterre. Enfin, laissant en paix tous ces peuples divers, De propos en propos on a parlé de vers. Là, tous mes sots, enflés d'une nouvelle audace, Ont jugé des auteurs en maîtres du Parnasse. Mais notre hôte surtout, pour la justesse et l'art, Élevait jusqu'au ciel Théophile et Ronsard 1; Quand un des campagnards, relevant sa moustache, Et son feutre 2 à grands poils ombragé d'un panache, Impose à tous silence, et, d'un ton de docteur: Morbleu! dit-il, la Serre est un charmant auteur 3! Ses vers sont d'un beau style, et sa prose est coulante. La Pucelle 4 est encore une œuvre bien galante, Et je ne sais pourquoi je bâille en la lisant. Le Pays 5, sans mentir, est un bouffon plaisant; Mais je ne trouve rien de beau dans ce Voiture. Ma foi, le jugement sert bien dans la lecture. A mon gré, le Corneille est joli quelquefois. En vérité, pour moi j'aime le beau françois. Je ne sais pas pourquoi l'on vante l'Alexandre 6; Ce n'est qu'un glorieux qui ne dit rien de tendre. Les héros chez Quinault parlent bien autrement, Et jusqu'à Je vous hais, tout s'y dit tendrement 7. On dit qu'on l'a drapé dans certaine satire8; Qu'un jeune homme... Ah! je sais ce que vous voulez dire, A répondu notre hôte : « Un auteur sans défaut, « La raison dit Virgile, et la rime Quinault. » - Justement. A mon gré, la pièce est assez plate.

<sup>2</sup> Feutre s'employaît quelquefois alors comme synonyme de chapeau.

<sup>6</sup> Tragédie de Racine.

<sup>8</sup> Danc la précédente, vers 19 et 20.

¹ Théophile Viaud et Ronsard. Ces deux poëtes jouissaient d'une grande célébrité avant Boileau.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jean Puget de la Serre, mort en 1068, a fait quelques tragédies en prose.

<sup>4</sup> Jean Chapelain est l'auteur de la Pucelle, ou la France délivrée, poëme héroique en vingt-quatre chants, dont les douze premiers seulement ont été publiés. Boileau le désigna quelquesois, dans ses premières éditions, sous le noun de Pucelain.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> René le Pays, sieur du Plessis-Villeneuve, né à Nantes en 1856, directeur général des gabelles du Dauphiné et de Provence, avait publié en 1864, sous le titre d'Amifiés, Amours et Amoureites, un recueil de lettres et de poésies.

<sup>7</sup> Voyez les scènes vi et vii, acte II, de Stratonice, tragédie de Quinault.

Et puis, blamer Quinault!... Avez-vous vu l'Astrate:? C'est là ce qu'on appelle un ouvrage achevé. Surtout « l'anneau royal » me semble bien trouvé:. Son sujet est conduit d'une belle manière; Et chaque acte, en sa pièce, est une pièce entière. Je ne puis plus souffrir ce que les autres font.

Il est vrai que Quinault est un esprit profond, A repris certain fat, qu'à sa mine discrète Et son maintien jaloux j'ai reconnu poëte; Mais il en est pourtant qui le pourraient valoir. Ma foi, ce n'est pas vous qui nous le ferez voir, A dit mon campagnard avec une voix claire, Et déjà tout bouillant de vin et de colère. Peut-être, a dit l'auteur palissant de courroux : Mais vous, pour en parler, vous y connaissez-vous? Mieux que vous mille fois, dit le noble en furie. Vous? mon Dieu! mêlez-vous de boire, je vous prie, A l'auteur sur-le-champ aigrement reparti. Je suis donc un sot? moi? vous en avez menti, Reprend le campagnard; et, sans plus de langage, Lui jette pour défi son assiette au visage. L'autre esquive le coup, et l'assiette volant S'en va trapper le mur, et revient en roulant. A cet affront, l'auteur, se levant de la table, Lance à mon campagnard un regard effroyable; Et, chacun vainement se ruant entre deux, Nos braves s'accrochant se prennent aux cheveux. Aussitôt sous leurs pieds les tables renversées Font voir un long débris de bouteilles cassées; En vain à lever tout les valets sont fort prompts, Et les ruisseaux de vin coulent aux environs. Enfin, pour arrêter cette lutte barbare,

Enfin, pour arrêter cette lutte barbare, De nouveau l'on s'efforce, on crie, on les sépare; Et, leur première ardeur passant en un moment, On a parlé de paix et d'accommodement.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Autre tragédie de Quinault,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez les scènes III et IV, acte III, de l'Astrate.

Mais, tandis qu'à l'envi tout le monde y conspire,
J'ai gagné doucement la porte sans rien dire,
Avec un bon serment que, si pour l'avenir
En pareille cohue on me peut retenir,
Je consens de bon cœur, pour punir ma folie,
Que tous les vins pour moi deviennent vins de Brie,
Qu'à Paris le gibier manque tous les hivers,
Et qu'à peine au mois d'août l'on mange des pois verts.

#### SATIRE IV.

1664.

## A M. L'ABBÉ LE VAYER '.

D'où vient, cher le Vayer, que l'homme le moins sage Croit toujours seul avoir la sagesse en partage, Et qu'il n'est point de fou qui, par belles raisons, Ne loge son voisin aux Petites-Maisons?

Un pédant, enivré de sa vaine science, Tout hérissé de grec, tout bouffi d'arrogance, Et qui, de mille auteurs retenus mot pour mot, Dans sa tête entassés, n'a souvent fait qu'un sot, Croit qu'un livre fait tout, et que, sans Aristote, La raison ne voit goutte, et le bon sens radote.

D'autre part un galant, de qui tout le métier Est de courir le jour de quartier en quartier, Et d'aller, à l'abri d'une perruque blonde, De ses froides douceurs fatiguer le beau monde, Condamne la science; et, blâmant tout écrit, Croit qu'en lui l'ignorance est un titre d'esprit; Que c'est des gens de cour le plus beau privilége, Et renvoie un savant dans le fond d'un collége.

Un bigot orgueilleux, qui, dans sa vanité. Croit duper jusqu'à Dieu par son zèle affecté,

L'abbé le Vayer, auteur d'une traduction de Florus, était fils du célèbre Lamothe le Vayer, et mourut dans l'année où cette satire fut composée.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On appelait ainsi l'hôpital des fous, qu'on y tenait renfermés dans de petites celiules séparées. C'est aujourd'hui l'hospice des Ménages, rue de Sèvres.

Couvrant tous ses défauts d'une sainte apparence, Damne tous les humains, de sa pleine puissance.

Un libertin d'ailleurs, qui, sans âme et sans foi, Se fait de son plaisir une suprême loi, Tient que ces vieux propos de démons et de flammes Sont bons pour étonner des enfants et des femmes; Que c'est s'embarrasser de soucis superflus, Et qu'enfin tout dévot a le cerveau perclus.

En un mot, qui voudrait épuiser ces matières, Peignant de tant d'esprits les diverses manières, Il compterait plutôt combien, dans un printemps, Guenaud et l'antimoine ont fait mourir de gens, Et combien la Neveu e, devant son mariage, A de fois au public vendu son pucelage.

Mais, sans errer en vain dans ces vagues propos, Et pour rimer ici ma pensée en deux mots, N'en déplaise à ces fous nommés sages de Grèce, En ce monde il n'est point de parfaite sagesse: Tous les hommes sont fous, et, malgré tous leurs soins, Ne diffèrent entre eux que du plus ou du moins.

Comme on voit qu'en un bois que cent routes séparent
Les voyageurs sans guide assez souvent s'égarent,
L'un à droit, l'autre à gauche, et, courant vainement,
La même erreur les fait errer diversement:
Chacun suit dans le monde une route incertaine,
Selon que son erreur le joue et le promène;
Et tel y fait l'habile et nous traite de fous,
Qui sous le nom de sage est le plus fou de tous.
Mais, quoi que sur ce point la satire publie,
Chacun veut en sagesse ériger sa folie;
Et, se laissant régler à son esprit tortu,
De ses propres défauts se fait une vertu.
Ainsi, cela soit dit pour qui veut se connaître,
Le plus sage est celui qui ne pense point l'être;
Qui, toujours pour un autre enclin vers la douceur,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Médecin de la reine.

Infame débordée, connue de tout le monde. (BOIL.)

Se regarde soi-même en sévère censeur, Rend à tous ses défauts une exacte justice, Et fait sans se flatter le procès à son vice. Mais chacun pour soi-même est toujours indulgent.

Un avare, idolâtre et fou de son argent, Rencontrant la disette au sein de l'abondance, Appelle sa folie une rare prudence, Et met toute sa gloire et son souverain bien A grossir un trésor qui ne lui sert de rien. Plus il le voit accru, moins il en sait l'usage.

Sans mentir, l'avarice est une étrange rage, Dira cet autre fou, non moins privé de sens, Qui jette, furieux, son bien à tous venants, Et dont l'âme inquiète, à soi-même importune, Se fait un embarras de sa bonne fortune. Qui des deux, en effet, est le plus aveuglé?

L'un et l'autre, à mon sens, ont le cerveau troublé, Répondra chez Fredoc ce marquis sage et prude, Et qui sans cesse au jeu, dont il fait son étude. Attendant son destin d'un quatorze ou d'un sept, Voit sa vie ou sa mort sortir de son cornet. Que si d'un sort fâcheux la maligne inconstance Vient par un coup fatal faire tourner la chance, Vous le verrez bientôt les cheveux hérissés Et les yeux vers le ciel de fureur élancés, Ainsi qu'un possédé que le prêtre exorcise, Fêter dans ses serments tous les saints de l'Église. Qu'on le lie; ou je crains, à son air furieux, Que ce nouveau Titan n'escalade les cieux.

Mais laissons-le plutôt en proie à son caprice.
Sa folie, aussi bien, lui tient lieu de supplice:
Il est d'autres erreurs dont l'aimable poison
D'un charme bien plus doux enivre la raison:
L'esprit dans ce nectar heureusement s'oublie.

<sup>·</sup> Fredoc tenait, place du Palais-Royal, une maison de jeu, alors très-fréquentée.

Chapelain veut rimer, et c'est là sa solie 1. Mais bien que ses durs vers, d'épithètes enslés, Soient des moindres grimauds chez Ménage sifflés, Lui-même il s'applaudit, et, d'un esprit tranquille, Prend le pas au Parnasse au-dessus de Virgile. Que ferait-il, hélas! si quelque audacieux Allait pour son malheur lui dessiller les yeux, Lni faisant voir ses vers et sans force et sans graces, Montés sur deux grands mots, comme sur des échasses; Ces termes sans raison l'un de l'autre écartés, Et ces froids ornements à la ligne plantés? Qu'il maudirait le jour où son âme insensée Perdit l'heureuse erreur qui charmait sa pensée! Jadis certain bigot, d'ailleurs homme sensé, D'un mal assez bizarre eut le cerveau blessé, S'imaginant sans cesse, en sa douce manie, Des esprits bienheureux entendre l'harmonie. Enfin un médecin fort expert en son art Le guérit par adresse, ou plutôt par hasard; Mais voulant de ses soins exiger le salaire : Moi, vous payer! lui dit le bigot en colère, Vous dont l'art infernal, par des secrets maudits, En me tirant d'erreur m'ôte du paradis! J'approuve son courroux; car, puisqu'il faut le dire, Souvent de tous nos maux la raison est le pire. C'est elle qui, farouche, au milieu des plaisirs, D'un remords importun vient brider nos désirs. La fâcheuse a pour nous des rigueurs sans pareilles; C'est un pédant qu'on a sans cesse à ses oreilles, Qui toujours nous gourmande, et, loin de nous toucher, Souvent, comme Joli<sup>2</sup>, perd son temps à prêcher. En vain certains réveurs nous l'habillent en reine, Veulent sur tous nos sens la rendre souveraine,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet auteur, avant que sa Pucelle sût imprimée, passait pour le premier poëte du siècle. L'impression gâte tout. (BOIL).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prédicateur célèbre de cette époque. Il était alors curé de Saint-Nicolas-des-Champs; il fut ensuite nommé à l'évêché de Saint-Pol-de Léon, et bientôt après à ceiui d'Agen. Ses Prônes ont été souvent imprimés.

Et, s'en formant en terre une divinité, Pensent aller par elle à la félicité: C'est elle, disent-ils, qui nous montre à bien vivre. Ces discours, il est vrai, sont fort beaux dans un livre; Je les estime fort: mais je trouve en effet Que le plus fou souvent est le plus satisfait.

## SATIRE V.

1665.

## A M. LE MARQUIS DE DANGEAU'.

La noblesse, Dangeau, n'est pas une chimère, Quand, sous l'étroite loi d'une vertu sévère, Un homme issu d'un sang fécond en demi dieux Suit, comme toi, la trace où marchaient ses aïeux.

Mais je ne puis souffrir qu'un fat, dont la mollesse N'a rien pour s'appuyer qu'une vaine noblesse, Se pare insolemment du mérite d'autrui, Et me vante un honneur qui ne vient pas de lui. Je veux que la valeur de ses aïeux antiques Ait fourni de matière aux plus vieilles chroniques, Et que l'un des Capets, pour honorer leur nom, Ait de trois fleurs de lis doté leur écusson 2: Que sert ce vain amas d'une inutile gloire, Si, de tant de héros célèbres dans l'histoire, Il ne peut rien offrir aux yeux de l'univers Que de vieux parchemins qu'ont épargnés les vers; Si, tout sorti qu'il est d'une source divine, Son cœur dément en lui sa superbe origine,

Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau, remplaça Scudéri à l'Académie française, en 1866; et le marquis de l'Hospital, en 1704, à l'Académie des sciences-Il a laissé, manuscrits, de volumineux Mémoires, dont madame la comtesse de Genlis a publié un Extrait en quatre volumes in-so.

Philippe-Auguste ayant été renversé de son cheval à la bataille de Bovines. Déodat, ou Dieu-Donné d'Estaing, contribua puissamment à tirer le roi du danger qu'il courait, et sauva même son escu. Le brave chevalier demanda et obtint, pour prix de ce service, l'honneur d'ajouter une troisième fleur de lis aux deux que portait déjà i'écusson de la maison d'Estaing.

Et, n'ayant rien de grand qu'une sotte fierté, S'endort dans une lâche et molle oisiveté? Cependant, à le voir avec tant d'arrogance Vanter le faux éclat de sa haute naissance, On dirait que le ciel est soumis à sa loi, Et que Dieu l'a pétri d'autre limon que moi. Enivré de lui-même, il croit, dans sa folie, Qu'il faut que devant lui d'abord tout s'humilie. Aujourd'hui toutefois, sans trop le ménager, Sur ce ton un peu haut je vais l'interroger.

Dites-moi, grand héros, esprit rare et sublime, Entre tant d'animaux, qui sont ceux qu'on estime? On fait cas d'un coursier qui, fier et plein de cœur, Fait paraître en courant sa bouillante vigueur Qui jamais ne se lasse, et qui dans la carrière S'est couvert mille fois d'une noble poussière : Mais la postérité d'Alfane et de Bayard , Quand ce n'est qu'une rosse, est vendue au hasard, Sans respect des aïeux dont elle est descendue, Et va porter la malle, ou tirer la charrue. Pourquoi donc voulez-vous que, par un sot abus, Chacun respecte en vous un honneur qui n'est plus? On ne m'éblouit point d'une apparence vaine : La vertu, d'un cœur noble est la marque certaine. Si vous êtes sorti de ces héros fameux, Montrez-nous cette ardeur qu'on vit briller en eux, Ce zèle pour l'honneur, cette horreur pour le vice. Respectez-vous les lois? fuyez-vous l'injustice? Savez-vous pour la gloire oublier le repos, Et dormir en plein champ le harnois sur le dos? Je vous connais pour noble à ces illustres marques. Alors soyez issu des plus fameux monarques, Venez de mille aïeux, et, si ce n'est assez, Feuilletez à loisir tous les siècles passés; Voyez de quel guerrier il vous plaît de descendre; Choisissez de César, d'Achille, ou d'Alexandre,

<sup>·</sup> Chevaux célébres dans nos vieux romans.

En vain un faux censeur voudrait vous démentir, Et si vous n'en sortez, vous en devez sortir. Mais, fussiez-vous issu d'Hercule en droite ligne, Si vous ne faites voir qu'une bassesse indigne, Ce long amas d'aïeux que vous diffamez tous Sont autant de témoins qui parlent contre vous; Et tout ce grand éclat de leur gloire ternie Ne sert plus que de jour à votre ignominie. En vain, tout fier d'un sang que vous déshonorez, Vous dormez à l'abri de ces noms révérés; En vain vous vous couvrez des vertus de vos pères : Ce ne sont à mes yeux que de vaines chimères; Je ne vois rien en vous qu'un lâche, un imposteur, Un traître, un scélérat, un perfide, un menteur, Un fou dont les accès vont jusqu'à la furie, Et d'un tronc fort illustre une branche pourrie

Je m'emporte peut-être, et ma muse en fureur Verse dans ses discours trop de fiel et d'aigreur : Il faut avec les grands un peu de retenue. Eh bien! je m'adoucis. Votre race est connue, Depuis quand? répondez. Depuis mille ans entiers, Et vous pouvez fournir deux fois seize quartiers. C'est beaucoup. Mais enfin les preuves en sont claires, Tous les livres sont pleins des titres de vos pères; Leurs noms sont échappés du naufrage des temps. Mais qui m'assurera qu'en ce long cercle d'ans, A leurs fameux époux vos aïeules fidèles Aux douceurs des galants furent toujours rebelles? Et comment savez-vous si quelque audacieux N'a point interrompu le cours de vos aïeux; Et si leur sang tout pur, ainsi que leur noblesse, Est passé jusqu'à vous de Lucrèce en Lucrèce?

Que maudit soit le jour où cette vanité Vint ici de nos mœurs souiller la pureté! Dans les temps bienheureux du monde en son enfance, Chacun mettait sa gloire en sa seule innocence; Chacun vivait content; et sous d'égales lois, Lemérite y faisait la noblesse et les rois; Et, sans chercher l'appui d'une naissance illustre, Un héros de soi-même empruntait tout son lustre. Mais enfin par le temps le mérite avili Vit l'honneur en roture, et le vice ennobli; Et l'orgueil, d'un faux titre appuyant sa faiblesse, Maîtrisa les humains sous le nom de noblesse. De là vinrent en foule et marquis et barons : Chacun pour ses vertus n'offrit plus que des noms. Aussitôt maint esprit, fécond en rêveries, Inventa le blason avec les armoiries; De ses termes obscurs fit un langage à part; Composa tous ces mots de cimier et d'écart, De pal, de contrepal, de lambel, et de fasce, Et tout ce que Segoing : dans son Mercure entasse. Une vaine folie enivrant la raison, L'honneur triste et honteux ne fut plus de saison. Alors, pour soutenir son rang et sa naissance, Il fallut étaler le luxe et la dépense; Il fallut habiter un superbe palais, Faire par les couleurs distinguer ses valets; Et, traînant en tous lieux de pompeux équipages, Le duc et le marquis se reconnut aux pages. Bientôt, pour subsister, la noblesse sans bien Trouva l'art d'emprunter, et de ne rendre rien; Et, bravant des sergents la timide cohorte, Laissa le créancier se morfondre à sa porte. Mais, pour comble, à la fin le marquis en prison Sous le faix des procès vit tomber sa maison. Alors le noble altier, pressé de l'indigence, Humblement du faquin rechercha l'alliance; Avec lui trafiquant d'un nom si précieux, Par un làche contrat vendit tous ses aïeux; Et, corrigeant ainsi la fortune ennemie, Rétablit son honneur à force d'infamie.

Charles Segoing, avocat, auteur du Trésor héraldique, ou Mercure armorial, publié en 1667.

Car, si l'éclat de l'or ne relève le sang,
En vain l'on fait briller la splendeur de son rang;
L'amour de vos aïeux passe en vous pour manie,
Et chacun pour parent vous fuit et vous renie.
Mais quand un homme est riche, il vaut toujours son prix;
Et, l'eût-on vu porter la mandille à Paris,
N'eût-il de son vrai nom ni titre ni mémoire,
D'Hozier à lui trouvera cent aïeux dans l'histoire.

Toi donc, qui, de mérite et d'honneurs revêtu,
Des écueils de la cour as sauvé ta vertu,
Dangeau, qui, dans le rang où notre roi t'appelle,
Le vois, toujours orné d'une gloire nouvelle,
Et plus brillant par soi que par l'éclat des lis,
Dédaigner tous ces rois dans la pourpre amollis,
Fuir d'un honteux loisir la douceur importune;
A ses sages conseils asservir la fortune;
Et, de tout son bonheur ne devant rien qu'à soi,
Montrer à l'univers ce que c'est qu'être roi:
Si tu veux te couvrir d'un éclat légitime,
Va par mille beaux faits mériter son estime;
Sers un si noble maître, et fais voir qu'aujourd'hui
Ton prince a des sujets qui sont dignes de lui.

# SATIRE VI.

1660.

Qui frappe l'air, bon Dieu! de ces lugubres cris? Est-ce donc pour veiller qu'on se couche à Paris? Et quel fâcheux démon, durant les nuits entières, Rassemble ici les chats de toutes les gouttières? J'ai beau sauter du lit, plein de trouble et d'effroi, Je pense qu'avec eux tout l'enfer est chez moi : L'un miaule en grondant comme un tigre en furie, L'autre roule sa voix comme un enfant qui crie.

<sup>2</sup> Grand généalogiste.

Petite casaque que portaient encore les laquais à cette époque.

Ce n'est pas tout encor: les souris et les rats Semblent, pour m'éveiller, s'entendre avec les chats, Plus importuns pour moi, durant la nuit obscure, Que jamais, en plein jour, ne fut l'abbé de Pure.

Tout conspire à la fois à troubler mon repos, Et je me plains ici du moindre de mes maux : Car à peine les coqs, commençant leur ramage, Auront de cris aigus frappé le voisinage, Qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, Qu'éveillera bientôt l'ardente soif du gain, Avec un fer maudit, qu'à grand bruit il apprête, De cent coups de marteau me va fendre la tête. J'entends déjà partout les charrettes courir, Les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir : Tandis que dans les airs mille cloches émues D'un funèbre concert font retentir les nues; Et, se mêlant au bruit de la grêle et des vents, Pour honorer les morts font mourir les vivants.

Encor je bénirais la bonté souveraine, Si le ciel à ces maux avait borné ma peine. Mais si seul en mon lit je peste avec raison, C'est encor pis vingt fois en quittant la maison: En quelque endroit que j'aille, il faut fendre la presse D'un peuple d'importuns qui fourmillent sans cesse. L'un me heurte d'un ais dont je suis tout froissé; Je vois d'un autre coup mon chapeau renversé. Là, d'un enterrement la funèbre ordonnance D'un pas lugubre et lent vers l'église s'avance; Et plus loin des laquais l'un l'autre s'agaçants Font aboyer les chiens et jurer les passants. Des paveurs en ce lieu me bouchent le passage. Là, je trouve une croix de funeste présage, Et des couvreurs grimpés au toit d'une maison En font pleuvoir l'ardoise et la tuile à foison Là, sur une charrette une poutre branlante

<sup>·</sup> Voyez les notes de la satire st.

Vient menaçant de loin la foule qu'elle augmente; Six chevaux attelés à ce fardeau pesant Ont peine à l'émouvoir sur le pavé glissant. D'un carrosse en tournant il accroche une roue Et du choc le renverse en un grand tas de boue; Quand un autre à l'instant, s'efforçant de passer, Dans le même embarras se vient embarrasser. Vingt carrosses bientôt arrivant à la file Y sont en moins de rien suivis de plus de mille; Et, pour surcroît de maux, un sort malencontreux Conduit en cet endroit un grand troupeau de bœufs. Chacun prétend passer; l'un mugit, l'autre jure; Des mulets en sonnant augmentent le murmure. Aussitôt cent chevaux dans la foule appelés De l'embarras qui croît ferment les défilés, Et partout des passants enchaînant les brigades Au milieu de la paix font voir les barricades :; On n'entend que des cris poussés confusément : Dieu pour s'y faire ouïr tonnerait vainement. Moi donc, qui dois souvent en certain lieu me rendre Le jour déjà baissant, et qui suis las d'attendre, Ne sachant plus tantôt à quel saint me vouer, Je me mets au hasard de me faire rouer. Je saute vingt ruisseaux, j'esquive, je me pousse: Guénaud : sur son cheval en passant m'éclabousse : Et n'osant plus paraître en l'état où je suis, Sans songer où je vais, je me sauve où je puis.

Tandis que dans un coin en grondant je m'essuie, Souvent, pour m'achever, il survient une pluie: On dirait que le ciel, qui se font tout en eau, Veuille inonder ces lieux d'un déluge nouveau. Pour traverser la rue, au milieu de l'orage, Un ais sur deux pavés forme un étroit passage; Le plus hardi laquais n'y marche qu'en tremblant: Il faut pourtant passer sur ce pont chancelant;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allusion aux troubles de la Fronde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le médecin à l'antimoine dont il est question dans la satire IV.

Et les nombreux torrents qui tombent des gouttières, Grossissant les ruisseaux, en ont fait des rivières. J'y passe en trébuchant; mais, malgré l'embarras, La frayeur de la nuit précipite mes pas.

Car, sitôt que du soir les ombres pacifiques D'un double cadenas font fermer les boutiques; Que, retiré chez lui, le paisible marchand Va revoir ses billets et compter son argent; Que dans le Marché-Neuf tout est calme et tranquille, Les voleurs à l'instant s'emparent de la ville. Le bois le plus funeste et le moins fréquenté Est, au prix de Paris, un lieu de sûreté. Malheur donc à celui qu'une affaire imprévue Engage un peu trop tard au détour d'une rue! Bientôt quatre bandits, lui serrant les côtés: La bourse!... Il faut se rendre; ou bien non, résistez Afin que votre mort, de tragique mémoire, Des massacres fameux aille grossir l'histoire. Pour moi, fermant ma porte, et cédant au sommeil, Tous les jours je me couche avecque le soleil : Mais en ma chambre à peine ai-je éteint la lumière, Qu'il ne m'est plus permis de fermer la paupière. Des filous effrontés, d'un coup de pistolet, Ébranlent ma fenêtre, et percent mon volet; Pentends crier partout: Au meurtre! On m'assassine! Ou : Le feu vient de prendre à la maison voisine! Tremblant et demi-mort, je me lève à ce bruit, Et souvent sans pourpoint je cours toute la nuit. Car le feu, dont la flamme en ondes se déploie, Fait de notre quartier une seconde Troie, Où maint Grec affamé, maint avide Argien, Au travers des charbons va piller le Troyen. Enfin sous mille crocs la maison abimée Entraîne aussi le feu qui se perd en fumée. Je me retire donc, encor pale d'effroi:

Je me retire donc, encor pâle d'effroi : Mais le jour est venu quand je rentre chez moi. Je fais pour reposer un effort inutile : Ce n'est qu'à prix d'argent qu'on dort en cette ville. Il faudrait, dans l'enclos d'un vaste logement, Avoir loin de la rue un autre appartement.

Paris est pour un riche un pays de Cocagne.

Sans sortir de la ville, il trouve la campagne:

Il peut dans son jardin, tout peuplé d'arbres verts,

Recéler le printemps au milieu des hivers;

Et, foulant le parfum de ses plantes fleuries,

Aller entretenir ses douces réveries.

Mais moi, grâce au destin, qui n'ai ni feu ni lieu, Je me loge où je puis, et comme il plaît à Dieu.

### SATIRE VII.

1663.

Muse, changeons de style, et quittons la satire; C'est un méchant métier que celui de médire; A l'auteur qui l'embrasse il est toujours fatal : Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du mal. Maint poëte, aveuglé d'une telle manie, En courant à l'honneur, trouve l'ignominie; Et tel mot, pour avoir réjoui le lecteur, A coûté bien souvent des larmes à l'auteur.

Un éloge ennuyeux, un froid panégyrique,
Peut pourrir à son aise au fond d'une boutique,
Ne craint point du public les jugements divers,
Et n'a pour ennemis que la poudre et les vers:
Mais un auteur malin, qui rit et qui fait rire,
Qu'on blâme en le lisant, et pourtant qu'on veut lire,
Dans ses plaisants accès qui se croit tout permis,
De ses propres rieurs se fait des ennemis.
Un discours trop sincère aisément nous outrage:
Chacun dans ce miroir pense voir son visage;
Et tel, en vous lisant, admire chaque trait,
Qui dans le fond de l'âme et vous craint et vous hait.
Muse, c'est donc en vain que la main vous démange:

S'il faut rimer ici, rimons quelque louange; Et cherchons un héros, parmi cet univers, Digne de notre encens et digne de nos vers. Mais à ce grand effort en vain je vous anime : Je ne puis pour louer rencontrer une rime; Dès que j'y veux réver, ma veine est aux abois. J'ai beau frotter mon front, j'ai beau mordré mes doigts, Je ne puis arracher du creux de ma cervelle Que des vers plus forcés que ceux de la Pucelle 1. Je pense être à la gêne; et, pour un tel dessein, La plume et le papier résistent à ma main. Mais, quand il faut railler, j'ai ce que je souhaite-Alors, certes, alors je me connais poëte: Phébus, dès que je parle, est prêt à m'exaucer; Mes mots viennent sans peine, et courent se placer. Faut-il peindre un fripon fameux dans cette ville; Ma main, sans que j'y rêve, écrira Raumaville. Faut-il d'un sot parfait montrer l'original, Ma plume au bout du vers d'abord trouve Sofal 3: Je sens que mon esprit travaille de génie. Faut-il d'un froid rimeur dépeindre la manie ; Mes vers, comme un torrent, coulent sur le papier: Je rencontre à la fois Perrin et Pelletier, Bonnecorse, Pradon, Colletet, Titreville 4, Et, pour un que je veux, j'en trouve plus de mille. Aussitôt je triomphe, et ma muse en secret S'estime et s'applaudit du beau coup qu'elle a fait. C'est en vain qu'au milieu de ma fureur extrême Je me fais quelquefois des leçons à moi-même; En vain je veux au moins faire grâce à quelqu'un : Ma plume aurait regret d'en épargner aucun;

Libraire du Palais; son véritable nom était Sommaville.

3 Sofal pour Sauval.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poëme héroïque de Chapelain, dont tous les vers semblent être faits en dépit de Minerve. (Boil...) — Voyez ci-devant, page so.

<sup>4</sup> Poètes décriés. (BOIL.) — L'abbé Perrin, qui, suivant l'expression de Voltaire, creyait faire des vers, a donné une traduction en vers de l'Énéide. — Pradon est la sottise de se croire un instant l'égal de Racinc. — Sur Pelietier et Colletet, voyez ci-devant, pag. 38 et 48. Bonnecorse a fait le Lutrigot, parodie du Lutrin. Le dernier est tout à fait oublié.

Et, sitôt qu'une fois la verve me domine, Tout ce qui s'offre à moi passe par l'étamine. Le mérite pourtant m'est toujours précieux : Mais tout fat me déplaît, et me blesse les yeux; Je le poursuis partout, comme un chien fait sa proie. Et ne le sens jamais qu'aussitôt je n'aboie. Enfin, sans perdre temps en de si vains propos, Je sais coudre une rime au bout de quelques mots. Souvent j'habille en vers une maligne prose. C'est par là que je vaux, si je vaux quelque chose. Ainsi, soit que bientôt, par une dure loi, La mort d'un vol affreux vienne fondre sur moi, Soit que le ciel me garde un cours long et tranquille A Rome ou dans Paris, aux champs ou dans la ville, Dût ma muse par là choquer tout l'univers, Riche, gueux, triste ou gai, je veux faire des vers.

Pauvre esprit, dira-on que je plains ta folie!
Modère ces bouillons de ta mélancolie;
Et garde qu'un de ceux que tu penses blâmer
N'éteigne dans ton sang cette ardeur de rimer.

Eh quoi! lorsqu'autrefois Horace, après Lucile, Exhalait en bons mots les vapeurs de sa bile, Et, vengeant la vertu par des traits éclatants, Allait ôter le masque aux vices de son temps; Ou bien quand Juvénal, de sa mordante plume Faisant couler des flots de fiel et d'amertume, Gourmandait en courroux tout le peuple latin, L'un ou l'autre fit-il une tragique fin? Et que craindre, après tout, d'une fureur si vaine? Personne ne connaît ni mon nom ni ma veine. On ne voit point mes vers, à l'envi de Montreuil. Grossir impunément les feuillets d'un recueil. A peine quelquefois je me force à les lire,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Caius Lucilius, grand-oncle de Pompée, et le plus ancien des satiriques romains.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le nom de Montreuil dominait dans tous les fréquents recueils de poésies choisies qu'ou faisait alors. (Boil.) — Matthieu de Montereul, ou Montreuil, a laissé en outre un recueil de lettres d'un style élégant et dépouillé d'affectation. Il fut toute sa vie au nombre des amis de Boileau, et mourut à Valence en 1692.

Pour plaire à quelque ami que charme la satire,
Qui me flatte peut-être, et, d'un air imposteur,
Rit tout haut de l'ouvrage, et tout bas de l'auteur.
Enfin c'est mon plaisir; je me veux satisfaire.
Je ne puis bien parler, et ne saurais me taire;
Et, dès qu'un mot plaisant vient luire à mon esprit,
Je n'ai point de repos qu'il ne soit en écrit:
Je ne résiste point au torrent qui m'entraîne.
Mais c'est assez parlé; prenons un peu d'haleine:
Ma main, pour cette fois, commence à se lasser.
Finissons. Mais demain, muse, à recommencer.

### SATIRE VIII '.

1667.

A M. M\*\*\* (MOREL), DOCTEUR DE SORBONNE 2.

De tous les animaux qui s'élèvent dans l'air, Qui marchent sur la terre, ou nagent dans la mer De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. Quoi! dira-t-on d'abord, un ver, une fourmi, Un insecte rampant qui ne vit qu'à demi, Un taureau qui rumine, une chèvre qui broute, Ont l'esprit mieux tourné que n'a l'homme? Oui, sans doute. Ce discours te surprend, docteur, je l'aperçoi. L'homme de la nature est le chef et le roi : Bois, prés, champs, animaux, tout est pour son usage, Et lui seul a, dis-tu, la raison en partage. Il est vrai, de-tout temps la raison fut son lot: Mais de là je conclus que l'homme est le plus sot. Ces propos, diras-tu, sont bons dans la satire, Pour égayer d'abord un lecteur qui veut rire :

<sup>&#</sup>x27;Cette satire est tout à sait dans le goût de Perse, et marque un philosophe chagrin qui ne peut plus souffrir les vices des hommes. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Claude Morel, doyen de la Faculté de théologie, et chanoine théologal de Paris, était sur nommé la Mâchoire d'âne, parce qu'il avait la mâchoire grande et fort avancée.

Mais il faut les prouver. En forme. — J'y consens. Réponds-moi donc, docteur, et mets-toi sur les hancs. Cu'est-ce que la sagesse? Une égalité d'âme Que rien ne peut troubler, qu'aucun désir n'enslamme; Qui marche en ses conseils à pas plus mesurés Qu'un doyen au Palais ne monte les degrés. Or cette égalité dont se forme le sage, Qui jamais moins que l'homme en a connu l'usage? La fourmi tous les ans, traversant les guérets, Grossit ses magasins des trésors de Cérès; Et dès que l'aquilon, ramenant la froidure, Vient de ses noirs frimas attrister la nature, Cet animal, tapi dans son obscurité, Jouit, l'hiver, des biens conquis durant l'été. Mais on ne la voit point, d'une humeur inconstante, Paresseuse au printemps, en hiver diligente, Affronter en plein champ les fureurs de janvier, · Ou demeurer oisive au retour du bélier. Mais l'homme, sans arrêt dans sa course insensée, Voltige incessamment de pensée en pensée :

Son cœur, toujours flottant entre mille embarras,
Ne sait ni ce qu'il veut ni ce qu'il ne veut pas.
Ce qu'un jour il abhorre, en l'autre il le souhaite.
Moi, j'irais épouser une femme coquette!
J'irais, par ma constance aux affronts endurci,
Me mettre au rang des saints qu'a célébrés Bussy!
Assez de sots sans moi feront parler la ville,
Disait, le mois passé, ce marquis indocile,
Qui, depuis quinze jours dans le piége arrêté.
Entre les bons maris pour exemple cité,
Croit que Dieu, tout exprès, d'une côte nouvelle
A tiré pour lui seul une femme fidèle.

Voilà l'homme en effet. Il va du blanc au noir : Il condamne au matin ses sentiments du soir :

Bussy, dans son Histoire galante, raconte beaucoup de galanteries trèscriminelles de dames mariées de la cour. (Boil.) — L'Histoire amoureuse des Gaules ût disgracier le comte de Bussy-Rabutin, qui en était l'auteur.

Importun à tout autre, à soi-même incommode, Il change à tous moments d'esprit comme de mode : Il tourne au moindre vent, il tombe au moindre choc, Aujourd'hui dans un casque, et demain dans un froc. Cependant à le voir, plein de vapeurs légères, Soi-même se bercer de ses propres chimères, Lui seul de la nature est la base et l'appui, Et le dixième ciel ne tourne que pour lui. De tous les animaux il est, dit-il, le maître. --Qui pourrait le nier? poursuis-tu. — Moi, peut-être. Mais, sans examiner si vers les antres sourds L'ours a peur du passant, ou le passant de l'ours ; Et si, sur un édit des pâtres de Nubie, Les lions de Barca videraient la Libye; Ce maître prétendu qui leur donne des lois, Ce roi des animaux, combien a-t-il de rois? L'ambition, l'amour, l'avarice, la haine, Tiennent comme un forçat son esprit à la chaîne. Le sommeil sur ses yeux commence à s'épancher : Debout! dit l'Avarice, il est temps de marcher. -Hé! laissez-moi. — Debout! — Un moment. — Tu répliques? — A peine le soleil fait ouvrir les boutiques. — N'importe, lève-toi. — Pourquoi faire, après tout? — Pour courir l'Océan de l'un à l'autre bout, Chercher jusqu'au Japon la porcelaine et l'ambre, Rapporter de Goa 1 le poivre et le gingembre. -Mais j'ai des biens en foule, et je puis m'en passer. — On n'en peut trop avoir; et pour en amasser Il ne faut épargner ni crime ni parjure ; Il faut souffrir la faim, et coucher sur la dure; Eût-on plus de trésors que n'en perdit Galet 2, N'avoir en sa maison ni meubles ni valet; Parmi les tas de blé vivre de seigle et d'orge; De peur de perdre un liard, souffrir qu'on vous égorge. — L'ignores-tu?

<sup>&#</sup>x27; Ville des Portugais dans les Indes Orientales. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fameur joueur, dont il est fait mention dans Regnier. (Boit.) — Satire \*17.

Afin qu'un héritier, bien nourri, bien vête, Profitant d'un trésor en tes mains inutile, De son train quelque jour embarrasse la ville. — Que faire? — Il faut partir : les matelots sont prêts.

Ou, si pour l'entraîner l'argent manque d'attraits, Bientôt l'ambition et toute son escorte Dans le sein du repos vient le prendre à main-forte, L'envoie en furieux, au milieu des hasards, Se faire estropier sur les pas des Césars; Et, cherchant sur la brèche une mort indiscrète, De sa folle valeur embellir la gazette.

Tout beau, dira quelqu'un, raillez plus à propos; Ce vice fut toujours la vertu des héros. Quoi donc! à votre avis, fut-ce un fou qu'Alexandre? Qui? cet écervelé qui mit l'Asie en cendre? Ce fougueux l'Angely 1, qui, de sang altéré, Maître du monde entier, s'y trouvait trop serré? L'enragé qu'il était, né roi d'une province Qu'il pouvait gouverner en bon et sage prince, S'en alla follement, et pensant être dieu, Courir comme un bandit qui n'a ni feu ni lieu; Et, traînant avec soi les horreurs de la guerre, De sa vaste folie emplir toute la terre : Heureux si de son temps, pour cent bonnes raisons, La Macédoine eût eu des Petites-Maisons 2, Et qu'un sage tuteur l'eût en cette demeure, Par avis de parents, enfermé de bonne heure 3!

Mais, sans nous égarer dans ces digressions,
Traiter, comme Senault, toutes les passions 4,
Et, les distribuant par classes et par titres,
Dogmatiser en vers, et rimer par chapitres,
Laissons-en discourir la Chambre ou Coeffeteau;
Et voyons l'homme enfin par l'endroit le plus beau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il en est parlé dans la première satire. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est un hôpital de Paris où l'on enferme les fous. (Boil.) — Voyez ci-devant la note de la page sp.

Son dit que Charles XII, indigné, arracha ce seuillet des œuvres de Boileau.

Senault, la Chambre et Coesseteau, ont tous trois sait chacun un Traite des passions. (BOIL.)

Lui seul, vivant, dit-on, dans l'enceinte des villes, Fait voir d'honnêtes mœurs, des coutumes civiles, Se fait des gouverneurs, des magistrats, des rois; Observe une police, obéit à des lois.

Il est vrai. Mais pourtant sans lois et sans police, Sans craindre archers, prévôt, ni suppôt de justice, Voit-on les loups brigands, comme nous inhumains, Pour détrousser les loups courir les grands chemins? Jamais, pour s'agrandir, vit-on dans sa manie Un tigre en factions partager l'Hyrcanie :? L'ours a-t-il dans les bois la guerre avec les ours? Le vautour dans les airs fond-il sur les vautours? A-t-on vu quelquefois dans les plaines d'Afrique, Déchirant à l'envi leur propre république, « Lions contre lions, parents contre parents », • Combattre follement pour le choix des tyrans? » L'animal le plus fier qu'enfante la nature Dans un autre animal respecte sa figure. De sa rage avec lui modère les accès, Vit sans bruit, sans débats, sans noise, sans procès. Un aigle, sur un champ prétendant droit d'aubaine 3,

Vit sans bruit, sans débats, sans noise, sans procès.
Un aigle, sur un champ prétendant droit d'aubaine 3,
Ne fait point appeler un aigle à la huitaine;
Jamais contre un renard chicanant un poulet
Un renard de son sac n'alla charger Rolet 4;
Jamais la biche en rut n'a, pour fait d'impuissance,
Traîné du fond des bois un cerf à l'audience;
Et jamais juge, entre eux ordonnant le congrès 5,
De ce burlesque mot n'a sali ses arrêts.

On ne connaît chez eux ni placets ni requêtes,

Ni haut ni bas conseil, ni chambre des enquêtes.

Province de Perse, sur les bords de la mer Caspienne. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parodie. Il y a dans le Cinna: Romains contre Romains, etc. (Boil.) — Acte 1, scène III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est un droit qu'a le roi de succèder aux biens des étrangers qui meurent én France, et qui n'y sont point naturalisés. (Boil.) — Aubain vient de alibinature.

Yoyez la note de la page 37.

Epreuve honteuse et immorale à laquelle était assujetti le mari accusé d'impulsance. — Cet usage fut aboli sur le plaidoyer de M. le président de Lamoigne, avocat général. (BOIL.)

Chacun l'un avec l'autre en toute sûreté
Vit sous les pures lois de la simple équité.
L'homme seul, l'homme seul, en sa fureur extrême,
Met un brutal honneur à s'égorger soi-même.
C'était peu que sa main, conduite par l'enfer
Eût pétri le salpêtre, eût aiguisé le fer:
Il fallait que sa rage, à l'univers funeste,
Allât encor de lois embrouiller un Digeste;
Cherchât, pour l'obscurcir, des gloses, des docteurs;
Accablât l'équité sous des monceaux d'auteurs,
Et, pour comble de maux, apportât dans la France
Des harangueurs du temps l'ennuyeuse éloquence.

Doucement! diras-tu: que sert de s'emporter?
L'homme a ses passions, on n'en saurait douter;
Il a comme la mer ses flots et ses caprices:
Mais ses moindres vertus balancent tous ses vices.
N'est-ce pas l'homme enfin dont l'art audacieux
Dans le tour d'un compas a mesuré les cieux;
Dont la vaste science, embrassant toutes choses,
A fouillé la nature, en a percé les causes?
Les animaux ont-ils des universités?
Voit-on fleurir chez eux des quatre Facultés '?
Y voit-on des savants en droit, en médecine,
Endosser l'écarlate et se fourrer d'hermine?

Non, sans doute; et jamais chez eux un médecin N'empoisonna les bois de son art assassin; Jamais docteur, armé d'un argument frivole, Ne s'enroua chez eux sur les bancs d'une école. Mais, sans chercher au fond si notre esprit déçu Sait rien de ce qu'il sait, s'il a jamais rien su; Toi-même réponds-moi: Dans le siècle où nous sommes, Est-ce au pied du savoir qu'on mesure les hommes?

Veux-tu voir tous les grands à ta porte courir? Dit un père à son fils dont le poil va fleurir; Prends-moi le bon parti : laisse là tous les livres.

L'université est composée de quatre Facultés, qui sont : les Arts, la Théologie, le Droit et la Médecine. Les docteurs portent, dans les jours de cérémonie, des robes rouges sourrées d'hermine. (BOIL.)

Cent francs au dernier cinq combien font-ils?—Vingt livres.— C'est bien dit. Va, tu sais tout ce qu'il faut savoir. Que de biens, que d'honneurs sur toi s'en vont pleuvoir? Exerce-toi, mon fils, dans ces hautes sciences; Prends, au lieu d'un Platon, le Guidon des finances: Sache quelle province enrichit les traitants, Combien le sel au roi peut fournir tous les ans. Endurcis-toi le cœur, sois arabe, corsaire, Injuste, violent, sans foi, double, faussaire. Ne va point sottement faire le généreux : Engraisse-toi, mon fils, du suc des malheureux: Et, trompant de Colbert 2 la prudence importune, Va par tes cruautés mériter la fortune. Aussitôt tu verras, poëtes, orateurs, Rhéteurs, grammairiens, astronomes, docteurs, Dégrader les héros pour te mettre en leurs places, De tes titres pompeux ensler leurs dédicaces, Te prouver à toi-même, en grec, hébreu, latin, Que tu sais de leur art et le fort et le fin. Quiconque est riche est tout : sans sagesse il est sage ; lla, sans rien savoir, la science en partage; Il a l'esprit, le cœur, le mérite, le rang, La vertu, la valeur, la dignité, le sang; Il est aimé des grands, il est chéri des belles : Jamais surintendant ne trouva de cruelles. L'or même à la laideur donne un teint de beauté 3. Mais tout devient affreux avec la pauvreté. C'est ainsi qu'à son fils un usurier habile Trace vers la richesse une route facile: Et souvent tel y vient, qui sait, pour tout secret, Cinq et quatre font neuf, ôtez deux, reste sept.

<sup>&#</sup>x27;Livre qui traite des finances. (Born.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est le seul ministre des finances qui ait conservé son emploi jusqu'à sa mort, arrivée en 1688.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boileau avait mis d'abord:

L'or même à Pellisson donne un teint de beauté.

Paul Pellisson-Fontanier, né à Castres en Languedoc, était d'une laideur telle, qu'on disait de lui qu'il abusait de la permission que les hommes ont d'être laids. Il mourut en 1692, membre de l'Académie, dont il avait écrit l'histoire.

<sup>7</sup> 

Après cela, docteur, va pâlir sur la Bible; Va marquer les écueils de cette mer terrible: Perce la sainte horreur de ce livre divin; Confonds dans un ouvrage et Luther et Calvin: Débrouille des vieux temps les querelles célèbres : Éclaircis des rabbins les savantes ténèbres : Afin qu'en ta vieillesse un livre en maroquin Aille offrir ton travail à quelque heureux faquin, Qui, pour digne loyer de la Bible éclaircie, Te paye en l'acceptant d'un « Je vous remercie.» Ou, si ton cœur aspire à des honneurs plus grands, Quitte là le bonnet, la Sorbonne, et les bancs; Et, prenant désormais un emploi salutaire, Mets-toi chez un banquier, ou bien chez un notaire: Laisse là saint Thomas s'accorder avec Scot 2: Et conclus avec moi qu'un docteur n'est qu'un sot.

Un docteur! diras-tu. Parlez de vous, poëte:
C'est pousser un peu loin votre muse indiscrète.
Mais, sans perdre en discours le temps hors de saison,
L'homme, venez au fait, n'a-t-il pas la raison?
N'est-ce pas son flambeau, son pilote fidèle?

Oui. Mais de quoi lui sert que sa voix le rappelle, Si, sur la foi des vents tout prêt à s'embarquer, Il ne voit point d'écueil qu'il ne l'aille choquer? Et que sert à Cotin 3 la raison qui lui crie: N'écris plus, guéris-toi d'une vaine furie; Si tous ces vains conseils, loin de la réprimer, Ne font qu'accroître en lui la fureur de rimer? Tous les jours de ses vers, qu'à grand bruit il récite, Il met chez lui voisins, parents, amis, en fuite; Car, lorsque son démon commence à l'agiter, Tout, jusqu'à sa servante, est prêt à déserter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chefs de la religion réformée, morts, le premier, en 1846; le dernier, en 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jean Duns, chef des scotistes, opposé aux thomistes, fut longtemps appele Scot (Scotus), parce qu'on le croyait Écossais. Il vivait dans le quatorzième siècle.

<sup>3</sup> Il avait écrit contre moi et contre Molière. Ce qui donna occasion à Molière de faire les Femmes savantes, et d'y tourner Cotin en ridicule. (Boils)

Un âne, pour le moins, instruit par la nature, A l'instinct qui le guide obéit sans murmure; Ne va point follement de sa bizarre voix Défier aux chansons les oiseaux dans les bois : Sans avoir la raison, il marche sur sa route. L'homme seul, qu'elle éclaire, en plein jour ne voit goutte; Réglé par ses avis, fait tout à contre-temps, Et, dans tout ce qu'il fait, n'a ni raison ni sens. Tout lui plaît et déplaît, tout le choque et l'oblige; Sans raison il est gai, sans raison il s'afflige; Son esprit au hasard aime, évite, poursuit, Défait, refait, augmente, ôte, élève, détruit. Et voit-on, comme lui, les ours ni les panthères S'effrayer sottement de leurs propres chimères; Plus de douze attroupés craindre le nombre impair '; Ou croire qu'un corbeau les menace dans l'air? Jamais l'homme, dis-moi, vit-il la bête folle Sacrifier à l'homme, adorer son idole; Lui venir, comme au dicu des saisons et des vents, Demander à genoux la pluie ou le beau temps? Non; mais cent fois la bête a vu l'homme hypocondre Adorer le métal que lui-même il fit fondre; A vu dans un pays les timides mortels Trembler aux pieds d'un singe assis sur leurs autels ; Et sur les bords du Nil les peuples imbéciles, L'encensoir à la main, chercher les crocodiles. Mais pourquoi, diras-tu, cet exemple odieux? Que peut servir ici l'Égypte et ses faux dieux? Quoi! me prouverez-vous par ce discours profane Que l'homme, qu'un docteur, est au-dessous d'un âne? Un âne, le jouet de tous les animaux, Un stupide animal, sujet à mille maux; Dont le nom seul en soi comprend une satire! -Oui, d'un âne: et qu'a-t-il qui nous excite à rire?

Rien des gens croient que lorsqu'on se trouve treize à table, il y a toujours dans l'année un des treize qui meurt; et qu'un corbeau aperçu dans l'air présage quelque chose de sinistre. (BOIL.)

Nous nous moquons de lui: mais s'il pouvait un jour, Docteur, sur nos défauts s'exprimer à son tour; Si, pour nous réformer, le ciel prudent et sage De la parole enfin lui permettait l'usage; Qu'il pût dire tout haut ce qu'il se dit tout bas ; Ah! docteur, contre nous que ne dirait-il pas? Et que peut-il penser lorsque dans une rue, Au milieu de Paris, il promène sa vue, Qu'il voit de toutes parts les hommes bigarrés, Les uns gris, les uns noirs, les autres chamarrés? Que dit-il quand il voit, avec la mort en trousse, - Courir chez un malade un assassin en housse; Qu'il trouve de pédants un escadron fourré, Suivi par un recteur de bedeaux entouré; Ou qu'il voit la Justice, en grosse compagnie, Mener tuer un homme avec cérémonie? Que pense-t-il de nous lorsque sur le midi Un hasard au Palais le conduit un jeudi :; Lorsqu'il entend de loin, d'une gueule infernale, La Chicane en fureur mugir dans la grand'salle? Que dit-il quand il voit les juges, les huissiers, Les clercs, les procureurs, les sergents, les greffiers? Oh! que si l'âne alors, à bon droit misanthrope, Pouvait trouver la voix qu'il eut au temps d'Ésope; De tous côtés, docteur, voyant les hommes fous, Qu'il dirait de bon cœur, sans en être jaloux, Content de ses chardons, et secouant la tête : Ma foi, non plus que nous, l'homme n'est qu'une bête!

# SATIRE IX2,

1667.

C'est à vous, mon Esprit, à qui je veux parler. Vous avez des défauts que je ne puis celer:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est le jour des grandes audiences. (Boil.)

<sup>2</sup> Cette satire est entièrement dans le goût d'Horace, et d'un homme qui se fait son procès à soi-même, pour le faire à tous les autres. (Boil.)

Assez et trop longtemps ma lâche complaisance De vos jeux criminels a nourri l'insolence; Mais, puisque vous poussez ma patience à bout, Une fois en ma vie il faut vous dire tout.

On croirait, à vous voir dans vos libres caprices
Discourir en Caton des vertus et des vices,
Décider du mérite et du prix des auteurs,
Et faire impunément la leçon aux docteurs,
Qu'étant seul à couvert des traits de la satire,
Vous avez tout pouvoir de parler et d'écrire.
Mais moi, qui dans le fond sais bien ce que j'en crois,
Qui compte tous les jours vos défauts par mes doigts,
Je ris, quand je vous vois, si faible et si stérile,
Prendre sur vous le soin de réformer la ville,
Dans vos discours chagrins plus aigre et plus mordant
Qu'une femme en furie, ou Gautier en plaidant.

Mais répondez un peu. Quelle verve indiscrète,
Sans l'aveu des neuf Sœurs, vous a rendu poëte?
Sentiez-vous, dites-moi, ces violents transports
Qui d'un esprit divin font mouvoir les ressorts?
Qui vous a pu souffler une si folle audace?
Phébus a-t-il pour vous aplani le Parnasse?
Et ne savez-vous pas que, sur ce mont sacré,
Qui ne vole au sommet tombe au plus bas degré;
Et qu'à moins d'être au rang d'Horace ou de Voiture,
On rampe dans la fange avec l'abbé de Pure<sup>3</sup>?

Que si tous mes efforts ne peuvent réprimer Cet ascendant malin qui vous force à rimer, Sans perdre en vains discours tout le fruit de vos veilles, Osez chanter du roi les augustes merveilles : Là, mettant à profit vos caprices divers, Vous verriez tous les ans fructifier vos vers;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Avocat célèbre et très-mordant. (Boil.) — On le désignait sous le nom de Gautier-la-Gueule.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vincent Voiture, qui mourut vers le milieu du dix-septième siècle, a laissé un recueil de lettres, et diverses poésies. Ceux qui ont fait un crime à Boileau de l'avoir mis au même rang qu'Horace ne se sont pas assez souvenus que Voiture est un des premiers qui aient écrit purement notre langue.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voycz la note ci-dessus, p. 41.

Et par l'espoir du gain votre muse animée Vendrait au poids de l'or une once de fumée. Mais en vain, direz-vous, je pense vous tenter Par l'éclat d'un fardeau trop pesant à porter : Tout chantre ne peut pas, sur le ton d'un Orphée, Entonner en grands vers la Discorde étouffée; Peindre Bellone en feu tonnant de toutes parts, Et le Belge effrayé fuyant sur ses remparts 1. Sur un ton si hardi, sans être téméraire, Racan pourrait chanter, au défaut d'un Homère 2; Mais pour Cotin et moi, qui rimons au hasard, Que l'amour de blâmer fit poëtes par art, Quoiqu'un tas de grimauds vante notre éloquence, Le plus sûr est pour nous de garder le silence. Un poëme insipide et sottement flatteur Déshonore à la fois le héros et l'auteur : Ensin de tels projets passent notre faiblesse.

Ainsi parle un esprit languissant de mollesse, Qui, sous l'humble dehors d'un respect affecté, Cache le noir venin de sa malignité. Mais, dussiez-vous en l'air voir vos ailes fondues, Ne valait-il pas mieux vous perdre dans les nues, Que d'aller sans raison, d'un style peu chrétien, Faire insulte en rimant à qui ne vous dit rien, Et du bruit dangereux d'un livre téméraire A vos propres périls enrichir le libraire?

Vous vous flattez peut-être, en votre vanité, D'aller comme un Horace à l'immortalité: Et déjà vous croyez, dans vos rimes obscures, Aux Saumaises futurs préparer des tortures <sup>3</sup>. Mais combien d'écrivains, d'abord si bien reçus, Sont de ce fol espoir honteusement décus!

<sup>2</sup> Honorat de Beuil, marquis de Racan, sut l'élève et l'ami de Malherbe. 12

Cette satire a été faite dans le temps que le roi prit Lille en Flandre, et plusieurs autres villes. (BOIL.)

mourut en 1670.

3 Saumaise, célèbre commentateur. (Boil.) — Il mourut en 1683. Parmi ses nombreux ouvrages, on remarque l'apologie de l'infortuné Charles Ier.

Combien pour quelques mois ont vu fleurir leur livre,
Dont les vers en paquet se vendent à la livre!
Vous pourrez voir, un temps, vos écrits estimés
Courir de main en main par la ville semés;
Puis de là, tout poudreux, ignorés sur la terre,
Suivre chez l'épicier Neuf-Germain et la Serre,
Ou, de trente feuillets réduits peut-être à neuf,
Parer, demi rongés, les rebords du Pont-Neuf.
Le bel honneur pour vous, en voyant vos ouvrages
Occuper le loisir des laquais et des pages,
Et souvent, dans un coin renvoyés à l'écart,
Servir de second tome aux airs du Savoyard!

Mais je veux que le sort, par un heureux caprice, Fasse de vos écrits prospérer la malice, Et qu'enfin votre livre aille, au gré de vos vœux, Faire siffler Cotin ehez nos derniers neveux : Que vous sert-il qu'un jour l'avenir vous estime, Si vos vers aujourd'hui vous tiennent lieu de crime, Et ne produisent rien, pour fruit de leurs bons mots, Que l'effroi du public et la haine des sots? Quel démon vous irrite, et vous porte à médire? Un livre vous déplaît : qui vous force à le lire? Laissez mourir un fat dans son obscurité: Un auteur ne peut-il pourrir en sûreté? Le Jonas inconnu sèche dans la poussière; Le David imprimé n'a point vu la lumière; Le Moïse commence à moisir par les bords. Quel mal cela fait-il<sup>5</sup>? Ceux qui sont morts sont morts. Le tombeau contre vous ne peut-il les défendre? Et qu'ont fait tant d'auteurs, pour remuer leur cendre? Que vous ont fait Perrin, Bardin, Pradon, Hainaut 6,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auteur extravagant. (Borr.)
<sup>2</sup> Auteur peu estimé. (Borr.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Où l'on vend d'ordinaire les livres de rebut. (BOIL.)

<sup>4</sup> Chantre du Pont-Neuf. (BOIL.) — Ses chansons ont été recueillies en un petit volume; il se nommait Philippot.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ces trois poëmes avaient été faits, le Jonas par Coras, le David par Las Pargues, et le Moise, par Saint-Amand. (BOIL.)

<sup>6</sup> Haynaut, ou plutôt Hesnault, mourut en 1682. Au nombre de ses poesies se

Colletet, Pelletier, Titreville, Quinault, Dont les noms en cent lieux, placés comme en leurs niches. Vont de vos vers malins remplir les hémistiches? Ce qu'ils font vous ennuie. O le plaisant détour ! Ils ont bien ennuyé le roi, toute la cour, Sans que le moindre édit ait, pour punir leur crime, · Retranché les auteurs, ou supprimé la rime. Écrive qui voudra : chacun à ce métier Peut perdre impunément de l'encre et du papier. ·Un roman, sans blesser les lois ni la coutume, Peut conduire un héros au dixième volume :. De là vient que Paris voit chez lui de tout temps Les auteurs à grands flots déborder tous les ans, Et n'a point de portail où, jusques aux corniches, Tous les piliers ne soient enveloppés d'affiches. Vous seul, plus dégoûté, sans pouvoir et sans nom, Viendrez régler les droits et l'état d'Apollon!

Mais vous, qui raffinez sur les écrits des autres, De quel œil pensez-vous qu'on regarde les vôtres? Il n'est rien en ce temps à couvert de vos coups; Mais savez-vous aussi comme on parle de vous!

Gardez-vous, dira l'un, de cet esprit critique;
On ne sait bien souvent quelle mouche le pique.
Mais c'est un jeune fou qui se croit tout permis,
Et qui pour un bon mot va perdre vingt amis.
Il ne pardonne pas aux vers de la Pucelle,
Et croit régler le monde au gré de sa cervelle.
Jamais dans le barreau trouva-t-il rien de bon?
Peut-on si bien prêcher qu'il ne dorme au sermon?
Mais lui, qui fait ici le régent du Parnasse,
N'est qu'un gueux revêtu des dépouilles d'Horace.
Avant lui Juvénal avait dit en latin
Qu'on est assis à l'aise aux sermons de Cotin;

trouvent plusieurs sonnets, parmi lesquels on distingue celui contre Colbert, et celui de l'Avorton.

Les romans de Cyrus, de Clélie et de Pharamond sont chacun de dix vo-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Pavin reprochait à l'auteur qu'il n'était riche que des dépouilles d'Horace, de Juvénal et de Regnier. (BOIL.)

L'un et l'autre avant lui s'étaient plaints de la rime, Et c'est aussi sur eux qu'il rejette son crime : Il cherche à se couvrir de ces noms glorieux. l'ai peu lu ces auteurs; mais tout n'irait que mieux, Quand de ces médisants l'engeance tout entière Irait, la tête en bas, rimer dans la rivière.

Voilà comme on vous traite; et le monde effrayé
Vous regarde déjà comme un homme noyé.
En vain quelque rieur, prenant votre défense,
Veut faire au moins, de grâce, adoucir la sentence:
Rien n'apaise un lecteur toujours tremblant d'effroi,
Qui voit peindre en autrui ce qu'il remarque en soi.

Vous ferez-vous toujours des affaires nouvelles?

Et faudra-t-il sans cesse essuyer des querelles?

N'entendrai-je qu'auteurs se plaindre et murmurer?

Jusqu'à quand vos fureurs doivent-elles durer?

Répondez, mon Esprit: ce n'est plus raillerie:

Dites... Mais, direz-vous, pourquoi cette furie?

Quoi! pour un maigre auteur que je glose en passant,

Est-ce un crime, après tout, et si noir et si grand?

Et qui, voyant un fat s'applaudir d'un ouvrage

Où la droite raison trébuche à chaque page,

Ne s'écrie aussitôt: L'impertinent auteur!

L'ennuyeux écrivain! le maudit traducteur!

A quoi bon mettre au jour tous ces discours frivoles,

Et ces riens enfermés dans de grandes paroles?

Est-ce donc là médire, ou parler franchement?

Non, non, la médisance y va plus doucement.
Si l'on vient à chercher pour quel secret mystère
Alidor à ses frais bâtit un monastère:
Alidor! dit un fourbe, il est de mes amis;
Je l'ai connu laquais avant qu'il fût commis:
C'est un homme d'honneur, de piété profonde,
Et qui veut rendre à Dieu ce qu'il a pris au monde.
Voils jouen d'adresse, et médire evec ent.

Voilà jouer d'adresse, et médire avec art; Et c'est avec respect enfoncer le poignard. Un esprit né sans fard, sans basse complaisance, Fuit ce ton radouci que prend la médisance.

Mais de blâmer des vers ou durs ou languissants,

De choquer un auteur qui choque le bon sens,

De railler d'un plaisant qui ne sait pas nous plaire,

C'est ce que tout lecteur eut toujours droit de faire.

Tous les jours à la cour un sot de qualité : Peut juger de travers avec impunité; A Malherbe, à Racan, préférer Théophile, Et le clinquant du Tasse à tout l'or de Virgile.

Un clerc, pour quinze sous, sans craindre le holà, Peut aller au parterre attaquer Attila<sup>2</sup>; Et, si le roi des Huns ne lui charme l'oreille, Traiter de visigoths tous les vers de Corneille.

Il n'est valet d'auteur, mi copiste, à Paris, Qui, la balance en main, ne pèse les écrits. Dès que l'impression fait éclore un poëte, Il est esclave né de quiconque l'achète: Il se soumet lui-même aux caprices d'autrui, Et ses écrits tout seuls doivent parler pour lui. Un auteur à genoux, dans une humble préface, Au lecteur qu'il ennuie a beau demander grâce; Il ne gagnera rien sur ce juge irrité, Qui lui fait son procès de pleine autorité.

Et je serai le seul qui ne pourrai rien dire!
On sera ridicule, et je n'oserai rire!
Et qu'ont produit mes vers de si pernicieux,
Pour armer contre moi tant d'auteurs furieux?
Loin de les décrier, je les ai fait paraître:
Et souvent, sans ces vers qui les ont fait connaître
Leur talent dans l'oubli demeurerait caché.
Et qui saurait sans moi que Cotin a prêché?
La satire ne sert qu'à rendre un fat illustre:
C'est une ombre au tableau, qui lui donne du lustre.
En les blâmant, enfin, j'ai dit ce que j'en croi;
Et tel qui m'en reprend en pense autant que moi.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un homme de qualité fit un jour ce beau jugement en ma présence. (Boll.)
<sup>2</sup> L'une des dernières pièces du grand Corneille, jouée sans succès en 1667.

Il a tort, dira l'un; pourquoi faut-il qu'il nomme? Attaquer Chapelain! ah! c'est un si bon homme! Balzac en fait l'éloge en cent endroits divers. Il est vrai, s'il m'eût cru, qu'il n'eût point fait de vers. Il se tue à rimer : que n'écrit-il en prose? Voilà ce que l'on dit. Et que dis-je autre chose? En blâmant ses écrits, ai-je d'un style affreux Distillé sur sa vie un venin dangereux? Ma muse, en l'attaquant, charitable et discrète Sait de l'homme d'honneur distinguer le poëte. Qu'on vante en lui la foi, l'honneur, la probité; Qu'on prise sa candeur et sa civilité; Qu'il soit doux, complaisant, officieux, sincère: On le veut, j'y souscris, et suis prêt de me taire. Mais que pour un modèle on montre ses écrits; Qu'il soit le mieux renté de tous les beaux esprits 1; Comme roi des auteurs qu'on l'élève à l'empire : Ma bile alors s'échauffe, et je brûle d'écrire, Et, s'il ne n'est permis de le dire au papier, J'irai creuser la terre, et, comme ce barbier, Faire dire aux roseaux, par un nouvel organe: Midas, le roi Midas a des oreilles d'âne. Quel tort lui fais-je enfin? Ai-je par un écrit Pétrifié sa veine et glacé son esprit? Quand un livre au Palais se vend et se débite, Que chacun par ses yeux juge de son mérite, Que Bilaine 2 l'étale au deuxième pilier, Le dégoût d'un censeur peut-il le décrier? En vain contre le Cid un ministre se ligue 3: Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue. L'Académie en corps a beau le censurer : Le public révolté s'obstine à l'admirer. Mais lorsque Chapelain met une œuvre en lumière, Chaque lecteur d'abord lui devient un Linière 4.

· 4 Auteur qui a écrit contre Chapelain. (Bort.)

¹ Chapelain avait, de divers endroits, s,000 livres de pension. (Bo17..)— Son avarice était extrême, et, à sa mort, on trouva chez lui so,000 écus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Libraire du Palais. (BOIL.)

<sup>3</sup> Voyez l'Histoire de l'Académie, par Pellisson (BOIL.)

En vain il a reçu l'encens de mille auteurs: Son livre, en paraissant, dément tous ses flatteurs. Ainsi, sans m'accuser, quand tout Paris le joue, Qu'il s'en prenne à ses vers que Phébus désavoue; Qu'il s'en prenne à sa muse allemande en françois. Mais laissons Chapelain pour la dernière fois.

La satire, dit-on, est un métier funeste,
Qui plaît à quelques gens, et choque tout le reste.
La suite en est à craindre; en ce hardi métier
La peur plus d'une fois fit repentir Regnier.
Quittez ces vains plaisirs dont l'appât vous abuse :
A de plus doux emplois occupez votre muse,
Et laissez à Feuillet réformer l'univers.

Et sur quoi donc faut-il que s'exercent mes vers? Irai-je dans une ode, en phrases de Malherbe, Troubler dans ses roseaux le Danube superbe; Délivrer de Sion le peuple gémissant; Faire trembler Memphis, ou pâlir le croissant; Et, passant du Jourdain les ondes alarmées, Cueillir, mal à propos, les palmes idumées? Viendrai-je, en une églogue, entouré de troupeaux Au milieu de Paris enfler mes chalumeaux, Et, dans mon cabinet assis au pied des hêtres, Faire dire aux échos des sottises champêtres? Faudra-t-il de sens froid, et sans être amoureux, Pour quelque Iris en l'air faire le langoureux, Lui prodiguer les noms de Soleil et d'Aurore, Et toujours bien mangeant, mourir par métaphore? Je laisse aux doucereux ce langage affété, Où s'endort un esprit de mollesse hébété.

La satire, en leçons, en nouveautés fertile, Sait seule assaisonner le plaisant et l'utile, Et, d'un vers qu'elle épure aux rayons du bon sens, Détromper les esprits des erreurs de leur temps. Elle seule, bravant l'orgueil et l'injustice. Va jusque sous le dais faire pâlir le vice;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fameux prédicateur et chanoine de Saint-Cloud. (BOIL.)

Et souvent sans rien craindre, à l'aide d'un bon mot, Va venger la raison des attentats d'un sot. C'est ainsi que Lucile, appuyé de Lélie, Fit justice en son temps des Cotins d'Italie; Et qu'Horace, jetant le sel à pleines mains, Se jouait aux dépens des Pelletiers romains. C'est elle qui, m'ouvrant le chemin qu'il faut suivre, M'inspira dès quinze ans la haine d'un sot livre; . Et sur ce mont fameux, où j'osai la chercher, Fortifia mes pas et m'apprit à marcher. C'est pour elle, en un mot, que j'ai fait vœu d'écrire. Toutefois, s'il le faut, je veux bien m'en dédire; Et, pour calmer enfin tous ces flots d'ennemis, Réparer en mes vers les maux qu'ils ont commis. Puisque vous le voulez, je vais changer de style. Je le déclare donc : Quinault est un Virgile; Pradon comme un soleil en nos ans a paru; Pelletier écrit mieux qu'Ablancourt 3 ni Patru 4; Cotin, à ses sermons trainant toute la terre, Fend les flots d'auditeurs pour aller à sa chaire; Saufal est le phénix des esprits relevés; Perrin 5... Bon, mon Esprit! courage! poursuivez. Mais ne voyez-vous pas que leur troupe en furie Va prendre encor ces vers pour une raillerie? Et Dieu sait aussitôt que d'auteurs en courroux, Que de rimeurs blessés s'en vont fondre sur vous! Vous les verrez bientôt, féconds en impostures, Amasser contre vous des volumes d'injures; Traiter en vos écrits chaque vers d'attentat, Et d'un mot innocent faire un crime d'État6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poëte latin satirique. (BOIL.) — Ses Fragments ont été recueillis et commentes par François Douza.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cousul romain. (BOIL.)

<sup>3</sup> Nicolas Perrot d'Ablancourt a traduit Thucydide, Xénophon, Lucien, les Commentaires de César, Tacite, et quelques discours de Cicéron. Il était de l'Académie française, et mourut en 1664.

<sup>4</sup> Célèbre avocat au parlement de Paris, dont on a recueilli les plaidoyers.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Auteurs médiocres. (BOIL.)

<sup>6</sup> Cotin, dans un de ses écrits, m'accusait d'être criminel de lèse-majesté divise et humaine. (BOIL.)

Vous aurez beau vanter le roi dans vos ouvrages, Et de ce nom sacré sanctifier vos pages; Qui méprise Cotin n'estime point son roi, Et n'a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.

Mais quoi! répondrez-vous, Cotin nous peut-il nuire? Et par ses cris enfin que saurait-il produire? Interdire à mes vers, dont peut-être il fait cas, L'entrée aux pensions où je ne prétends pas? Non, pour louer un roi que tout l'univers loue, Ma langue n'attend point que l'argent la dénoue; Et, sans espérer rien de mes faibles écrits, L'honneur de le louer m'est un trop digne prix : On me verra toujours, sage dans mes caprices, De ce même pinceau dont j'ai noirci les vices, Et peint du nom d'auteur tant de sots revêtus, Lui marquer mon respect, et tracer ses vertus. Je vous crois; mais pourtant on crie, on vous menace. Je crains peu, direz-vous, les braves du Parnasse. Hé! mon Dieu, craignez tout d'un auteur en courroux. Qui peut... - Quoi? - Je m'entends. - Mais encor? - Taisez-vous.

## SATIRE X.

1693.

#### AU LECTEUR.

Voici enfin la satire qu'on me demande depuis si longtemps. Si j'ai tant tardé à la mettre au jour, c'est que j'ai été bien aise qu'elle ne parût qu'avec la nouvelle édition qu'on faisait de mon livre, où je voulais qu'elle fût insérée. Plusieurs de mes amis, à qui je l'ai lue, en ont parlé dans le monde avec de grands éloges, et ont publié que c'était la meilleure de mes satires. Ils ne m'ont pas en cela fait plaisir. Je connais le public : je sais que naturellement il se révolte contre ces louanges outrées qu'on donne aux ouvrages avant qu'ils aient paru, et que la plupart des lecteurs ne lisent ce qu'on leur a élevé si haut qu'avec un dessein formé de le rabaisser.

Je déclare donc que je ne veux point profiter de ces discours

avantageux; et non-seulement je laisse au public son jugement libre, mais je donne plein pouvoir à tous ceux qui ont tant critiqué mon ode sur Namur d'exercer aussi contre ma satire toute la rigueur de leur critique. J'espère qu'ils le feront avec le même succès; et je puis les assurer que tous leurs discours ne m'obligeront point à rompre l'espèce de vœu que j'ai fait dé ne jamais défendre mes ouvrages, quand on n'en attaquera que les mots et les syllabes. Je saurai fort bien soutenir contre ces censeurs Homère, Horace, Virgile, et tous ces autres grands personnages dont j'admire les écrits; mais pour mes écrits, que je n'admire point, c'est à ceux qui les approuveront à trouver des raisons pour les défendre. C'est tout l'avis que j'ai à donner ici au lecteur.

La bienséance néanmoins voudrait, ce me semble, que je sisse quelque excuse au beau sexe de la liberté que je me suis donnée de peindre ses vices: mais, au fond, toutes les peintures que je sais dans ma satire sont si générales, que, bien loin d'appréhender que les semmes s'en offensent, c'est sur leur approbation et sur leur curiosité que je sonde la plus grande espérance du succès de mon ouvrage. Une chose au moins dont je suis certain qu'elles me loueront, c'est d'avoir trouvé moyen, dans une matière aussi délicate que celle que j'y traite, de ne pas laisser échapper un seul mot qui pût le moins du monde blesser la pudeur. J'espère donc que j'obtiendrai aisément ma grâce, et qu'elles ne seront pas plus choquées des prédications que je sais contre leurs désauts dans cette satire, que des satires que les prédicateurs sont tous les jours en chaire contre ces mêmes désauts.

Enfin, bornant le cours de tes galanteries,
Alcippe, il est donc vrai, dans peu tu te maries:
Sur l'argent, c'est tout dire, on est déjà d'accord;
Ton beau-père futur vide son coffre-fort;
Et déjà le notaire a, d'un style énergique,
Griffonné de ton joug l'instrument authentique.
C'est bien fait. Il est temps de fixer tes désirs:
Ainsi que ses chagrins l'hymen a ses plaisirs.

<sup>&#</sup>x27; \* Instrument, en style de pratique, veut dire toutes sortes de contrate.
(Busik)

Quelle joie, en effet, quelle douceur extrême.

De se voir caressé d'une épouse qu'on aime!

De s'entendre appeler Petit cœur, ou Mon bon!

De voir autour de soi croître dans sa maison,

Sous les paisibles lois d'une agréable mère,

De petits citoyens dont on croit être père!

Quel charme, au moindre mal qui nous vient menacer,

De la voir aussitôt accourir, s'empresser,

S'effrayer d'un péril qui n'a point d'apparence,

Et souvent de douleur se pâmer par avance!

Car tu ne seras point de ces jaloux affreux,

Habiles à se rendre inquiets, malheureux,

Qui, tandis qu'une épouse à leurs yeux se désole,

Pensent toujours qu'un autre en secret la console.

Mais quoi! je vois déjà que ce discours t'aigrit. Charmé de Juvénal 1, et plein de son esprit, Venez-vous, diras-tu, dans une pièce outrée, Comme lui nous chanter que, « dès le temps de R hée 2, La Chasteté déjà, la rougeur sur le front, Avait chez les humains reçu plus d'un affront; Qu'on vit avec le fer naître les injustices, L'impiété, l'orgueil, et tous les autres vices: Mais que la bonne foi dans l'amour conjugal N'alla point jusqu'au temps du troisième métal 3? » Ces mots ont dans sa bouche une emphase admirable : Mais je vous dirai, moi, sans alléguer la fable, Que si sous Adam même, et loin avant Noé, Le vice audacieux, des hommes avoué, A la triste innocence en tous lieux fit la guerre, Il demeura pourtant de l'honneur sur la terre; Qu'aux temps les plus féconds en Phrynés, en Laïs 4,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Juvénal a fait une satire contre les femmes. (Boul.) — C'est la satire vi de Juvénal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'un des noms de Cybèle, fille du Ciel et de la Terre, et femme de Saturne. <sup>3</sup> Paroles du commencement de cette satire. (BOIL.) Voyez le v. 18 et seq.

<sup>4</sup> Phryné, courtisane d'Athènes. — Lais, courtisane de Corinthe. (Boil.) — La première avait acquis de si grandes richesses, qu'elle offrit de rebâtir à ses frais la ville de Thèbes. Suivant Aulu-Gelle, c'est Lais qui, par le prix excessif qu'elle mit à ses faveurs, donna lieu au proverbe: Ne va pas qui veut d'Corinthe. Démosthène y fit un voyage inutile.

Plus d'une Pénélope 'honora son pays; Et que, même aujourd'hui, sur ce fameux modèle, On peut trouver encor quelque femme fidèle.

Sans doute, et dans Paris, si je sais bien compter, Il en est jusqu'à trois 2 que je pourrais citer. Ton épouse dans peu sera la quatrième : Je le veux croire ainsi. Mais, la Chasteté même Sous ce beau nom d'épouse entrât-elle chez toi, De retour d'un voyage, en arrivant, crois-moi, Fais toujours du logis avertir la maîtresse. Tel partit tout baigné des pleurs de sa Lucrèce, Qui, faute d'avoir pris ce soin judicieux, Trouva... tu sais 3... — Je sais que d'un conte odieux Vous avez comme moi sali votre mémoire. Mais laissons là, dis-tu, Joconde et son histoire: Du projet d'un hymen déjà fort avancé, Devant vous aujourd'hui criminel dénoncé, Et mis sur la sellette aux pieds de la critique, Je vois bien tout de bon qu'il faut que je m'explique.

Jeune autrefois par vous dans le monde conduit,
J'ai trop bien profité pour n'être pas instruit
A quels discours malins le mariage expose:
Je sais que c'est un texte où chacun fait sa glose;
Que de maris trompés tout rit dans l'univers,
Épigrammes, chansons, rondeaux, fables en vers,
Satire, comédie; et, sur cette matière,
J'ai vu tout ce qu'ont fait la Fontaine et Molière;
l'ai lu tout ce qu'ont dit Villon et Saint-Gelais 4,
Arioste, Marot, Boccace, Rabelais;
Et tous ces vieux recueils de satires naïves 5,
Des malices du sexe immortelles archives.
Mais, tout bien balancé, j'ai pourtant reconnu
Que de ces contes vains le monde entretenu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Femme d'Ulysse, célèbre par sa sidélité à son époux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceci est dit figurément. (Borl.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Allusion à l'histoire de Joconde, mise en vers par la Fontaine.

<sup>4</sup> Poëtes français du quinzième siècle. Le véritable nom du premier était Corbueil. Il fit plus de bruit encore par ses friponneries que par ses poésies.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Les Contes de la Reine de Navarre, etc. (Bost..)

N'en a pas de l'hymen moins vu fleurir l'usage; Que sous ce joug moqué tout à la fin s'engage; Qu'à ce commun filet les railleurs mêmes pris Ont été très-souvent de commodes maris; Et que, pour être heureux sous ce joug salutaire, Tout dépend, en un mot, du bon choix qu'on sait faire.

Enfin, il faut ici parler de bonne foi: Je vieillis, et ne puis regarder sans effroi Ces neveux affamés dont l'importun visage De mon bien à mes yeux fait déjà le partage. Je crois déjà les voir, au moment annoncé Qu'à la fin sans retour leur cher oncle est passé, Sur quelques pleurs forcés qu'ils auront soin qu'on voie. Se faire consoler du sujet de leur joie. Je me fais un plaisir, à ne vous rien céler, De pouvoir, moi vivant, dans peu les désoler, Et, trompant un espoir pour eux si plein de charmes, Arracher de leurs yeux de véritables larmes. Vous dirai-je encor plus? Soit faiblesse ou raison, Je suis las de me voir le soir en ma maison Seul avec des valets, souvent voleurs et traîtres, Et toujours, à coup sûr, ennemis de leurs maîtres. Je ne me couche point, qu'aussitôt dans mon lit Un souvenir fâcheux n'apporte à mon esprit Ces histoires de morts lamentables, tragiques 1, Dont Paris tous les ans peut grossir ses chroniques. Dépouillons-nous ici d'une vaine fierté: Nous naissons, nous vivons pour la société; A nous-mêmes livrés dans une solitude, Notre bonheur bientôt fait notre inquiétude, Et, si durant un jour notre premier aïeul, Plus riche d'une côte, avait vécu tout seul, Je doute, en sa demeure alors si fortunée, S'il n'eût point prié Dieu d'abréger la journée. N'allons donc point ici réformer l'univers, Ni, par de vains discours et de frivoles vers

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Rlandin et du Rosset ont composé ces histoires. (Botta)

Étalant au public notre misanthropie,
Censurer le lien le plus doux de la vie.
Laissons là, croyez-moi, le monde tel qu'il est.
L'hyménée est un joug, et c'est ce qui m'en plaît:
L'homme, en ses passions toujours errant sans guide,
A besoin qu'on lui mette et le mors et la bride;
Son pouvoir malheureux ne sert qu'à le gêner;
Et, pour le rendre libre, il le faut enchaîner.
C'est ainsi que souvent la main de Dieu l'assiste.

Ha! bon! voilà parler en docte janséniste, Alcippe; et, sur ce point si savamment touché, Desmâres ¹ dans Saint-Roch ² n'aurait pas mieux prêché. Mais c'est trop t'insulter; quittons la raillerie; Parlons sans hyperbole et sans plaisanterie. Tu viens de mettre ici l'hymen en son beau jour : Entends donc, et permets que je prêche à mon tour.

L'épouse que tu prends, sans tache en sa conduite, Aux vertus, m'a-t-on dit, dans Port-Royal 3 instruite Aux lois de son devoir règle tous ses désirs. Mais qui peut t'assurer qu'invincible aux plaisirs, Chez toi, dans une vie ouverte à la licence, Elle conservera sa première innocence? Par toi-même bientôt conduite à l'Opéra, De quel air penses-tu que ta sainte verra D'un spectacle enchanteur la pompe harmonieuse, Ces danses, ces héros à voix luxurieuse; Entendra ces discours sur l'amour seul roulants, Ces doucereux Renauds, ces insensés Rolands; Saura d'eux qu'à l'Amour, comme au seul Dieu suprême, On doit immoler tout, jusqu'à la vertu même 4; Qu'on ne saurait trop tôt se laisser enslammer; Qu'on n'a reçu du ciel un cœur que pour aimer; Et tous ces lieux communs de morale lubrique

<sup>&#</sup>x27; Célèbre prédicateur. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paroisse de Paris. (BO1L.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maison religieuse où la plupart des filles de condition étaient élevées. Elle superiséculée et supprimée comme janséniste, en 1710.

<sup>+</sup> Maxime fort ordinaire dans les opéras de Quinault. (BOLL.)

Que Lulli 'réchauffa des sons de sa musique?
Mais de quels mouvements, dans son cœur excités,
Sentira-t-elle alors tous ses sens agités!
Je ne te réponds pas qu'au retour, moins timide,
Digne écolière enfin d'Angélique et d'Armide,
Elle n'aille à l'instant, pleine de ces doux sons,
Avec quelque Médor pratiquer ces leçons 2.

Supposons toutefois qu'encor fidèle et pure, Sa vertu de ce choc revienne sans blessure : Bientôt dans ce grand monde où tu vas l'entraîner, Au milieu des écueils qui vont l'environner, Crois-tu que, toujours ferme aux bords du précipice, Elle pourra marcher sans que le pied lui glisse; Que, toujours insensible aux discours enchanteurs D'un idolâtre amas de jeunes séducteurs, Sa sagesse jamais ne deviendra folie? D'abord tu la verras, ainsi que dans Clélie, Recevant ses amants sous le doux nom d'amis 3. S'en tenir avec eux aux petits soins 4 permis; Puis bientôt en grande eau sur le fleuve de Tendre, Naviger à souhait, tout dire et tout entendre. Et ne présume pas que Vénus, ou Satan, Souffre qu'elle en demeure aux termes du roman : Dans le crime il suffit qu'une fois on débute; Une chute toujours attire une autre chute. L'honneur est comme une île escarpée et sans bords : On n'y peut plus rentrer dès qu'on en est dehors. Peut-être avant deux ans, ardente à te déplaire, Éprise d'un cadet 5, ivre d'un mousquetaire, Nous la verrons hanter les plus honteux brelans,

Jan-Baptiste Lulli, né à Florence en 1635, quitta sa patrie de bonne henre, et vint s'établir à Paris, où il mourut en 1687.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez les opéras de Quinault intitulés Roland et Armide. (BOIL.)

<sup>3</sup> Roman de Clélie, et autres romans du même auteur\* (Boil.)

<sup>4</sup> Petits Soins est un des villages du pays de Tendre. Voyez Clélie, première partie.

<sup>5</sup> Cadet est ici pour jeune officier. Ce mot servait alors à désigner les puinés de famille noble.

<sup>\*</sup> Mademoiselle de Scudéri.

Donner, chez la Cornu 1, rendez-vous aux galants; De Phèdre dédaignant la pudeur enfantine, Suivre à front découvert Z.... 2 et Messaline 3; Compter pour grands exploits vingt hommes ruinés, Blessés, battus pour elle, et quatre assassinés. Trop heureux si, toujours femme désordonnée, Sans mesure et sans règle au vice abandonnée, Par cent traits d'impudence aisés à ramasser, Elle t'acquiert au moins un droit pour la chasser! Mais que deviendras-tu si, folle en son caprice, N'aimant que le scandale et l'éclat dans le vice, Bien moins pour son plaisir que pour t'inquiéter, Au fond peu vicieuse, elle aime à coqueter? Entre nous, verras-tu d'un esprit bien tranquille Chez ta femme aborder et la cour et la ville? Hormis toi, tout chez toi rencontre un doux accueil: L'un est payé d'un mot, et l'autre d'un coup d'œil. Ce n'est que pour toi seul qu'elle est sière et chagrine : Aux autres elle est douce, agréable, badine; C'est pour eux qu'elle étale et l'or et le brocard, Que chez toi se prodigue et le rouge et le fard, Et qu'une main savante, avec tant d'artifice, Bâtit de ses cheveux le galant édifice. Dans sa chambre, crois-moi, n'entre point tout le jour. Si tu veux posséder ta Lucrèce 4 à ton tour, Attends, discret mari, que la belle en cornette Le soir ait étalé son teint sur la toilette; Et dans quatre mouchoirs, de sa beauté salis, Envoie au blanchisseur ses roses et ses lis. Alors tu peux entrer : mais, sage en sa présence, Ne va pas murmurer de sa folle dépense. D'abord, l'argent en main, paye, et vite, et comptant. Mais non, fais mine un peu d'en être mécontent,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une infâme, dont le nom était alors connu de tout le monde. (Boil.),

<sup>2</sup> La plupart des commentateurs pensent que, par cette initiale, Boileau a voulu lépayser le lecteur.

<sup>3</sup> Messaline, femme de l'empereur Claude, est fameuse par ses débordements. { 4 Jeune Romaine , célèbre par sa chasteté.

Pour la voir aussitôt, de douleur oppressée,
Déplorer sa vertu si mal récompensée.
Un mari ne veut pas fournir à ses besoins!
Jamais femme, après tout, a-t-elle coûté moins?
A cinq cents louis d'or tout au plus, chaque année,
Sa dépense en habits n'est-elle pas bornée?
Que répondre? Je vois qu'à de si justes cris,
Toi-même convaincu, déjà tu t'attendris,
Tout prêt à la laisser, pourvu qu'elle s'apaise,
Dans ton coffre, à pleins sacs, puiser tout à son aise.

A quoi bon, en effet, t'alarmer de si peu? Eh! que serait-ce donc, si le démon du jeu, Versant dans son esprit sa ruineuse rage, Tous les jours, mis par elle à deux doigts du naufrage, Tu voyais tous tes biens, au sort abandonnés, Devenir le butin d'un pique : ou d'un sonnez :? Le doux charme pour toi de voir, chaque journée, De nobles champions ta femme environnée, Sur une table longue et façonnée exprès, D'un tournoi de bassette 3 ordonner les apprêts! Ou, si par un arrêt la grossière police D'un jeu si nécessaire interdit l'exercice, Ouvrir sur cette table un champ au lansquenet, Ou promener trois dés chassés de son cornet! Puis sur une autre table, avec un air plus sombre, S'en aller méditer une vole au jeu d'ombre; S'écrier sur un as mal à propos jeté; Se plaindre d'un gâno 4 qu'on n'a point écouté! Ou, querellant tout bas le ciel qu'elle regarde, A la bête gémir d'un roi venu sans garde! Chez elle, en ces emplois, l'aube du lendemain Souvent la trouve encor les cartes à la main : Alors, pour se coucher, les quittant, non sans peine,

4 Terme du jeu d'ombre. (BOIL.)

<sup>1</sup> Terme du jeu de piquet. (BOIL.)
2 Terme du jeu de trictrac. (BOIL.)

<sup>3</sup> Bassette, lansquenet, ombre, noms de dissèrents jeux de cartes successivement introduits en France par les Italiens.

Elle plaint le malheur de la nature humaine,
Qui veut qu'en un sommeil où tout s'ensevelit,
Tant d'heures sans jouer se consument au lit.
Toutefois en partant la troupe la console,
Et d'un prochain retour chacun donne parole.
C'est ainsi qu'une femme en doux amusements
Sait du temps qui s'envole employer les moments;
C'est ainsi que souvent par une forcenée
Une triste famille à l'hôpital traînée
Voit ses biens en décret sur tous les murs écrits,
De sa déroute illustre effrayer tout Paris.

Mais que plutôt son jeu mille sois te ruine, Que si, la famélique et honteuse lésine Venant mal à propos la saisir au collet, Elle te réduisait à vivre sans valet, Comme ce magistrat de hideuse mémoire Dont je veux bien ici te crayonner l'histoire.

Dans la robe on vantait son illustre maison.

Il était plein d'esprit, de sens et de raison;
Seulement pour l'argent un peu trop de faiblesse
De ces vertus en lui ravalait la noblesse.
Sa table toutefois, sans superfluité,
N'avait rien que d'honnête en sa frugalité:
Chez lui deux bons chevaux, de pareille encolure,
Trouvaient dans l'écurie une pleine pâture,
Et, du foin que leur bouche au râtelier laissait,
De surcroît une mule encor se nourrissait.
Mais cette soif de l'or qui le brûlâit dans l'âme
Le fit enfin songer à choisir une femme;
Et l'honneur dans ce choix ne fut point regardé.
Vers son triste penchant son naturel guidé
Le fit, dans une avare et sordide famille,

2 Avant l'usage des carrosses, la mule était la monture ordinaire des magistrats, et les soulageait dans l'exercice de quelques-unes de leurs fonctions. Celles de

Tardieu consistaient à accompagner les criminels jusqu'à l'échafaud.

Le lieutenant criminel Tardieu. (Boil.)— Jacques Tardieu, neveu de Jacques Gillot, l'un des principaux auteurs de la Satire Ménippée, épousa Marie Ferrier, fille d'un ministre protestant qui depuis abjura le calvinisme. Ces deux époux furent aussi fameux par leur avarice que par leur fin tragique.

Chercher un monstre affreux sous l'habit d'une fille: Et, sans trop s'enquérir d'où la laide venait, Il sut (ce fut assez) l'argent qu'on lui donnait. Rien ne le rebuta, ni sa vue éraillée, Ni sa masse de chair bizarrement taillée; Et trois cent mille francs avec elle obtenus La firent, à ses yeux, plus belle que Vénus. Il l'épouse; et bientôt son hotesse nouvelle, Le préchant, lui sit voir qu'il était, au prix d'elle, Un vrai dissipateur, un parfait débauché. Lui-même le sentit, reconnut son péché, Se confessa prodigue, et, plein de repentance, Offrit sur ses avis de régler sa dépense. Aussitôt de chez eux tout rôti disparut; Le pain bis, renfermé, d'une moitié décrut; Les deux chevaux, la mule, au marché s'envolèrent; Deux grands laquais, à jeun, sur le soir s'en allèrent: De ces coquins déjà l'on se trouvait lassé, Et, pour n'en plus revoir, le reste fut chassé. Deux servantes déjà, largement souffletées, Avaient à coups de pied descendu les montées, Et, se voyant enfin hors de ce triste lieu, Dans la rue en avaient rendu grâces à Dieu. Un vieux valet restait, seul chéri de son maître, Que toujours il servit, et qu'il avait vu naître, Et qui de quelque somme amassée au bon temps Vivait encor chez eux, partie à ses dépens. Sa vue embarrassait; il fallut s'en défaire: Il fut de la maison chassé comme un corsaire. Voilà nos deux époux sans valets, sans enfants, Tout seuls dans leur logis libres et triomphants. Alors on ne mit plus de borne à la lésine : On condamna la cave, on ferma la cuisine; Pour ne s'en point servir aux plus rigoureux mois. Dans le fond d'un grenier on séquestra le bois. L'un et l'autre dès lors vécut à l'aventure Des présents qu'à l'abri de la magistrature

Le mari quelquefois des plaideurs extorquait, Ou de ce que la femme aux voisins escroquait.

Mais, pour bien mettre ici leur crasse en tout son lustre, Il faut voir du logis sortir ce couple illustre; Il faut voir le mari tout poudreux, tout souillé, Couvert d'un vieux chapeau de cordon dépouillé, Et de sa robe, en vain de pièces rajeunie, A pied dans les ruisseaux traînant l'ignominie. Mais qui pourrait compter le nombre de haillons, De pièces, de lambeaux, de sales guenillons, De chiffons ramassés dans la plus noire ordure, Dont la femme, aux bons jours, composait sa parure? Décrirai-je ses bas en trente endroits percés, Ses souliers grimaçants vingt fois rapetassés, Ses coiffes d'où pendait au bout d'une ficelle Un vieux masque pelé presque aussi hideux qu'elle? Peindrai-je son jupon bigarré de latin, Qu'ensemble composaient trois thèses de satin :: Présent qu'en un procès sur certain privilége Firent à son mari les régents d'un collége, Et qui sur cette jupe, à maint rieur encor, Derrière elle faisait dire Argumentabor? Mais peut-être j'invente une fable frivole.

Démens donc tout Paris, qui, prenant la parole,
Sur ce sujet encor de bons témoins pourvu,
Tout prêt à le prouver, te dira : Je l'ai vu;
Vingt ans j'ai vu ce couple, uni d'un même vice,
A tous mes habitants montrer que l'avarice
Peut faire dans les biens trouver la pauvreté,
Et nous réduire à pis que la mendicité.
Des voleurs, qui chez eux pleins d'espérance entrèrent 2,
De cette triste vie enfin les délivrèrent :
Digne et funeste fruit du nœud le plus affreux
Dont l'hymen ait jamais uni deux malheureux!

La plupart des femmes portaient alors un masque de velours noir, lorsqu'eller sortaient. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le lieutenant criminel et sa semme furent assassinés dans leur maison, le 24 août 1968.

Ce récit passe un peu l'ordinaire mesure : Mais un exemple enfin si digne de censure Peut-il dans la satire occuper moins de mots? Chacun sait son métier. Suivons notre propos. Nouveau prédicateur aujourd'hui, je l'avoue, Écolier, ou plutôt singe de Bourdaloue, Je me plais à remplir mes sermons de partraits. En voilà déjà trois peints d'assez heureux traits: La femme sans honneur, la coquette, et l'avare. Il faut y joindre encor la revêche bizarre, Qui sans cesse, d'un ton par la colère aigri, Gronde, choque, dément, contredit un mari. Il n'est point de repos ni de paix avec elle : Son mariage n'est qu'une longue querelle. Laisse-t-elle un moment respirer son époux, Ses valets sont d'abord l'objet de son courroux; Et sur le ton grondeur lorsqu'elle les harangue, Il faut voir de quels mots elle enrichit la langue : Ma plume ici, traçant ces mots par alphabet, Pourrait d'un nouveau tome augmenter Richelet 2.

Tu crains peu d'essuyer cette étrange furie :
En trop bon lieu , dis-tu , ton épouse nourrie
Jamais de tels discours ne te rendra martyr.
Mais , eût-elle sucé la raison dans Saint-Cyr³,
Crois-tu que d'une fille humble , honnête, charmante ,
L'hymen n'ait jamais fait de femme extravagante?
Combien n'a-t-on point vu de belles aux doux yeux ,
Avant le mariage anges si gracieux ,
Tout à coup se changeant en bourgeoises sauvages ,
Vrais démons , apporter l'enfer dans leurs ménages ,
Et , découvrant l'orgueil de leurs rudes esprits ,
Sous leur fontange 4 altière asservir leurs maris!

<sup>·</sup> Célèbre jésuite. (BOIL.)

<sup>2</sup> Auteur qui a donné un dictionnaire français. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Célèbre maison près de Versailles, où l'on élève un grand nombre de jeune: demoiselles. (Bott.) -- Elle fut fondée en 1686 par madame de Maintenou.

<sup>4</sup> C'est un nœud de ruban que les semmes mettent sur le devant de la tête pour attacher leur coissure. (Boil.)

Et puis, quelque douceur dont brille ton épouse, Penses-tu, si jamàis elle devient jalouse, Que son âme livrée à ses tristes soupçons De la raison encore écoute les leçons? Alors, Alcippe, alors tu verras de ses œuvres: Résous-toi, pauvre époux, à vivre de couleuvres; A la voir tous les jours, dans ses fougueux accès A ton geste, à ton rire intenter un procès; Souvent, de ta maison gardant les avenues, Les cheveux hérissés, t'attendre au coin des rues; Te trouver en des lieux de vingt portes fermés, Et, partout où tu vas, dans ses yeux enslammés Toffrir, non pas d'Isis la tranquille Euménide, Mais la vraie Alecto peinte dans l'Énéide 2, Un tison à la main, chez le roi Latinus Soufflant sa rage au sein d'Amate et de Turnus.

Mais quoi! je chausse ici le cothurne tragique. Reprenons au plus tôt le brodequin comique, Et d'objets moins affreux songeons à te parler. Dis-moi donc, laissant là cette folle hurler. T'accommodes-tu mieux de ces douces Ménades 3 Qui, dans leurs vains chagrins, sans mal toujours malades, Se font, des mois entiers, sur un lit effronté, Traiter d'une visible et parfaite santé; Et douze fois par jour, dans leur molle indolence, Aux yeux de leurs maris tombent en défaillance? Quel sujet, dira l'un, peut donc si fréquemment Mettre ainsi cette belle aux bords du monument? La Parque, ravissant ou son fils ou sa fille, A-t-elle moissonné l'espoir de sa famille? Non: il est question de réduire un mari A chasser un valet dans la maison chéri, Et qui, parce qu'il plaît, a trop su lui déplaire;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Furie, dans l'opéra d'Isis, qui demeure presque toujours à ne rien faire (Bort.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Une des furies. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bacchantes. (Boil.) — On donnait ce nom aux femmes qui célébraient les trajes de Bacchus.

Ou de rompre un voyage utile et nécessaire, Mais qui la priverait huit jours de ses plaisirs, Et qui, loin d'un galant, objet de ses désirs... Oh! que, pour la punir de cette comédie, Ne lui vois-je une vraie et triste maladie! Mais ne nous fâchons point. Peut-être avant deux jours Courtois et Denyau<sup>1</sup>, mandés à son secours, Digne ouvrage de l'art dont Hippocrate traite, Lui sauront bien ôter cette santé d'athlète; Pour consumer l'humeur qui fait son embonpoint, Lui donner sagement le mal qu'elle n'a point; Et, fuyant de Fagon 2 les maximes énormes, Au tombeau mérité la mettre dans les formes. Dieu veuille avoir son âme, et nous délivre d'eux! Pour moi, grand ennemi de leur art hasardeux, Je ne puis cette fois que je ne les excuse. Mais à quels vains discours est-ce que je m'annuse? Il faut, sur des sujets plus grands, plus curieux, Attacher de ce pas ton esprit et tes yeux.

Qui s'offrira d'abord? Bon, c'est cette savante Qu'estime Roberval, et que Sauveur fréquente 3. D'où vient qu'elle a l'œil trouble et le teint si terni? C'est que sur le calcul, dit-on, de Cassini 4, Un astrolabe en main, elle a, dans sa gouttière, A suivre Jupiter 5 passé la nuit entière. Gardons de la troubler. Sa science, je croi, Aura pour s'occuper ce jour plus d'un emploi: D'un nouveau microscope on doit, en sa présence, Tantôt chez Dalancé 6 faire l'expérience; Puis d'une femme morte avec son embryon Il faut chez du Verney 7 voir la dissection.. Rien n'échappe aux regards de notre curieuse.

<sup>2</sup> Fagon, premier médecin du roi. (Boil..)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Médecins de Paris. (BOIL.)

Illustres mathématiciens. (BOIL.) — Joseph Sauveur fut choisi pour enseigner les mathématiques au roi d'Espagne Philippe V et au prince Eugène.
 Fameux astronome. (BOIL.) — 5 Une des sept planètes. (BOIL.)

Fameux astronome. (BOIL.) — 3 Une des sept planetes. (BOIL.)
 Chez qui on faisait beaucoup d'expériences de physique. (BOIL.)

<sup>7</sup> Médecin du roi, connu pour être très-sayant dans l'anatomie. (Boil.)

Mais qui vient sur ses pas? C'est une précieuse, Reste de ces esprits jadis si renommés Que d'un coup de son art Molière a diffamés 1. De tous leurs sentiments cette noble héritière Maintient encore ici leur secte façonnière. C'est chez elle toujours que les fades auteurs S'en vont se consoler du mépris des lecteurs. Elle y reçoit leur plainte; et sa docte demeure Aux Perrins, aux Coras, est ouverte à toute heure. Là, du faux bel esprit se tiennent les bureaux : Là, tous les vers sont bons, pourvu qu'ils soient nouveaux. Au mauvais goût public la belle y fait la guerre, Plaint Pradon opprimé des sifflets du parterre, Rit des vains amateurs du grec et du latin, Dans la balance met Aristote et Cotin; Puis, d'une main encor plus fine et plus habile, Pèse sans passion Chapelain et Virgile; Remarque en ce dernier beaucoup de pauvretés, Mais pourtant confessant qu'il a quelques beautés; Ne trouve en Chapelain, quoi qu'ait dit la satire, Autre défaut, sinon qu'on ne le saurait lire; Et, pour faire goûter son livre à l'univers, Croit qu'il faudrait en prose y mettre tous les vers. A quoi bon m'étaler cette bizarre école

A quoi bon m'étaler cette bizarre école
Du mauvais sens, dis-tu, prêché par une folle?
De livres et d'écrits bourgeois admirateur,
Vais-je épouser ici quelque apprentive auteur?
Savez-vous que l'épouse avec qui je me lie
Compte entre ses parents des princes d'Italie,
Sort d'aïeux dont les noms...? Je t'entends, et je voi
D'où vient que tu t'es fait secrétaire du roi:
Il fallait de ce titre appuyer ta naissance.
Cependant (t'avouerai-je ici mon insolence?),
Si quelque objet pareil chez moi, deçà les monts,
Pour m'épouser entrait avec tous ces grands noms,
Le sourcil rehaussé d'orgueilleuses chimères;

<sup>·</sup> Voyez la comédie des Précieuses. (BOIL.)

Je lui dirais bientôt: Je connais tous vos pères;
Je sais qu'ils ont brillé dans ce fameux combat
Ou, sous l'un des Valois, Enghien sauva l'État.
D'Hozier n'en convient pas: mais, quoi qu'il en puisse être,
Je ne suis point si sot que d'épouser mon maître.
Ainsi donc, au plus tôt délogeant de ces lieux,
Allez, princesse, allez, avec tous vos aïeux,
Sur le pompeux débris des lances espagnoles,
Coucher, si vous voulez, aux champs de Cérisoles:
Ma maison ni mon lit ne sont point faits pour vous.

J'admire, poursuis-tu, votre noble courroux. Souvenez-vous pourtant que ma famille illustre De l'assistance au sceau 2 ne tire point son lustre; Et que, né dans Paris de magistrats connus, Je ne suis point ici de ces nouveaux venus, De ces nobles sans nom, que, par plus d'une voie, La province souvent en guêtres nous envoie. Mais eussé-je comme eux des meuniers pour parents, Mon épouse vînt-elle encor d'aïeux plus grands, On ne la verrait point, vantant son origine, A son triste mari reprocher la farine. Son cœur, toujours nourri dans la dévotion, De trop bonne heure apprit l'humiliation : Et, pour vous détromper de la pensée étrange Que l'hymen aujourd'hui la corrompe et la change, Sachez qu'en notre accord elle a, pour premier point, Exigé qu'un époux ne la contraindrait point A traîner après elle un pompeux équipage, Ni surtout de souffrir, par un profane usage, Qu'à l'église jamais, devant le Dieu jaloux, Un fastueux carreau soit vu sous ses genoux. Telle est l'humble vertu qui, dans son âme empreinte...

Je le vois bien, tu vas épouser une sainte; Et dans tout ce grand zèle il n'est rien d'affecté.

<sup>\*</sup> Combat de Cérisoles, gagné par le duc d'Enghien en Italie. (Boil..)— Sur les Espagnols, le 14 avril 1844.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Une des principales fonctions des secrétaires du roi était d'assister au secau dans les chancelleries.

Sais-tu bien cependant, sous cette humilité, L'orgueil que quelquefois nous cache une bigote, Alcippe, et connais-tu la nation dévote? Il te faut de ce pas en tracer quelques traits, Et par ce grand portrait finir tous mes portraits.

A Paris, à la cour, on trouve, je l'avoue, Des femmes dont le zèle est digne qu'on le loue, Qui s'occupent du bien en tout temps, en tout lieu. J'en sais une, chérie et du monde et de Dieu, Humble dans les grandeurs, sage dans la fortune, Qui gémit, comme Esther, de sa gloire importune, Que le vice lui-même est contraint d'estimer, Et que sur ce tableau d'abord tu vas nommer 1. Mais, pour quelques vertus si pures, si sincères, Combien y trouve-t-on d'impudentes faussaires, Qui, sous un vain dehors d'austère piété, De leurs crimes secrets cherchent l'impunité, Et couvrent de Dieu même, empreint sur leur visage, De leurs honteux plaisirs l'affreux libertinage! N'attends pas qu'à tes yeux j'aille ici l'étaler; Il vaut mieux le souffrir que de le dévoiler. De leurs galants exploits les Bussys, les Brantômes Pourraient avec plaisir te compiler des tomes : Mais pour moi, dont le front trop aisément rougit, Ma bouche a déjà peur de t'en avoir trop dit. Rien n'égale en fureur, en monstrueux caprices, Une fausse vertu qui s'abandonne aux vices.

De ces femmes pourtant l'hypocrite noirceur Au moins pour un mari garde quelque douceur. Je les aime encor mieux qu'une bigote altière, Qui, dans son fol orgueil, aveugle et sans lumière, A peine sur le seuil de la dévotion, Pense atteindre au sommet de la perfection; Qui du soin qu'elle prend de me gêner sans cesse Va quatre fois par mois se vanter à confesse; Et, les yeux vers le ciel, pour se le faire ouvrir,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Madame de Maintenon.

Offre à Dieu les tourments qu'elle me fait souffrir.
Sur cent pieux devoirs aux saints elle est égale;
Elle lit Rodriguez; fait l'oraison mentale,
Va pour les malheureux quêter dans les maisons,
Hante les hôpitaux, visite les prisons,
Tous les jours à l'église entend jusqu'à six messes:
Mais de combattre en elle et dompter ses faiblesses,
Sur le fard, sur le jeu vaincre sa passion,
Mettre un frein à son luxe, à son ambition,
Et soumettre l'orgueil de son esprit rebelle,
C'est ce qu'en vain le ciel voudrait exiger d'elle.

Et peut-il, dira-t-elle, en effet, l'exiger? Elle a son directeur, c'est à lui d'en juger: Il faut, sans différer, savoir ce qu'il en pense. Bon! vers nous, à propos, je le vois qui s'avance. Qu'il paraît bien nourri! quel vermillon! quel teint! Le printemps dans sa fleur sur son visage est peint. Cependant, à l'entendre, il se soutient à peine; Il eut encore hier la fièvre et la migraine; Et, sans les prompts secours qu'on prit soin d'apporter, Il serait sur son lit peut-être à trembloter. Mais de tous les mortels, grâce aux dévotes âmes, Nul n'est si bien soigné qu'un directeur de femmes. Quelque léger dégoût vient-il le travailler, Une faible vapeur le fait-elle bâiller, Un escadron coiffé d'abord court à son aide : L'une chauffe un bouillon, l'autre apprête un remède; Chez lui sirops exquis, ratafias vantés, Confitures surtout, volent de tous côtés: Car de tous mets sucrés, secs, en pâte, ou liquides, Les estomacs dévots toujours furent avides : Le premier massepain pour eux, je crois, se sit, Et le premier citron à Rouen fut confit 2. Notre docteur bientôt va lever tous ses doutes,

Jésuite espagnol, auteur du Traité de la perfection chrétienne, traduit en français par l'abbé Regnier-Desmarais.
Les plus exquis citrons confits se tont à Rouen. (BOIL.)

Du paradis pour elle il aplanit les routes; Et, loin sur ses défauts de la mortisser, Lui-même prend le soin de la justifier. « Pourquoi vous alarmer d'une vaine censure? Du rouge qu'on vous voit on s'étonne, on murmure: Mais a-t-on, dira-t-il, sujet de s'étonner? Est-ce qu'à faire peur on veut vous condamner? Aux usages reçus il faut qu'on s'accommode: Une femme surtout doit tribut à la mode. L'orgueil brille, dit-on, sur vos pompeux habits; L'œil à peine soutient l'éclat de vos rubis : Dieu veut-il qu'on étale un luxe si profane? Oui, lorsqu'à l'étaler notre rang nous condamne. Mais ce grand jeu chez vous, comment l'autoriser? Le jeu fut de tout temps permis pour s'amuser; On ne peut pas toujours travailler, prier, lire: Il vaut mieux s'occuper à jouer qu'à médire. Le plus grand jeu, joué dans cette intention, Peut même devenir une bonne action: Tout est sanctifié par une âme pieuse. Vous êtes, poursuit-on, avide, ambitieuse; Sans cesse vous brûlez de voir tous vos parents Engloutir à la cour charges, dignités, rangs. Votre bon naturel en cela pour eux brille; Dieu ne nous défend point d'aimer notre famille. D'ailleurs tous vos parents sont sages, vertueux; Il est bon d'empêcher ces emplois fastueux D'être donnés peut-être à des âmes mondaines, Éprises du néant des vanités humaines. Laissez là, croyez-moi, gronder les indévots, Et sur votre salut demeurez en repos. » Sur tous ces points douteux c'est ainsi qu'il prononce. Alors, croyant d'un ange entendre la réponse, Sa dévote s'incline, et, calmant son esprit, A cet ordre d'en haut sans réplique souscrit. Ainsi, pleine d'erreurs qu'elle croit légitimes, Sa tranquille vertu conserve tous ses crimes;

Dans un cœur tous les jours nourri du sacrement Maintient la vanité, l'orgueil, l'entêtement, Et croit que devant Dieu ses fréquents sacriléges Sont pour entrer au ciel d'assurés priviléges. Voilà le digne fruit des soins de son docteur. Encore est-ce beaucoup si, ce guide imposteur, Par les chemins fleuris d'un charmant quiétisme <sup>1</sup> Tout à coup l'amenant au vrai molinosisme, Il ne lui fait bientôt, aidé de Lucifer, Goûter en paradis les plaisirs de l'enfer.

Mais dans ce doux état, molle, délicieuse, La hais-tu plus, dis-moi, que cette bilieuse Qui, follement outrée en sa sévérité, Baptisant son chagrin du nom de piété, Dans sa charité fausse où l'amour-propre abonde, Croit que c'est aimer Dieu que hair tout le monde? Il n'est rien où d'abord son soupçon attaché Ne présume du crime et ne trouve un péché. Pour une fille honnête et pleine d'innocence Croit-elle en ses valets voir quelque complaisance; Réputés criminels, les voilà tous chassés, Et chez elle à l'instant par d'autres remplacés. Son mari, qu'une affaire appelle dans la ville, Et qui chez lui sortant a tout laissé tranquille, Se trouve assez surpris, rentrant dans la maison, De voir que le portier lui demande son nom, Et que parmi ses gens, changés en son absence, Il cherche vainement quelqu'un de connaissance.

Fort bien! le trait est bon! Dans les femmes, dis-tu, Enfin vous n'approuvez ni vice ni vertu. Voilà le sexe peint d'une noble manière: Et Théophraste même, aidé de la Bruyère,

<sup>2</sup> La Bruyère à traduit les Caractères de Théophraste, et a fait ceux de son siècle. (Boil.) — Jean de la Bruyère mourut d'apoplexie en 1696. Il était âge

de cinquante-sept ans.

<sup>1</sup> Il reste à peine le souvenir de cette inintelligible dispute du quiétisme, à laquelle les noms de Bossuet et de Fénelon donnent seuls une importance qu'elle ne méritait pas. Miguel Molinos, qui introduisit le quiétisme à Rome. fut condainné par l'inquisition à une prison perpétuelle.

Ne m'en pourrait pas faire un plus riche tableau. C'est assez : il est temps de quitter le pinceau : Vous avez désormais épuisé la satire. Épuisé, cher Alcippe! Ah! tu me ferais rire! Sur ce vaste sujet si j'allais tout tracer, Tu verrais sous ma main des tomes s'amasser. Dans le sexe j'ai peint la piété caustique : Et que serait-ce donc si, censeur plus tragique, J'allais t'y faire voir l'athéisme établi, Et, non moins que l'honneur, le ciel mis en oubli; Si j'allais t'y montrer plus d'une Capanée : Pour souveraine loi mettant la destinée, Du tonnerre dans l'air bravant les vains carreaux, Et nous parlant de Dieu du ton de Des Barreaux? Mais, sans aller chercher cette femme infernale, T'ai-je encor peint, dis-moi, la fantasque inégale Qui, m'aimant le matin, souvent me hait le soir? T'ai-je peint la maligne aux yeux faux, au cœur noir? T'ai-je encore exprimé la brusque impertinente? T'ai-je tracé la vieille à morgue dominante, Qui veut, vingt ans encore après le sacrement, Exiger d'un mari les respects d'un amant? T'ai-je fait voir de joie une belle animée, Qui souvent, d'un repas sortant tout enfumée, Fait, même à ses amants, trop faibles d'estomac, Redouter ses baisers pleins d'ail et de tabac? Tai-je encore décrit la dame brelandière Qui des joueurs chez soi se fait cabaretière 3, Et souffre des affronts que ne souffrirait pas L'hôtesse d'une auberge à dix sous par repas? Ai-je offert à tes yeux ces tristes Tisiphones,

Grand Dieu! tes jugements sont remplis d'équité, etc.

<sup>&#</sup>x27; Capanée était un des sept chefs de l'armée qui mit le siège devant Thèbes. Les poëtes ont dit que Jupiter le foudroya, à cause de son implété. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On dit qu'il se convertit avant que de mourir. (BOIL.)— Jacques de Vallée, seigneur des Barreaux, né à Paris, en 1602, mourut à Châlon-sur-Saône, en 1674. On le regarde généralement comme l'auteur du fameux sonnet:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il y a des femmes qui donnent à souper aux joueurs, de peur de ne les pius revoir s'ils sortaient de leur maison. (Bost..)

Ces monstres pleins d'un fiel que n'ont point les lionnes
Qui, prenant en dégoût les fruits nés de leur flanc,
S'irritent sans raison contre leur propre sang;
Toujours en des fureurs que les plaintes aigrissent,
Battent dans leurs enfants l'époux qu'elles haïssent,
Et font de leur maison, digne de Phalaris;
Un séjour de douleur, de larmes et de cris?
Enfin t'ai-je dépeint la superstitieuse,
La pédante au ton fier, la bourgeoise ennuyeuse,
Celle qui de son chat fait son seul entretien;
Celle qui toujours parle et ne dit jamais rien?
Il en est des milliers; mais ma bouche enfin lasse
Des trois quarts pour le moins veut bien te faire grâce.
J'entends: c'est pousser loin la modération.

Ah! finissez, dis-tu, la déclamation. Pensez-vous qu'ébloui de vos vaines paroles, J'ignore qu'en effet tous ces discours frivoles Ne sont qu'un badinage, un simple jeu d'esprit D'un censeur dans le fond qui folâtre et qui rit, Plein du même projet qui vous vint dans la tête Quand vous plaçâtes l'homme au-dessous de la bête? Mais enfin vous et moi c'est assez badiner, Il est temps de conclure; et, pour tout terminer, Je ne dirai qu'un mot. La fille qui m'enchante, Noble, sage, modeste, humble, honnête, touchante, N'a pas un des défauts que vous m'avez fait voir. Si, par un sort pourtant qu'on ne peut concevoir, La belle, tout à coup rendue insociable, D'ange (ce sont vos mots) se transformait en diable, Vous me verriez bientôt, sans me désespérer, Lui dire: Eh bien! madame, il faut nous séparer; Nous ne sommes pas faits, je le vois, l'un pour l'autre. Mon bien se monte à tant : tenez, voilà le vôtre. Partez: délivrons-nous d'un mutuel souci.

Alcippe, tu crois donc qu'on se sépare ainsi? Pour sortir de chez toi sur cette offre offensante,

<sup>·</sup> Tyran en Sicile, très-cruel. (BOIL.)

As-tu donc oublié qu'il faut qu'elle y consente? Et crois-tu qu'aisément elle puisse quitter Le savoureux plaisir de t'y persécuter? Bientôt son procureur, pour elle usant sa plume, De ses prétentions va t'offrir un volume : Car, grâce au droit reçu chez les Parisiens, Gens de douce nature, et maris bons chrétiens, Dans ses prétentions une femme est sans borne. Alcippe, à ce discours je te trouve un peu morne. Des arbitres, dis-tu, pourront nous accorder. Des arbitres!... Tu crois l'empêcher de plaider! Sur ton chagrin déjà contente d'elle-même, Ce n'est point tous ses droits, c'est le procès qu'elle aime. Pour elle un bout d'arpent qu'il faudra disputer Vaut mieux qu'un fief entier acquis sans contester. Avec elle il n'est point de droit qui s'éclaircisse, Point de procès si vieux qui ne se rajeunisse; Et, sur l'art de former un nouvel embarras. Devant elle Rolet mettrait pavillon bas. Crois-moi, pour la sléchir trouve enfin quelque voie: Ou je ne réponds pas dans peu qu'on ne te voie Sous le faix des procès abattu, consterné, Triste, à pied, sans laquais, maigre, sec, ruiné, Vingt fois dans ton malheur résolu de te pendre, Et, pour comble de maux, réduit à la reprendre.

## SATIRE XI.

1698.

#### A M. DE VALINCOUR'.

Oui, l'honneur, Valincour, est chéri dans le monde : Chacun, pour l'exalter, en paroles abonde; A s'en voir revêtu chacun met son bonheur; Et tout crie ici-bas : L'honneur! vive l'honneur! Entendons discourir, sur les banes des galères, Ce forçat abhorré même de ses confrères;

<sup>\*</sup> Bolleau parle de M. de Valincour dans la préface de 1701. Voyez cette préface.

BOLLEAU. 10

Il plaint, par un arrêt injustement donné, L'honneur en sa personne à ramer condamné. En un mot, parcourons et la mer et la terre; Interrogeons marchands, financiers, gens de guerre, Courtisans, magistrats: chez eux, si je les croi, L'intérêt ne peut rien, l'honneur seul fait la loi.

Cependant, lorsqu'aux yeux leur portant la lanterne :, J'examine au grand jour l'esprit qui les gouverne, Je n'aperçois partout que folle ambition, Faiblesse, iniquité, fourbe, corruption, Que ridicule orgueil de soi-même idolâtre. Le monde, à mon avis, est comme un grand théâtre, Où chacun en public, l'un par l'autre abusé, Souvent à ce qu'il est joue un rôle opposé. Tous les jours on y voit, orné d'un faux visage, Impudemment le fou représenter le sage, L'ignorant s'ériger en savant fastueux, Et le plus vil faquin trancher du vertueux. Mais, quelque fol espoir dont leur orgueil les berce, Bientôt on les connaît, et la vérité perce. On a beau se farder aux yeux de l'univers : A la fin, sur quelqu'un de nos vices couverts Le public malin jette un œil inévitable; Et bientôt la censure, au regard formidable, Sait, le crayon en main, marquer nos endroits faux, Et nous développer avec tous nos défauts. Du mensonge toujours le vrai demeure maître. Pour paraître honnête homme, en un mot, il faut l'être; Et jamais, quoi qu'il fasse, un mortel ici-bas Ne peut aux yeux du monde être ce qu'il n'est pas. En vain ce misanthrope aux yeux tristes et sombres Veut, par un air riant, en éclaircir les ombres : Le ris sur son visage est en mauvaise humeur; L'agrément fuit ses traits, ses caresses font peur; Ses mots les plus flatteurs paraissent des rudesses,

<sup>·</sup> Allusion au mot de Diogène le cynique, qui portait une lanterne en picta jour, et qui disait qu'il cherchait un homme. (Born.)

Et la vanité brille en toutes ses bassesses.

Le naturel toujours sort, et sait se montrer:

Vainement on l'arrête, on le force à rentrer;

Il rompt tout, perce tout, et trouve enfin passage.

Mais loin de mon projet je sens que je m'engage.

Revenons de ce pas à mon texte égaré.

L'honneur partout, disais-je, est du monde admiré;

Mais l'honneur, en l'effet, qu'il faut que l'on admire,

Quel est-il, Valincour? pourras-tu me le dire?

L'ambitieux le met souvent à tout brûler; L'avare, à voir chez lui le Pactole rouler; Un faux brave, à vanter sa prouesse frivole:

Un faux brave, à vanter sa prouesse frivole; Un vrai fourbe, à jamais ne garder sa parole;

Ce poëte, à noircir d'insipides papiers;

Ce marquis, à savoir frauder ses créanciers;

Un libertin, à rompre et jeunes et carême;

Un fou perdu d'honneur, à braver l'honneur même.

L'un d'eux a-t-il raison? Qui pourrait le penser?

Qu'est-ce donc que l'honneur que tout doit embrasser?

Est-ce de voir, dis-moi, vanter notre éloquence,

D'exceller en courage, en adresse, en prudence;

De voir à notre aspect tout trembler sous les cieux;

De posséder enfin mille dons précieux?

Mais, avec tous ces dons de l'esprit et de l'âme,

Un roi même souvent peut n'être qu'un infâme,

Qu'un Hérode, un Tibère effroyable à nommer.

Où donc est cet honneur qui seul doit nous charmer?

Quoi qu'en ses beaux discours Saint-Évremond 2 nous prône,

Aujourd'hui j'en croirai Sénèque avant Pétrone.

Dans le monde il n'est rien de beau que l'équité: Sans elle, la valeur, la force, la bonté, Et toutes les vertus dont s'éblouit la terre, Ne sont que faux brillants et que morceaux de verre. Un injuste guerrier, terreur de l'univers 3,

<sup>&#</sup>x27;Fleuve de Lydie, où l'on trouve de l'or, ainsi que dans plusieurs autres sieures. (Borl.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Évremond a fait une dissertation dans laquelle il donne la préférence Alétrone sur Sénèque. (Boil..) — <sup>3</sup> Alexandre. (Boil..)

Qui, sans sujet, courant chez cent peuples divers, S'en va tout ravager jusqu'aux rives du Gange, N'est qu'un plus grand voleur que du Terte et Saint-Ange .. Du premier des Césars on vante les exploits; Mais dans quel tribunal, jugé suivant les lois, Eût-il pu disculper son injuste manie? Qu'on livre son pareil en France à la Reynie 2, Dans trois jours nous verrons le phénix des guerriers Laisser sur l'échafaud sa tête et ses lauriers. C'est d'un roi 3 que l'on tient cette maxime auguste, Que jamais on n'est grand qu'autant que l'on est juste. Rassemblez à la fois Mithridate et Sylla; Joignez-y Tamerlan, Genséric, Attila: Tous ces fiers conquérants, rois, princes, capitaines, Sont moins grands à mes yeux que ce bourgeois d'Athènes. Qui sut, pour tous exploits, doux, modéré, frugal, Toujours vers la justice aller d'un pas égal.

Oui, la justice en nous est la vertu qui brille: Il faut de ses couleurs qu'ici-bas tout s'habille; Dans un mortel chéri, tout injuste qu'il est, C'est quelque air d'équité qui séduit et qui plaît. A cet unique appas l'âme est vraiment sensible : Même aux yeux de l'injuste un injuste est horrible; Et tel qui n'admet point la probité chez lui Souvent à la rigueur l'exige chez autrui. Disons plus: il n'est point d'ânie livrée au vice Où l'on ne trouve encor des traces de justice. Chacun de l'équité ne fait pas son flambeau; Tout n'est pas Caumartin, Bignon, ni d'Aguesseau 5: Mais jusqu'en ces pays où tout vit de pillage, Chez l'Arabe et le Scythe, elle est de quelque usage; Et du butin, acquis en violant les lois, C'est elle entre eux qui fait le partage et le choix.

۰۰ 🚣

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fameux volcurs de grands chemins. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Célèbre lieutenant général de police à Paris. (BOIL.)

Agésilas, roi de Sparte. (Boul.)

Socrate. (Boil.)
 Magistrats célèbres par leurs talents et leurs vertus.

Mais allons voir le vrai jusqu'en sa source même. Un dévot aux yeux creux, et d'abstinence blême, S'il n'a point le cœur juste, est affreux devant Dieu. L'Évangile au chrétien ne dit en aucun lieu, Sois dévot; elle · dit : Sois doux, simple, équitable. Car d'un dévot souvent au chrétien véritable La distance est deux fois plus longue, à mon avis, Que du pôle antarctique au détroit de Davis 2. Encor, par ce dévot ne crois pas que j'entende Tartuffe, ou Molinos 3 et sa mystique bande: J'entends un faux chrétien, mal instruit, mal guidé, Et qui, de l'Évangile en vain persuadé, N'en a jamais conçu l'esprit ni la justice; Un chrétien qui s'en sert pour disculper le vice; Qui toujours près des grands, qu'il prend soin d'abuser Sur leurs faibles honteux sait les autoriser, Et croit pouvoir au ciel, par ses folles maximes, Comblés de sacrements faire entrer tous les crimes. Des faux dévots pour moi voilà le vrai héros.

Mais, pour borner enfin tout ce vague propos, Concluons qu'ici-bas le seul honneur solide, C'est de prendre toujours la vérité pour guide; De regarder en tout la raison et la loi; D'être doux pour tout autre et rigoureux pour soi, D'accomplir tout le bien que le ciel nous inspire, Et d'être juste enfin : ce mot seul veut tout dire. Je doute que le flot des vulgaires humains A ce discours pourtant donne aisément les mains; Et, pour t'en dire ici la raison historique, Souffre que je l'habille en fable allégorique.

Sous le bon roi Saturne, ami de la douceur, L'Honneur, cher Valincour, et l'Équité, sa sœur, De leurs sages conseils éclairant tout le monde, Régnaient, chéris du ciel, dans une paix profonde. Tout vivait en commun sous ce couple adoré;

<sup>1</sup> Le mot Évangile était alors des deux genres.

Détroit sous le pôle arctique, près de la Nouvelle-Zemble. (Boil.)

Aucun n'avait d'enclos ni de champ séparé.

La vertu n'était point sujette à l'ostracisme 1,

Ni ne s'appellait point alors un \*\*\*\* 2.

L'Honneur, beau par soi-même, et sans vains ornements,

N'étalait point aux yeux l'or ni les diamants;

Et, jamais ne sortant de ses devoirs austères,

Maintenait de sa sœur les règles salutaires.

Mais, une fois au ciel par les dieux appelé,

Il demeura longtemps au séjour étoilé.

Un fourbe cependant, assez haut de corsage, Et qui lui ressemblait de geste et de visage, Prend son temps, et partout ce hardi suborneur S'en va chez les humains crier qu'il est l'Honneur, Qu'il arrive du ciel, et que, voulant lui-même Seul porter désormais le faix du diadème, De lui seul il prétend qu'on reçoive la loi. A ces discours trompeurs le monde ajoute foi. L'innocente Équité, honteusement bannie, Trouve à peine un désert où fuir l'ignominie. Aussitôt sur un trône éclatant de rubis L'imposteur monte, orné de superbes habits. La Hauteur, le Dédain, l'Audace, l'environnent; Et le Luxe et l'Orgueil de leurs mains le couronnent. Tout fier, il montre alors un front plus sourcilleux; Et le Mien et le Tien, deux frères pointilleux, Par son ordre amenant les procès et la guerre, En tous lieux de ce pas vont partager la terre; En tous lieux, sous les noms de bon droit et de tort, Vont chez elle établir le seul droit du plus fort. Le nouveau roi triomphe, et sur ce droit inique, Bâtit de vaines lois un code fantastique; Avant tout aux mortels prescrit de se venger, L'un l'autre au moindre affront les force à s'égorger, Et dans leur âme, en vain de remords combattue, Trace en lettres de sang ces deux mots : Meurs, ou Tue.

Loi par laquelle les Athéniens avaient droit de reléguer tel de leurs citoyens qu'ils voulaient. (Boil.)
 Brossette a cru que Boileau avait sous-entendu ici le mot jansénisme.

Alors, ce fut alors, sous ce vrai Jupiter,
Qu'on vit naître ici-bas le noir siècle de fer.
Le frère au même instant s'arma contre le frère;
Le fils trempa les mains dans le sang de son père;
La soif de commander enfanta les tyrans,
Du Tanaïs au Nil porta les conquérants;
L'ambition passa pour la vertu sublime;
Le crime heureux fut juste, et cessa d'être crime:
On ne vit plus que haine et que division,
Qu'envie, effroi, tumulte, horreur, confusion.

Le véritable Honneur, sur la voûte céleste, Est enfin averti de ce trouble funeste. Il part sans différer, et, descendu des cieux, Va partout se montrer dans les terrestres lieux : Mais il n'y fait plus voir qu'un visage incommode; On n'y peut plus souffrir ses vertus hors de mode; Et lui-même, traité de fourbe et d'imposteur, Est contraint de ramper aux pieds du séducteur. Enfin, las d'essuyer outrage sur outrage, Il livre les humains à leur triste esclavage; S'en va trouver sa sœur, et dès ce même jour Avec elle s'envole au céleste séjour. Depuis, toujours ici riche de leur ruine, Sur les tristes mortels le faux honneur domine, Gouverne tout, fait tout dans ce bas univers; Et peut-être est-ce lui qui m'a dicté ces vers. Mais, en fût-il l'auteur, je conclus de sa fable Que ce n'est qu'en Dieu seul qu'est l'honneur véritable.

## SATIRE XII.

1705.

## DISCOURS DE L'AUTEUR,

## POUR SERVIR D'APOLOGIE A LA SATIRE SUIVANTE.

Quelque heureux succès qu'aient eu mes ouvrages, j'avais resolu, depuis leur dernière édition, de ne plus donner rien au pu-

<sup>&#</sup>x27;Le Tanais est un fieuve du pays des Scythes. (Bort.)

blic; et quoiqu'à mes heures perdues, il y a environ cinq ans , j'eusse encore fait contre l'équivoque une satire que tous ceux à qui je l'ai communiquée ne jugeaient pas inférieure à mes autres écrits, bien loin de la publier, je la tenais soigneusement cachée, et je ne croyais pas que, moi vivant, elle dût jamais voir le jour. Ainsi donc, aussi soigneux désormais de me faire oublier que j'avais été autrefois curieux de faire parler de moi, je jouissais, à mes infirmités près, d'une assez grande tranquillité, lorsque tout d'un coup j'ai appris qu'on débitait dans le monde, sous mon nom, quantité de méchants écrits, et entre autres une pièce en vers contre les jésuites 2, également odieuse et insipide, et où l'on me faisait, en mon propre nom, dire à toute leur société les injures les plus atroces et les plus grossières. J'avoue que cela m'a donné un très-grand chagrin : car, bien que tous les gens sensés aient connu sans peine que la pièce n'était point de moi, et qu'il n'y ait eu que de très-petits esprits qui aient présumé que j'en pouvais être l'auteur, la vérité est pourtant que je n'ai pas regardé comme un médiocre affront de me voir soupçonné, même par des ridicules, d'avoir fait un ouvrage si ridicule.

J'ai donc cherché les moyens les plus propres pour me laver de cette infamie; et, tout bien considéré, je n'ai point trouvé de meilleur expédient que de faire imprimer ma satire contre l'équivoque, parce qu'en la lisant les moins éclairés, même de ces petits esprits, ouvriraient peut-être les yeux, et verraient manifestement le peu de rapport qu'il y a de mon style, même en l'âge où je suis, au style bas et rampant de l'auteur de ce pitoyable écrit. Ajoutez à cela que je pouvais mettre à la tête de ma satire, en la donnant au public, un avertissement en manière de préface, où je me justifierais pleinement, et tirerais tout le monde d'erreur. C'est ce que je fais aujourd'hui; et j'espère que le peu que je viens de dire produira l'effet que je me suis proposé. Il ne me reste donc plus maintenant qu'à parler de la satire pour laquelle est fait ce discours.

Je l'ai composée par le caprice du monde le plus bizarre, et par une espèce de dépit et de colère poétique, s'il faut ainsi dire, qui me saisit à l'occasion de ce que je vais raconter. Je me promenais dans mon jardin à Auteuil, et rêvais, en marchant, à un poëme que je voulais faire contre les mauvais critiques de notre siècle. J'en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En 1708. (BOIL.)—<sup>2</sup>Elle est intitulée : Réponse générale aux RR. PP. Jésuites, et lait partie du pamphlet : Boileau aux vrises avec les Jésuites.

avais même déjà compose quelques vers, dont j'étais assez content. Mais voulant continuer, je m'aperçus qu'il y avait dans ces vers une équivoque de langue; et, m'étant sur-le-champ mis en devoir de la corriger, je n'en pus jamais venir à bout. Cela m'irrita de telle manière, qu'au lieu de m'appliquer davantage à réformer cette équivoque, et de poursuivre mon poème contre les faux critiques, la folle pensée me vint de faire contre l'équivoque même une satire qui pût me venger de tous les chagrins qu'elle m'a causés depuis que je me mêle d'écrire. Je vis bien que je ne rencontrerais pas de médiocres difficultés à mettre en vers un sujet si sec, et même il s'en présenta d'abord une qui m'arrêta tout court: ce fut de savoir duquel des deux genres, masculin ou féminin, je ferais le mot d'équivoque, beaucoup d'habiles écrivains, ainsi que le remarque Vaugelas, le faisant masculin. Je me déterminai pourtant assez vite au féminin, comme au plus usité des deux: et, bien loin que cela empêchât l'exécution de mon projet, je crus que ce ne serait pas une méchante plaisanterie de commencer ma satire par cette difficulté même. C'est ainsi que je m'engageai dans la composition de cet ouvrage. Je croyais d'abord faire tout au plus cinquante ou soixante vers; mais ensuite les pensées me venant en foule, et les choses que j'avais à reprocher à l'équivoque se multipliant à mes yeux, j'ai poussé ces vers jusqu'à près de trois cent cinquante.

C'est au public maintenant à voir si j'ai bien ou mal réussi; et je n'emploierai point ici, non plus que dans les préfaces de mes autres écrits, mon adresse et ma rhétorique à le prévenir en ma faveur. Tout ce que je lui puis dire, c'est que j'ai travaillé cette pièce avec le même soin que toutes mes autres poésies. Une chose pourtant dont il est bon que les jésuites soient avertis, c'est qu'en attaquant l'équivoque, je n'ai pas pris ce mot dans toute l'étroite rigueur de sa signification grammaticale, le mot d'équivoque, en ce sens-là, ne voulant dire qu'une ambiguïté de paroles; mais que je l'ai pris, comme le prend ordinairement le commun des hommes, pour toutes sortes d'ambiguïtés de sens, de pensées, d'expressions, et enfin pour tous ces abus et toutes ces méprises de l'esprit humain, qui font qu'il prend souvent une chose pour une autre. Et c'est dans ce sens que j'ai dit que l'idolàtrie avait pris naissance de l'équivoque; les hommes, à mon avis, ne pouvant pas s'équi-

voquer plus lourdement que de prendre des pierres, de l'or et du cuivre, pour Dieu. J'ajouterai à cela que la Providence divine, ainsi que je l'établis clairement dans ma satire, n'ayant permis chez eux cet horrible aveuglement qu'en punition de ce que leur premier père avait prêté l'oreille aux promesses du démon, j'ai pu conclure infailliblement que l'idolàtrie est un fruit, ou, pour mieux dire, un véritable enfant de l'équivoque. Je ne vois donc pas qu'on me puisse faire sur cela aucune bonne critique; surtout ma satire étant un pur jeu d'esprit, où il serait ridicule d'exiger une précision géométrique de pensées et de paroles.

Mais il y a une autre objection plus importante et plus considérable qu'on me fera peut-être, au sujet des propositions de morale relachée que j'attaque dans la dernière partie de mon ouvrage : car ces propositions ayant été, à ce qu'on prétend, avancées par quantité de théologiens, même célèbres, la moquerie que j'en fais peut, dira-t-on, diffamer en quelque sorte ces théologiens, et causer ainsi une espèce de scandale dans l'Église. A cela je réponds, premièrement, qu'il n'y a aucune des propositions que j'attaque qui n'ait été plus d'une fois condamnée par toute l'Église, et tout récemment encore par deux des plus. grands papes qui aient depuis longtemps rempli le saint-siége. Je dis, en second lieu, qu'à l'exemple de ces célèbres vicaires de Jésus-Christ, je n'ai point nommé les auteurs de ces propositions, ni aucun de ces théologiens dont on dit que je puis causer la diffamation, et contre lesquels même j'avoue que je ne puis rien décider, puisque je n'ai point lu ni ne suis d'humeur à lire leurs écrits: ce qui serait pourtant absolument nécessaire pour prononcer sur les accusations que l'on forme contre eux, leurs accusateurs pouvant les avoir mal entendus, et s'être trompés dans l'intelligence des passages où ils prétendent que sont ces erreurs dont ils les accusent. Je soutiens, en troisième lieu, qu'il est contre la droite raison de penser que je puisse exciter quelque scandale dans l'Église, en traitant de ridicules des propositions rejetées de toute l'Église, et plus dignes encore, par leur absurdité, d'être sifflées de tous les fidèles que réfutées sérieusement. C'est ce que je me crois obligé de dire pour me justisser. Que si, après cela, il se trouve encore quelques théologiens qui se figurent qu'en déeriant ces propositions j'ai eu en vue de les décrier eux-mêmes, je déclare que cette fausse idée qu'ils ont de moi ne saurait venir

que des mauvais artifices de l'équivoque, qui, pour se venger des injures que je lui dis dans ma pièce, s'efforce d'intéresser dans sa cause ces théologiens, en me faisant penser ce que je n'ai pas pensé, et dire ce que je n'ai point dit.

Voilà, ce me semble, bien des paroles, et peut-être trop de paroles, employées pour justifier un aussi peu considérable ouvrage qu'est la satire qu'on va voir. Avant néanmoins que de finir, je ne crois pas me pouvoir dispenser d'apprendre aux lecteurs qu'en attaquant, comme je fais dans ma satire, ces erreurs, je ne me suis point fié à mes seules lumières; mais qu'ainsi que je l'ai pratiqué il y a environ dix ans à l'égard de mon épître de l'Amour de Dieu, j'ai non-seulement consulté sur mon ouvrage tout ce que je connais de plus habiles docteurs, mais que je l'ai donné à examiner au prélat de l'Église qui, par l'étendue de ses connaissances et par l'éminence de sa dignité, est le plus capable et le plus en droit de me prescrire ce que je dois penser sur ces matières : je veux dire M. le cardinal de Noailles, mon archevêque. J'ajouterai que ce pieux et savant cardinal a eu trois semaines ma satire entre les mains, et qu'à mes instantes prières, après l'avoir lue et relue plus d'une fois, il me l'a enfin rendue en me comblant d'éloges, et m'a assuré qu'il n'y avait trouvé à redire qu'un seul mot, que j'ai corrigé sur-le-champ, et sur lequel je lui ai donné une entière satisfaction. Je me flatte donc qu'avec une approbation si authentique, si sûre et si glorieuse, je puis marcher la tête levée, et dire hardiment des critiques qu'on pourra faire désormais contre la doctrine de mon ouvrage, que ce ne sauraient être que de vaines subtilités d'un tas de misérables sophistes formés dans l'école du mensonge, et aussi affidés amis de l'équivoque qu'opiniatres ennemis de Dieu, du bon sens et de la vérité.

## SUR L'ÉQUIVOQUE.

Du langage français bizarre hermaphrodite, De quel genre te faire, équivoque maudite, Ou maudit? car sans peine aux rimeurs hasardeux L'usage encor, je crois, laisse le choix des deux .

Le genre de ce mot est fixé aujourd'hui : cquivoque est du féminin.

120 SATTRES.

Tu ne me réponds rien. Sors d'ici , fourbe insigne, Mêle aussi dangereux que femelle maligne, Qui crois rendre innocents les discours imposteurs ; Tourment des écrivains, juste effroi des lecteurs; Par qui de mots confus sans cesse embarrassée, -Ma plume, en écrivant, cherche en vain ma pensée. Laisse-moi ; va charmer de tes vains agréments Les yeux faux et gâtés de tes louches amants; Et ne viens point ici de ton ombre grossière Envelopper mon style, ami de la lumière. Tu sais bien que jamais chez toi , dans mes discours, Je n'ai d'un faux brillant emprunté le secours : Fuis donc. Mais non, demeure; un démon qui m'inspire Veut qu'encore une utile et dernière satire, De ce pas en mon livre exprimant tes noirceurs, Se vienne, en nombre pair, joindre à ses ouze sœurs; Et je sens que ta vue échauffe mon audace. Viens, approche : voyons, malgré l'âge et sa glace, Si ma muse aujourd'hui, sortant de sa langueur, Pourra trouver encore un reste de vigueur.

Mais où tend, dira-t-on, ce projet fantastique?
Ne vaudrait-il pas mieux dans mes vers, moins caustique,
Répandre de tes jeux le sel réjoussant,
Que d'aller contre toi, sur ce ton menaçant,
Pousser jusqu'à l'excès ma critique boutade?

Je ferais mieux, j'entends, d'imiter Benserade : :
C'est par lui qu'autrefois, mise en ton plus beau jour,
Tu sus, trompant les yeux du peuple et de la cour,
Leur faire, à la faveur de tes bluettes folies,
Goûter comme bons mots tes quolibets frivoles.
Mais ce n'est plus le temps : le public détrompé
D'un pareil enjouement ne se sent plus frappé.
Tes bons mots, autrefois délices des ruelles,
Approuvés chez les grands, applaudis chez les belles,
Hors de mode aujourd'hui chez nes plus froids badins,

<sup>·</sup> leanc Benserade, Benseradée, Ben-serade , fut un des plus bennz esprits de la cour de Louis XIV.

Sont des collets montés et des vertugadins :
Le lecteur ne sait plus admirer dans Voiture
De ton froid jeu de mots l'insipide figure :
C'est à regret qu'on voit cet auteur si charmant,
Et pour mille beaux traits vanté si justement,
Chez toi toujours cherchant quelque finesse aigue,
Présenter au lecteur sa pensée ambiguë,
Et souvent du faux sens d'un proverbe affecté
Faire de son discours la piquante beauté.

Mais laissons là le tort qu'à ces brillants ouvrages Fit le plat agrément de tes vains badinages. Parlons des maux sans fin que ton sens de travers, Source de toute erreur, sema dans l'univers : Et, pour les contempler jusque dans leur naissance, Dès le temps nouveau-né, quand la Toute-Puissance D'un mot forma le ciel, l'air, la terre et les slots, N'est-ce pas toi, voyant le monde à peine éclos, Qui, par l'éclat trompeur d'une funeste poinme, Et tes mots ambigus, fis croire au premier homme Qu'il allait, en goûtant de ce morceau fatal, Comblé de tout savoir, à Dieu se rendre égal? Il en fit sur-le-champ la folle expérience : Mais tout ce qu'il acquit de nouvelle science Fut que, triste et honteux de voir sa nudité, Il sut qu'il n'était plus, grâce à sa vanité, Qu'un chétif animal pétri d'un peu de terre, A qui la faim, la soif, partout faisaient la guerre; Et qui, courant toujours de malheur en malheur, A la mort arrivait enfin par la douleur. Oui, de tes noirs complots et de ta triste rage Le genre humain perdu fut le premier ouvrage : Et, bien que l'homme alors parût si rabaissé, Par toi contre le ciel un orgueil insensé Armant de ses neveux la gigantesque engeance, Dieu résolut enfin, terrible en sa vengeance,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anciens ajustements de femme.

D'abimer sous les eaux tous ces audacieux. Mais, avant qu'il lâchât les écluses des cieux, Par un fils de Noé fatalement sauvée, Tu fus, comme serpent, dans l'arche conservée; Et d'abord poursuivant tes projets suspendus, Chez les mortels restants, encor tout éperdus, De nouveau tu semas tes captieux mensonges, Et remplis leurs esprits de fables et de songes. Tes voiles offusquant leurs yeux de toutes parts, Dieu disparut lui-même à leurs troubles regards. Alors ce ne fut plus que stupide ignorance, Qu'impiété sans borne en son extravagance; Puis, de cent dogmes faux la superstition Répandant l'idolâtre et folle illusion Sur la terre en tous lieux disposée à les suivre, L'art se tailla des dieux d'or, d'argent et de cuivre, Et l'artisan lui-même, humblement prosterné Aux pieds du vain métal par sa main façonné, Lui demanda les biens, la santé, la sagesse. Le monde fut rempli de dieux de toute espèce : On vit le peuple fou qui du Nil boit les eaux Adorer les serpents, les poissons, les oiseaux; Aux chiens, aux chats, aux boucs, offrir des sacrifices; Conjurer l'ail, l'oignon, d'être à ses vœux propices, Et croire follement maîtres de ses destins Ces dieux nés du fumier porté dans ses jardins. Bientôt te signalant par mille faux miracles, Ce fut toi qui partout fis parler les oracles : C'est par ton double sens dans leurs discours jeté Qu'ils surent, en mentant, dire la vérité, Et sans crainte, rendant leurs réponses normandes, Des peuples et des rois engloutir les offrandes. Ainsi, loin du vrai jour par toi toujours conduit,

Ainsi, loin du vrai jour par toi toujours conduit, L'homme ne sortit plus de son épaisse nuit. Pour mieux tromper ses yeux, ton adroit artifice Fit à chaque vertu prepdre le nom d'un vice; Et par toi, de spiendeur faussement revêtu, Chaque vice emprunta le nom d'une vertu.

Par toi l'humilité devint une bassesse;

La candeur se nomma grossièreté, rudesse.

Au contraire, l'aveugle et folle ambition

S'appela des grands cœurs la belle passion;

Du nom de fierté noble on orna l'impudence,

Et la fourbe passa pour exquise prudence:

L'audace brilla seule aux yeux de l'univers;

Et pour vraiment héros, chez les hommes pervers,

On ne reconnut plus qu'usurpateurs iniques,

Que tyranniques rois censés grands politiques,

Qu'infàmes scélérats à la gloire aspirants,

Et voleurs revêtus du nom de conquérants.

Mais à quoi s'attacha ta savante malice? Ce fut surtout à faire ignorer la justice. Dans les plus claires lois ton ambiguïté Répandant son adroite et fine obscurité, Aux yeux embarrassés des juges les plus sages Tout sens devint douteux, tout mot eut deux visages; Plus on crut pénétrer, moins on fut éclairci; Le texte fut souvent par la glose obscurci: Et, pour comble de maux, à tes raisons frivoles L'éloquence prétant l'ornement des paroles, Tous les jours accablé sous leur commun effort, Le vrai passa pour faux, et le bon droit eut tort. Voilà comme, déchu de sa grandeur première, Concluons, l'homme enfin perdit toute lumière, Et, par tes yeux trompeurs se figurant tout voir, Ne vit, ne sut plus rien, ne put plus rien savoir.

De la raison pourtant, par le vrai Dieu guidée, Il resta quelque trace encor dans la Judée. Chez les hommes ailleurs sous ton joug gémissants Vainement on chercha la vertu, le droit sens: Car qu'est-ce, loin de Dieu, que l'humaine sagesse? Et Socrate, l'honneur de la profane Grèce, Qu'était-il en effet, de près examiné,

Qu'un mortel par lui-même au seul mal entraîné; Et, malgré la vertu dont il faisait parade, Très-équivoque ami du jeune Alcibiade? Oui, j'ose hardiment l'affirmer contre toi, Dans le monde idolâtre, asservi sous ta loi, Par l'humaine raison de clarté dépourvue L'humble et vraie équité fut à peine entrevue : Et, par un sage altier, au seul faste attaché, Le bien même accompli souvent fut un péché.

Pour tirer l'homme enfin de ce désordre extrême, Il fallut qu'ici-bas Dieu, fait homme lui-même, Vînt, du sein lumineux de l'éternel séjour, De tes dogmes trompeurs dissiper le faux jour. A l'aspect de ce Dieu les démons disparurent; Dans Delphes, dans Délos, tes oracles se turent : Tout marqua, tout sentit sa venue en ces lieux; L'estropié marcha, l'aveugle ouvrit les yeux. Mais bientôt contre lui ton audace rebelle, Chez la nation même à son culte fidèle, De tous côtés arma tes nombreux sectateurs. Prêtres, pharisiens, rois, pontifes, docteurs. C'est par eux que l'on vit la vérité suprême De mensonge et d'erreur accusée elle-même, Au tribunal humain le Dieu du ciel traîné, Et l'auteur de la vie à mourir condamné. Ta fureur toutesois à ce coup fut déçue, Et pour toi ton audace eut une triste issue. Dans la nuit du tombeau ce Dieu précipité Se releva soudain, tout brillant de clarté; Et partout sa doctrine en peu de temps portée Fut du Gange et du Nil et du Tage écoutée : Des superbes autels à leur gloire dressés Tes ridicules dieux tombèrent renversés:

Au lieu de ce vers, l'auteur avait mis celui-ci :

Qu'un mortel, comme un autre, au mal déterminé.

Et c'est ce vers que M. le cardinal de Noailles lui fit changer -- (Botl.) Voyez le discours qui précède cette satire.

On vit en mille endroits leurs honteuses statues
Pour le plus bas usage utilement fondues,
Et gémir vainement Mars, Jupiter, Vénus,
Urnes, vases, trépieds, vils meubles dévenus.
Sans succomber pourtant tu soutins cet orage,
Et, sur l'idolâtrie enfin perdant courage,
Pour embarrasser l'homme en des nœuds plus subtils,
Tu courus chez Satan brouiller de nouveaux fils.

Alors, pour seconder ta triste frénésie, Arriva de l'enfer ta fille l'Hérésie. Ce monstre, dès l'enfance à ton école instruit, De tes leçons bientôt te sit goûter le fruit. Par lui l'erreur, toujours finement apprêtée, Sortant pleine d'attraits de sa bouche empestée, De son mortel poison tout courut s'abreuver, Et l'Église elle-même eut peine à s'en sauver. Elle-même deux fois, presque tout arienne, Sentit chez soi trembler la vérité chrétienne, Lorsqu'attaquant le Verbe et sa divinité, D'une syllabe impie un saint mot augmenté : Remplit tous les esprits d'aigreurs si meurtrières, Et fit de sang chrétien couler tant de rivières. Le fidèle, au milieu de ces troubles confus, Quelque temps égaré, ne se reconnut plus; Et dans plus d'un aveugle et ténébreux concile Le mensonge parut vainqueur de l'Évangile.

Mais à quoi bon ici du profond des enfers,
Nouvel historien de tant de maux soufferts,
Rappeler Arius, Valentin et Pélage 2,
Et tous ces fiers démons que toujours d'âge en âge
Dieu, pour faire éclaircir à fond ses vérités,
A permis qu'aux chrétiens l'enfer ait suscités?
Laissons hurler là-bas tous ces damnés antiques.
Et bornons nos regards aux troubles fanatiques

Les ariens niaient la consubstantialité du Verbe; et du mot ὁμούσιος, qui signific consubstantiel, ils avaient sait ὁμοιούσιος, qui est de substance semblable.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sectaires des premiers siècles de l'Église.

Que ton horrible fille ici sut émouvoir, Quand Luther et Calvin, remplis de ton savoir, Et soi-disant choisis pour réformer l'Église, Vinrent du célibat affranchir la prêtrise, Et, des vœux les plus saints blâmant l'austérité, Aux moines las du joug rendre la liberté. Alors, n'admettant plus d'autorité visible, Chacun fut de la foi censé juge infaillible; Et, sans être approuvé par le clergé romain, Tout protestant fut pape, une Bible à la main. De cette erreur, dans peu, naquirent plus de sectes Qu'en automne on ne voit de bourdonnants insecte Fondre sur les raisins nouvellement mûris, Ou qu'en toutes saisons sur les murs, à Paris, On ne voit affichés de recueils d'amourettes, De vers, de contes bleus, de frivoles sornettes Souvent peu recherchés du public nonchalant, Mais vantés, à coup sûr, du Mercure galant. Ce ne fut plus partout que fous anabaptistes, Qu'orgueilleux puritains, qu'exécrables déistes: Le plus vil artisan eut ses dogmes à soi, Et chaque chrétien fut de différente loi. La Discorde, au milieu de ces sectes altières, En tout lieu cependant déploya ses bannières; Et ta fille, au secours des vains raisonnements Appelant le ravage et les embrasements, Fit, en plus d'un pays, aux villes désolées, Sous l'herbe en vain chercher leurs églises brûlées L'Europe fut un champ de massacre et d'horreur; Et l'orthodoxe même, aveugle en sa fureur, De tes dogmes trompeurs nourrissant son idée, Oublia la douceur aux chrétiens commandée; Et crut, pour venger Dieu de ses fiers ennemis Tout ce que Dieu défend légitime et permis. Au signal tout à coup donné pour le carnage, Dans les villes, partout, théâtres de leur rage, Cent mille faux zélés, le fer en main courants.

Allèrent attaquer leurs amis, leurs parents; Et, sans distinction, dans tout sein hérétique, Pleins de joie enfoncer un poignard catholique: Car quel lion, quel tigre égale en cruauté Une injuste fureur qu'arme la piété?

Ces fureurs, jusqu'ici du vain peuple admirées, Étaient pourtant toujours de l'Église abhorrées; Et, dans ton grand crédit pour te bien conserver, Il fallait que le ciel parût les approuver: Ce chef-d'œuvre devait couronner ton adresse. Pour y parvenir donc, ton active souplesse, Dans l'école abusant tes grossiers écrivains, Fit croire à leurs esprits ridiculement vains Qu'un sentiment impie, injuste, abominable, Par deux ou trois d'entre eux réputé soutenable, Prenait chez eux un sceau de probabilité Qui même contre Dieu lui donnait sûreté; Et qu'un chrétien pouvait, rempli de confiance, Même en le condamnant, le suivre en conscience.

C'est sur ce beau principe, admis si follement.

Qu'aussitôt tu posas l'énorme fondement

De la plus dangereuse et terrible morale

Que Lucifer, assis dans sa chaire infernale,

Vomissant contre Dieu ses monstrueux sermons,

Ait jamais enseignée aux novices démons.

Soudain, au grand honneur de l'école païenne,

On entendit prêcher dans l'école chrétienne

Que sous le joug du vice un pécheur abattu

Pouvait, sans aimer Dieu ni même la vertu,

Par la seule frayeur au sacrement unie,

Admis au ciel, jouir de la gloire infinie;

Et que, les clefs en main, sur ce seul passe-port,

Saint Pierre à tous venants devait ouvrir d'abord.

Ainsi, pour éviter l'éternelle misère, Le vrai zèle au chrétien n'étant plus nécessaire, Tu sus, dirigeant bien en eux l'intention, De tout crime laver la coupable action.

Bientôt, se parjurer cessa d'être un parjure, L'argent à tout denier se prêta sans usure ; Sans simonie on put, contre un bien temporel, Hardiment échanger un bien spirituel; Du soin d'aider le pauvre on dispensa l'avare, Et même chez les rois le superflu fut rare. C'est alors qu'on trouva, pour sortir d'embarras, L'art de mentir tout haut en disant vrai tout bas : C'est alors qu'on apprit qu'avec un peu d'adresse Sans crime un prêtre peut vendre trois fois sa messe, Pourvu que, laissant là son salut à l'écart, Lui-même en la disant n'y prenne aucune part : C'est alors que l'on sut qu'on peut pour une pomme, Sans blesser la justice, assassiner un homme: Assassiner! ah! non, je parle improprement; Mais que, prêt à la perdre, on peut innocemment Surtout ne la pouvant sauver d'une autre sorte, Massacrer le voleur qui fuit et-qui l'emporte. Enfin ce fut alors que, sans se corriger, Tout pécheur... Mais où vais-je aujourd'hui m'engager? Veux-je d'un pape illustre :, armé contre tes crimes, A tes yeux mettre ici toute la bulle en rimes; Exprimer tes détours burlesquement pieux, Pour disculper l'impur, le gourmand, l'envieux, Tes subtils faux-fuyants pour sauver la mollesse, Le larcin, le duel, le luxe, la paresse; En un mot, faire voir à fond développés Tous ces dogmes affreux d'anathèmes frappés, Que, sans peur débitant tes distinctions folles, L'erreur encor pourtant maintient dans tes écoles? Mais sur ce seul projet soudain puis-je ignorer A quels nombreux combats il faut me préparer? J'entends déjà d'ici tes docteurs frénétiques Hautement me compter au rang des hérétiques, M'appeler scélérat, traître, fourbe, imposteur,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Innocent XI qui condamna les cinq propositions extraites ou prétendues extraites de Jansénius.

Froid plaisant, faux bouffon, vrai calomniateur;
De Pascal, de Wendrock 'copiste misérable;
Et, pour tout dire enfin, janséniste exécrable.
J'aurai beau condamner, en tous sens expliqués,
Les cinq dogmes fameux par ta main fabriqués;
Blâmer de tes docteurs la morale risible:
C'est, selon eux, prêcher un calvinisme horrible;
C'est nier qu'ici-bas, par l'amour appelé,
Dieu pour tous les humains voulut être immolé.

Prévenons tout ce bruit : trop tard , dans le naufrage , Confus , on se repent d'avoir bravé l'orage.
Halte-là donc , ma plume. Et toi , sors de ces lieux ,
Monstre à qui , par un trait des plus capricieux ,
Aujourd'hui terminant ma course satirique ,
J'ai prêté dans mes vers une âme allégorique.
Fuis , va chercher ailleurs tes patrons bien-aimés ,
Dans ces pays par toi rendus si renommés ,
Où l'Orne épand ses eaux , et que la Sarthe arrose ² ;
Ou , si plus sûrement tu veux gagner ta cause ,
Porte-la dans Trévoux ³ , à ce beau tribunal
Où de nouveaux Midas un sénat monacal ,
Tous les mois , appuyé de ta sœur l'Ignorance ,
Pour juger Apollon tient , dit-on , sa séance.

FIN DES SATIRES.

<sup>&#</sup>x27;C'est sous ce nom que Nicole publia sa traduction latine des Provinciales.

Rivières qui passent par la Normandie. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petite ville, près de Lyon, sur les bords de la Saône.

# ÉPITRES.

## ÉPITRE I '.

1669.

#### AVIS AU LECTEUR 2.

Je m'étais persuadé que la fable de l'huître, que j'avais mise à la fin de cette épitre au roi, pourrait y délasser agréablement l'esprit des lecteurs, qu'un sublime trop sérieux peut enfin fatiguer, joint que la correction que j'y avais mise semblait me mettre à couvert d'une faute dont je faisais voir que je m'apercevais le premier; mais j'avoue qu'il y a eu des personnes de bon sens qui ne l'ont pas approuvée. J'ai néanmoins balancé longtemps si je l'ôterais, parce qu'il y en avait plusieurs qui la louaient avec autant d'excès que les autres la blàmaient; mais enfin je me suis rendu à l'autorité d'un prince 3 non moins considérable par les lumières de son esprit que par le nombre de ses victoires. Comme il m'a déclaré franchement que cette fable, quoique très-bien contée, ne lui semblait pas digne du reste de l'ouvrage, je n'ai point résisté; j'ai mis une nouvelle sin 4 à ma pièce, et je n'ai pas cru, pour une vingtaine de vers, devoir me brouiller avec le premier capitaine de notre siècle. Au reste, je suis bien aise d'avertir le lecteur qu'il y a quantité de pièces impertinentes qu'on s'efforce de faire courir sous mon nom, et entre autres une satire contre les maltôtes ecclésiastiques 5. Je ne crains pas que les habiles gens m'attribuent toutes ces pièces. parce que mon style, bon ou mauvais, est aisé à reconnaître; mais comme le nombre des sots est fort grand, et qu'ils pourraient aisément s'y méprendre, il est bon de leur faire savoir que, hors les onze pièces qui sont dans ce livre, il n'y a rien de moi entre les mains du public, ni imprimé ni en manuscrit.

<sup>2</sup> Cet avis sut mis en 1679 à la tête de la seconde édition de la première épitre.

3 Condé.

4 Les quarante derniers vers.

Cette épitre sut présentée au roi par mesdames de Thiange et de Montespan, un an environ après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> On attribue cette pièce au P. Louis Sanlecque, chanoine de Sainte-Geneviève, et prieur de Garnai près de Dreux. Cependant elle ne se trouve pas dans le recueil de ses œuvres.

#### AU ROI.

Grand roi, c'est vainement qu'abjurant la satire, Pour toi seul désormais j'avais fait vœu d'écrire. Dès que je prends la plume, Apollon éperdu Semble me dire: Arrête, insensé; que fais-tu? Sais-tu dans quels périls aujourd'hui tu t'engages? Cette mer où tu cours est célèbre en naufrages.

Ce n'est pas qu'aisément, comme un autre, à ton char, Je ne pusse attacher Alexandre et César; Qu'aisément je ne pusse, en quelque ode insipide, T'exalter aux dépens et de Mars et d'Alcide, Te livrer le Bosphore, et, d'un vers incivil, Proposer au sultan de te céder le Nil:

Mais, pour te bien louer, une raison sévère Me dit qu'il faut sortir de la route vulgaire; Qu'après avoir joué tant d'auteurs différents, Phébus même aurait peur s'il entrait sur les rangs; Que par des vers tout neufs, avoués du Parnasse, Il faut de mes dégoûts justifier l'audace, Et, si ma muse enfin n'est égale à mon roi, Que je prête aux Cotins des armes contre moi.

Est-ce là cet auteur, l'effroi de la Pucelle, Qui devait des bons vers nous tracer le modèle, Ce censeur, diront-ils, qui nous réformait tous? Quoi ! ce critique affreux n'en sait pas plus que nous! N'avons-nous pas cent fois, en faveur de la France, Comme lui dans nos vers pris Memphis et Byzance, Sur les bords de l'Euphrate abattu le turban, Et coupé, pour rimer, les cèdres du Liban? De quel front aujourd'hui vient-il, sur nos brisées, Se revêtir encor de nos phrases usées?

Que répondrais-jé alors? Honteux et rebuté, J'aurais beau me complaire en ma propre beauté, Et, de mes tristes vers admirateur unique, Plaindre, en les relisant, l'ignorance publique: Quelque orgueil en secret dont s'aveugle un auteur, Il est fâcheux, grand roi, de se voir sans lecteur, Et d'aller du récit de ta gloire immortelle Habiller chez Francœur le sucre et la cannelle. Ainsi, craignant toujours un funeste accident, J'imite de Conrart le silence prudent; Je laisse aux plus hardis l'honneur de la carrière, Et regarde le champ, assis sur la barrière.

Malgré moi toutefois un mouvement secret Vient flatter mon esprit, qui se tait à regret. Quoi! dis-je tout chagrin, dans ma verve infertile, Des vertus de mon roi spectateur inutile, Faudra-t-il sur sa gloire attendre à m'exercer Que ma tremblante voix commence à se glacer? Dans un si beau projet, si ma muse rebelle N'ose le suivre aux champs de Lille et de Bruxelle, Sans le chercher aux bords de l'Escaut et du Rhin, La paix l'offre à mes yeux plus calme et plus serein. Oui, grand roi, laissons là les siéges, les batailles: Qu'un autre aille en rimant renverser des murailles; Et souvent, sur tes pas marchant sans ton aveu, S'aille couvrir de sang, de poussière et de feu. A quoi bon d'une muse au carnage animée Échauffer ta valeur, déjà trop allumée? Jouissons à loisir du fruit de tes bienfaits, Et ne nous lassons point des douceurs de la paix.

Pourquoi ces éléphants, ces armes, ce bagage.

Et ces vaisseaux tout prêts à quitter le rivage?

Disait au roi Pyrrhus un sage confident <sup>3</sup>,

Conseiller très-sensé d'un roi très-imprudent.

Je vais, lui dit ce prince, à Rome, où l'on m'appelle. —

Quoi faire? — L'assiéger. — L'entreprise est fort belle,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fameux épicier. (BoIL.) — Son véritable nom était Claude Julienne, et sa demeure était dans la rue Saint-Honoré, devant la Croix-du-Trahoir, à l'enseigne du Franc-Cœur. Ce surnom avait été donné à un de ses ancêtres par Henri III, dont il était le fruitier.

<sup>\*</sup> Fameux académicien qui n'a jamais rien écrit. (Box.) — Valentin Conrart, né en 1803, mort en 1878, peut être regardé commé l'un des fondateurs de l'Académie française. Son cabinel servit, pour ainsi dire, de berceau à cette grande institution.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Plutarque, dans la Vie de Pyrrhus. (Bort.)

Et digne seulement d'Alexandre ou de vous : Mais, Rome prise enfin, seigneur, où courons-nous? -Du reste des Latins la conquête est facile. — Sans doute on les peut vaincre. Est-ce tout? - La Sicile De là nous tend les bras, et bientôt sans effort Syracuse reçoit nos vaisseaux dans son port. — Bornez-vous là vos pas? — Dès que nous l'aurons prise, Il ne faut qu'un bon vent, et Carthage est conquise. Les chemins sont ouverts : qui peut nous arrêter? — Je vous entends, seigneur, nous allons tout dompter: Nous allons traverser les sables de Libye, Asservir en passant l'Égypte, l'Arabie, Courir de là le Gange en de nouveaux pays, Faire trembler le Scythe aux bords du Tanaïs, Et ranger sous nos lois tout ce vaste hémisphère. Mais, de retour enfin, que prétendez-vous faire? -Alors, cher Cinéas, victorieux, contents, Nous pourrons rire à l'aise, et prendre du bon temps. -Eh! seigneur, dès ce jour, sans sortir de l'Épire, Du matin jusqu'au soir qui vous défend de rire?

Le conseil était sage, et facile à goûter : Pyrrhus vivait heureux, s'il eût pu l'écouter; Mais à l'ambition d'opposer la prudence, C'est aux prélats de cour prêcher la résidence.

Ce n'est pas que mon cœur, du travail ennemi,
Approuve un fainéant sur le trône endormi,
Mais, quelques vains lauriers que promette la guerre,
On peut être héros sans ravager la terre.
Il est plus d'une gloire. En vain aux conquérants
L'erreur, parmi les rois, donne les premiers rangs;
Entre les grands héros ce sont les plus vulgaires.
Chaque siècle est fécond en heureux téméraires;
Chaque climat produit des favoris de Mars;
La Seine a des Bourbons, le Tibre a des Césars:
On a vu mille fois des fanges Méotides
Sortir des conquérants goths, vandales, gépides.
Mais un roi vraiment roi, qui, sage en ses projets,

Sache en un calme heureux maintenir ses sujets;
Qui du bonheur public ait cimenté sa gloire,
Il faut, pour le trouver, courir toute l'histoire.
La terre compte peu de ces rois bienfaisants;
Le ciel à les former se prépare longtemps.
Tel fut cet empereur sous qui Rome adorée
Vit renaître les jours de Saturne et de Rhée;
Qui rendit de son joug l'univers amoureux;
Qui on n'alla jamais voir sans revenir heureux;
Qui soupirait le soir, si sa main fortunée
N'avait par ses bienfaits signalé la journée.
Le cours ne fut pas long d'un empire si doux.

Mais où cherché-je ailleurs ce qu'on trouve chez nous? Grand roi, sans recourir aux histoires antiques, Ne t'avons-nous pas vu dans les plaines belgiques, Quand l'ennemi vaincu, désertant ses remparts, Au-devant de ton joug courait de toutes parts, Toi-même te borner au fort de ta victoire, Et chercher dans la paix 2 une plus juste gloire? Ce sont là les exploits que tu dois avouer; Et c'est par là, grand roi, que je te veux louer. Assez d'autres, sans moi, d'un style moins timide, Suivront aux champs de Mars ton courage rapide, Iront de ta valeur effrayer l'univers, Et camper devant Dôle 3 au milieu des hivers. Pour moi, loin des combats, sur un ton moins terrible, Je dirai les exploits de ton règne paisible; Je peindrai les plaisirs en foule renaissants, Les oppresseurs du peuple à leur tour gémissants. On verra par quels soins ta sage prévoyance Au fort de la famine 4 entretint l'abondance; On verra les abus par ta main réformés, La licence et l'orgueil en tous lieux réprimés 5,

<sup>2</sup> La paix de 1668. (BOIL.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Titus (Boil.) — Suet., Vit. Tit., cap. VIII.

<sup>3</sup> Le roi venait de conquérir la Franche-Comté en plein hiver. (BOLL.)

<sup>4</sup> Ce fut en 1003. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Plusieurs édits donnés pour réformer le luxe. (Bott.)

Du débris des traitants ton épargne grossie , Des subsides affreux la rigueur adoucie; Le soldat, dans la paix, sage et laborieux 3; Nos artisans grossiers rendus industrieux 4; Et nos voisins frustrés de ces tributs serviles Que payait à leur art le luxe de nos villes. Tantôt je tracerai tes pompeux bâtiments, Du loisir d'un héros nobles amusements. J'entends déjà frémir les deux mers étonnées De voir leurs flots unis au pied des Pyrénées 5. Déjà de tous côtés la chicane aux abois S'enfuit au seul aspect de tes nouvelles lois 6. Oh! que ta main par là va sauver de pupilles! Que de savants plaideurs désormais inutiles! Qui ne sent point l'effet de tes soins généreux? L'univers sous ton règne a-t-il des malheureux? Est-il quelque vertu, dans les glaces de l'Ourse, Ni dans ces lieux brûlés où le jour prend sa source, Dont la triste indigence ose encore approcher, Et qu'en foule tes dons d'abord n'aillent chercher?? C'est par toi qu'on va voir les muses enrichies De leur longue disette à jamais affranchies. Grand roi, poursuis toujours; assure leur repos. Sans elles un héros n'est pas longtemps héros : Bientôt, quoi qu'il ait fait, la mort, d'une ombre noire, Enveloppe avec lui son nom et son histoire. En vain, pour s'exempter de l'oubli du cercueil, Achille mit vingt fois tout Ilion en deuil; En vain, malgré les vents, aux bords de l'Hespérie Énée enfin porta ses dieux et sa patrie : Sans le secours des vers, leurs noms tant publiés

La chambre de justice. (Borl.)

<sup>&#</sup>x27;ies tailles furent diminuées de quatre millions. (Boil.)

<sup>3</sup> Les soldats employés aux travaux publics. (BOIL.)
4 Établissement en France des manufactures. (BOIL.)

ile canal de Languedoc. (BOIL.)

L'ordonnance de 1667. (BOIL.) — Sur la procédure.

<sup>7</sup> Le roi, en 1665, donna des pensions à beaucoup de gens de lettres de toute l'Europe. (BOIL.)

Seraient depuis mille ans avec eux oubliés.

Non, à quelques hauts faits que ton destin t'appelle,
Sans le secours soigneux d'une muse fidèle,
Pour t'immortaliser tu fais de vains efforts.

Apollon te la doit : ouvre-lui tes trésors.

En poëtes fameux rends nos climats fertiles :
Un Auguste aisément peut faire des Virgiles.

Que d'illustres témoins de ta vaste bonté
Vont pour toi déposer à la postérité!

Pour moi, qui sur ton nom déjà brûlant d'écrire, Sens au bout de ma plume expirer la satire, Je n'ose de mes vers vanter ici le prix.'
Toutefois, si quelqu'un de mes faibles écrits Des ans injurieux peut éviter l'outrage, Peut-être pour ta gloire aura-t-il son usage. Et comme tes exploits, étonnant les lecteurs, Seront à peine crus sur la foi des auteurs; Si quelque esprit malin les veut traiter de fables, On dira quelque jour, pour les rendre croyables: Boileau, qui, dans ses vers pleins de sincérité, Jadis à tout son siècle a dit la vérité, Qui mit à tout blâmer son étude et sa gloire, A pourtant de ce roi parlé comme l'histoire.

## ÉPITRE II.

1669.

### A M. L'ABBÉ DES ROCHES 2.

A quoi bon réveiller mes muses endormies, Pour tracer aux auteurs des règles ennemies? Penses-tu qu'aucun d'eux veuille subir mes lois,

<sup>2</sup> Jean-François-Armand Fumée, abbé des Roches, descendait d'Adam Fumée premier médecin de Charles VII, et mourut en 1711, âgé d'environ soixante et quinze ans.

Les quarante derniers vers de cette épitre commencèrent la fortune de Boileau. Louis XIV, après les lui avoir entendu réciter, le combla d'éloges et de faveurs, et lui adressa ce mot heureux : « Je vous louerais davantage si vous ne m'aviez pas tant loué. »

Ni suivre une raison qui parle par ma voix? O le plaisant docteur, qui, sur les pas d'Horace, Vient prêcher, diront-ils, la réforme au Parnasse! Nos écrits sont mauvais ; les siens valent-ils mieux? l'entends déjà d'ici Linière furieux Qui m'appelle au combat sans prendre un plus long terme. De l'encre, du papier! dit-il : qu'on nous enferme! Voyons qui de nous deux, plus aisé dans ses vers, Aura plus tôt rempli la page et le revers. Moi donc, qui suis peu fait à ce genre d'escrime, Je le laisse tout seul verser rime sur rime, Et, souvent de dépit contre moi s'exerçant, Punir de mes défauts le papier innocent. Mais toi, qui ne crains point qu'un rimeur te noixcisse, Que fais-tu cependant seul en ton bénéfice? Attends-tu qu'un fermier, payant, quoiqu'un peu tard, De ton bien pour le moins daigne te faire part? Vas-tu, grand défenseur des droits de ton église, De tes moines mutins réprimer l'entreprise? Crois-moi, dût Auzanet I t'assurer du succès, Abbé, n'entreprends point même un juste procès; N'imite point ces fous dont la sotte avarice Va de ses revenus engraisser la justice; Qui, toujours assignant, et toujours assignés, Souvent demeurent gueux de vingt procès gagnés. Soutenons bien nos droits: sot est celui qui donne. C'est ainsi devers Caen que tout Normand raisonne : Ce sont là les leçons dent un père manceau Instruit son fils novice au sortir du berceau. Mais pour toi, qui, nourri bien en decà de l'Oise, As sucé la vertu picarde et champenoise, Non, non, tu n'iras point, ardent bénéficier, Faire enrouer pour toi Corbin ni le Mazier 2. Toutefois, si jamais quelque ardeur bilieuse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fameux avocat au parlement de Paris. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deux autres avocats. (BOIL.) — Jacques Corbin plaida sa première cause à quatorze ans, et remplit d'admiration le parlement.

Allumait dans ton cœur l'humeur litigieuse, Consulte-moi d'abord, et, pour la réprimer, Retiens bien la leçon que je te vais rimer.

Un jour, dit un auteur (n'importe en quel chapitre),
Deux voyageurs à jeun rencontrèrent une huître.
Tous deux la contestaient, lorsque dans leur chemin
La Justice passa, la balance à la main.
Devant elle à grand bruit ils expliquent la chose;
Tous deux avec dépens veulent gagner leur cause.
La Justice, pesant ce droit litigieux,
Demande l'huître, l'ouvre, et l'avale à leurs yeux;
Et par ce bel arrêt terminant la bataille:
Tenez, voilà, dit-elle, à chacun une écaille.
Des sottises d'autrui nous vivons au Palais.
Messieurs, l'huître était bonne. Adieu. Vivez en paix 1.

### ÉPITRE III.

1673.

#### A M. ARNAULD 2, DOCTEUR DE SORBONNE.

Oui, sans peine, aux travers des sophismes de Claude<sup>3</sup>, Arnauld, des novateurs tu découvres la fraude, Et romps de leurs erreurs les filets captieux.

Mais que sert que ta main leur dessille les yeux,
Si toujours dans leur âme une pudeur rebelle,
Prêts d'embrasser l'église, au prêche les rappelle?

Non, ne crois pas que Claude, habile à se tromper,
Soit insensible aux traits dont tu le sais frapper;
Mais un démon l'arrête, et, quand ta voix l'attire,
Lui dit: Si tu te rends, sais-tu ce qu'on va dire?

Dans son heureux retour lui montre un faux malheur,
Lui peint de Charenton 4 l'hérétique douleur;

La Fontaine a traité le même sujet dans sa fable intitulce l'Huitre et les Plaideurs, liv. IX, fab. IX.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antoine Arnauld, que son érudition et ses disgrâces ont rendu fameux, naquit à Paris le 6 février 1612, et mourut à Bruxelles le 8 août 1694.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il était alors occupé à écrire contre le sieur Claude, ministre de Charenton. Вил..)

<sup>·</sup> Lieu près de Paris, où ceux de la R. P. R. avaient un temple. (Boil.)

Et, balançant Dieu même en son âme flottante, Fait mourir dans son cœur la vérité naissante.

Des superbes mortels le plus affreux lien, N'en doutons point, Arnauld, c'est la honte du bien.

Des plus nobles vertus cette adroite ennemie

Peint l'honneur à nos yeux des traits de l'infamie,

Asservit nos esprits sous un joug rigoureux,

Et nous rend l'un de l'autre esclaves malheureux.

Par elle la vertu devient lâche et timide.

Vois-tu ce libertin en public intrépide,

Qui prêche contre un Dieu que dans son âme il croit?

Il irait embrasser la vérité qu'il voit :

Mais de ses faux amis il craint la raillerie,

Et ne brave ainsi Dieu que par poltronnerie.

C'est là de tous nos maux le fatal fondement.

Des jugements d'autrui nous tremblons follement;

Et, chacun l'un de l'autre adorant les caprices,

Nous cherchons hors de nous nos vertus et nos vices.

Misérables jouets de notre vanité,

Faisons au moins l'aveu de notre infirmité.

A quoi bon, quand la fièvre en nos artères brûle,

Faire de notre mal un secret ridicule?

Le feu sort de vos yeux petillants et troublés,

Votre pouls inégal marche à pas redoublés;

Quelle fausse pudeur à feindre vous oblige?

Qu'avez-vous?-Je n'ai rien.-Mais...-Je n'ai rien, vous dis-je,

Répondra ce malade à se taire obstiné.

Mais cependant voilà tout son corps gangrené;

Et la sièvre, demain se rendant la plus forte,

Un bénitier aux pieds va l'étendre à la porte :

Prévenons sagement un si juste malheur.

Le jour fatal est proche, et vient comme un voleur.

Avant qu'à nos erreurs le ciel nous abandonne,

Profitons de l'instant que de grâce il nous donne.

Hâtons-nous; le temps fuit, et nous traîne avec soi :

Le moment où je parle est déja loin de moi.

Mais quoi! toujours la honte en esclaves nous lie!

Oui, c'est toi qui nous perds, ridicule folie: C'est toi qui fis tomber le premier malheureux, Le jour que, d'un faux bien sottement amoureux, Et n'osant soupconner sa femme d'imposture, Au démon, par pudeur, il vendit la nature. Hélas! avant ce jour qui perdit ses neveux, Tous les plaisirs couraient au-devant de ses vœux : La faim aux animaux ne faisait point la guerre; Le blé, pour se donner, sans peine ouvrant la terre, N'attendait point qu'un bœuf, pressé de l'aiguillon, Traçat à pas tardifs un pénible sillon; La vigne offrait partout des grappes toujours pleines, Et des ruisseaux de lait serpentaient dans les plaines. Mais dès ce jour Adam, déchu de son état, D'un tribut de douleurs paya son attentat. Il fallut qu'au travail son corps rendu docile Forçât la terre avare à devenir fertile. Le chardon importun hérissa les guérets; Le serpent venimeux rampa dans les forêts; La canicule en feu désola les campagnes; L'aquilon en fureur gronda sur les montagnes. Alors, pour se couvrir durant l'âpre saison, Il fallut aux brebis dérober leur toison. La peste en même temps, la guerre et la famine, Des malheureux humains jurèrent la ruine.

Mais aucun de ces maux n'égala les rigueurs Que la mauvaise honte exerça dans les cœurs. De ce nid à l'instant sortirent tous les vices. L'avare, des premiers en proie à ses caprices, Dans un infâme gain mettant l'honnêteté, Pour toute honte alors compta la pauvreté; L'honneur et la vertu n'osèrent plus paroître; La piété chercha les déserts et le cloître.

<sup>&#</sup>x27; Charles-Maurice le Tellier, archevêque de Reims, mort en 1710, à l'âge de soixante-neuf ans, ne concevait pas comment on pouvait vivre sans avoir cent mille écus de rente. Un jour qu'il s'informait de la probité de quelqu'un : « Mon- « seigneur, lui répondit Boileau il s'en faut de quatre mille livres de rente qu'il « soit homme d'honneur. »

Depuis on n'a point vu de cœur si détaché Qui par quelque lien ne tînt à ce péché. Triste et funeste effet du premier de nos crimes! Moi-même, Arnauld, ici, qui te prêche en ces rimes, Plus qu'aucun des mortels par la honte abattu, En vain j'arme contre elle une faible vertu. Ainsi toujours douteux, chancelant et volage, A peine du limon où le vice m'engage J'arrache un pied timide et sors en m'agitant, Que l'autre m'y reporte, et s'embourbe à l'instant. Car si, comme aujourd'hui, quelque rayon de zèle Allume dans mon cœur une clarté nouvelle, Soudain, aux yeux d'autrui s'il faut la confirmer, D'un geste, d'un regard, je me sens alarmer; Et, même sur ces vers que je te viens d'écrire, Je tremble en ce moment de ce que l'on va dire.

### ÉPITRE IV.

1672.

#### AU LECTEUR.

Je ne sais si les rangs de ceux qui passèrent le Rhin a la nage devant Tholus sont fort exactement gardés dans le poëme que je donne au public; et je n'en voudrais pas être garant, parce que franchement je n'y étais pas, et que je n'en suis encore que fort médiocrement instruit. Je viens même d'apprendre en ce moment que M. de Soubise ', dont je ne parle point, est un de ceux qui s'y est le plus signalé. Je m'imagine qu'il en est ainsi de beaucoup d'antres, et j'espère de leur faire justice dans une autre édition. Tout ce que je sais, c'est que ceux dont je fais mention ont passé des premiers. Je ne me déclare donc caution que de l'histoire du fleuve en colère, que j'ai apprise d'une de ses naiades, qui s'est réfugiée dans la Seine. J'aurais bien pu parler aussi de la fameuse rencontre qui suivit le passage; mais je la réserve pour un poëme

François de Rohan, prince de Soubise, passa le Rhin à la nage à la tête des gendarmes de la garde, dont il était capitaine-lieutenant. Il mourut dans sa quatre-vingt-unième année.

à part. C'est là que j'espère rendre aux manes de M. de Longueville! l'honneur que tous les écrivains lui doivent, et que je peindrai cette victoire qui fut arrosée du plus illustre sang de l'univers; mais il faut un peu reprendre haleine pour cela.

#### AU ROI.

En vain, pour te louer, ma muse toujours prête Vingt fois de la Hollande a tenté la conquête : Ce pays, où cent murs n'ont pu te résister, Grand roi, n'est pas en vers si facile à dompter. Des villes que tu prends les noms durs et barbares N'offrent de toutes parts que syllabes bizarres; Et, l'oreille effrayée, il faut, depuis l'Issel<sup>2</sup>, Pour trouver un bon mot, courir jusqu'au Tessel 3. Oui, partout de son nom chaque place munie Tient bon contre le vers, en détruit l'harmonie. Et qui peut sans frémir aborder Woërden 4? Quel vers ne tomberait au seul nom de Heusden 5? Quelle muse à rimer en tous lieux disposée Oserait approcher des bords du Zuiderzée 6? Comment en vers heureux assiéger Doësbourg, Zutphen, Wageninghen, Harderwic, Knotzembourg 7? Il n'est fort, entre ceux que tu prends par centaines, Qui ne puisse arrêter un rimeur six semaines : Et partout sur le Whal, ainsi que sur le Leck 8, Le vers est en déroute, et le poëte à sec.

Encor si tes exploits, moins grands et moins rapides, Laissaient prendre courage à nos muses timides,

<sup>2</sup> Rivière des Pays-Bas, qui se jette dans le Zuiderzée, après avoir reçu les caux du Rhin par le canai du Drusus.

<sup>3</sup> Petite île à l'embouchure du Zuiderzée, et à dix-huit lieues d'Amsterdam.

4 Ville de Hollande, sur le Rhin. 5 Heusden est près de la Meuse.

7 Ville de Hollande.

<sup>&#</sup>x27;Charles Pàris de Longueville entra d'abord dans l'état ecclésiastique, qu'il ne tarda pas de quitter pour suivre la carrière des armes. Il périt en 1672, au passage du Rhin, au moment où il allait être élu roi de Pologne.

<sup>6</sup> Le Zuiderzée, ou mer du Sud, est un grand golfe situé entre les provinces de Frise, d'Over-Issel, de Gueldre et de Hollande.

<sup>8</sup> Deux branches du Rhin qui se mélent avec la Meuse.

Peut-être avec le temps, à force d'y rêver,
Par quelque coup de l'art nous pourrions nous sauver.
Mais, dès qu'on veut tenter cette vaste carrière,
Pégase s'effarouche et recule en arrière;
Mon Apollon s'étonne; et Nimègue \* est à toi,
Que ma muse est encore au camp devant Orsoi \*.

Aujourd'hui toutefois mon zèle m'encourage :
Il faut au moins du Rhin tenter l'heureux passage.
Un trop juste devoir veut que nous l'essayions.
Muses, pour le tracer cherchez tous vos crayons;
Car, puisqu'en cet exploit tout paraît incroyable,
Que la vérité pure y ressemble à la fable,
De tous vos ornements vous pouvez l'égayer.
Venez donc, et surtout gardez bien d'ennuyer :
Vous savez des grands vers les disgrâces tragiques;
Et souvent on ennuie en termes magnifiques.

Au pied du mont Adule 3, entre mille roseaux, Le Rhin tranquille, et sier du progrès de ses eaux, Appuyé d'une main sur son urne penchante, Dormait au bruit flatteur de son onde naissante, Lorsqu'un cri, tout à coup suivi de mille cris, Vient d'un calme si doux retirer ses esprits. ll se trouble, il regarde, et partout sur ses rives Il voit fuir à grands pas ses naïades craintives, Qui toutes, accourant vers leur humide roi, Par un récit affreux redoublent son effroi. Il apprend qu'un héros, conduit par la victoire, A de ses bords fameux flétri l'antique gloire; Que Rheinberg et Wesel, terrassés en deux jours 4, D'un joug déjà prochain menacent tout son cours. Nous l'avons vu, dit l'une, affronter la tempête De cent foudres d'airain tournés contre sa tête.

4 Villes sur le Rhin.

Ville considérable, capitale du duché de Gueldre. Elle sut prise le 3 juilles 1672, après six jours de siège. La paix générale y sut conclue en 1678-1679.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ville du duché de Clèves.

<sup>3</sup> Montagne d'ou le Rhin prend sa source. (Boil...) — Le mont Saint-Gothard, que les anciens appelaient Adula.

Il marche vers Tholus , et tes flots en courroux Au prix de sa fureur sont tranquilles et doux. Il a de Jupiter la taille et le visage; Et, depuis ce Romain dont l'insolent passage Sur un pont en deux jours trompa tous tes efforts, Jamais rien de si grand n'a paru sur tes bords.

Le Rhin tremble et frémit à ces tristes nouvelles;
Le feu sort à travers ses humides prunelles:
C'est donc trop peu, dit-il, que l'Escaut en deux mois 3
Ait appris à couler sous de nouvelles lois;
Et de mille remparts mon onde environnée
De ces fleuves sans nom suivra la destinée!
Ah! périssent mes eaux! ou, par d'illustres coups,
Montrons qui doit céder des mortels ou de nous.

A ces mots, essuyant sa barbe limoneuse, Il prend d'un vieux guerrier la figure poudreuse. Son front cicatricé 4 rend son air furieux, Et l'ardeur du combat étincelle en ses yeux. En ce moment il part; et, couvert d'une nue, Du fameux fort de Skink prend la route connue. Là, contemplant son cours, il voit de toutes parts Ses pâles défenseurs par la frayeur épars : Il voit cent bataillons qui, loin de se défendre, Attendent sur des murs l'ennemi pour se rendre. Confus, il les aborde; et renforçant sa voix : Grands arbitres, dit-il, des querelles des rois, Est-ce ainsi que votre âme, aux périls aguerrie, Soutient sur ces remparts l'honneur et la patrie 5? Votre ennemi superbe, en cet instant fameux, Du Rhin, près de Tholus, fend les flots écumeux: Du moins, en vous montrant sur la rive opposée, N'oseriez-vous saisir une victoire aisée?

Ou Tolhuys, village sur le Rhin, au-dessous du fort de Skink. C'est là que s'effectua le passage du fleuve, le 1<sup>er</sup> juin 1672.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jules César. (BOIL.) — Il passa deux fois le Rhin pour aller châtier les peuples d'Allemagne qui avaient envoyé du secours aux Gaulois.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En 1667, Louis XIV avait conquis la Flandre espagnole, qu'arrose l'Escaut. <sup>4</sup> Ce mot est ainsi écrit dans toutes les éditions publiées du vivant de Boilean. <sup>5</sup> Il y avait sur les drapeaux des Ho landais : *Pro honore et patria*. (BOIL.)

Allez, vils combattants, inutiles soldats, Laissez là ces mousquets trop pesants pour vos bras; Et, la faux à la main, parmi vos marécages, Allez couper vos joncs et presser vos laitages; Ou, gardant les seuls bords qui vous peuvent couvrir, Avec moi, de ce pas, venez vaincre ou mourir.

Ce discours d'un guerrier que la colère enflamme Ressuscite l'honneur, déjà mort en leur âme; Et, leurs cœurs s'allumant d'un reste de chaleur, La honte fait en eux l'effet de la valeur. Ils marchent droit au fleuve, où Louis en personne Déjà prêt à passer, instruit, dispose, ordonne. Par son ordre Gramont 1 le premier dans les flots S'avance, soutenu des regards du héros: Son coursier, écumant sous son maître intrépide, Nage tout orgueilleux de la main qui le guide. Revel 2 le suit de près : sous ce chef redouté Marche des cuirassiers l'escadron indompté. Mais déjà devant eux une chaleur guerrière Emporte loin du bord le bouillant Lesdiguière 3, Vivonne 4, Nantouillet 5, et Coislin, et Salart: Chacun d'eux au péril veut la première part. Vendôme<sup>6</sup>, que soutient l'orgueil de sa naissance, Au même instant dans l'onde impatient s'élance : La Salle, Beringhen, Nogent, d'Ambre, Cavois, Fendent les flots tremblants sous un si noble poids. Louis, les animant du feu de son courage,

Monsieur le comte de Guiche. (BOIL.) — « Le comte de Guiche (fils du ma-« réchal de Gramont ) a fait une action dont le succès le couvre de gloire; car, « si elle eût tourné autrement, il eût été criminel. Il se charge de reconnaître si « la rivière est guéable; il dit que oui : elle ne l'est pas; des escadrons entiers « passent à la nage, sans se déranger. Il est vrai qu'il passe le premier : cela ne « s'est jamais hasardé; cela réussit : il enveloppe des escadrons et les force à se « rendre, etc., etc., (Madame de Sévigné, lett. du 3 juillet 1679.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le marquis de Revel, frère du comte de Broglie, reçut trois coups d'épée dans l'action qui suivit le passage du Rhin.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Monsieur le comte de Saux. (Boil.)

<sup>4</sup> Depuis maréchal de France.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Le chevalier de Nantouillet, ami particulier de l'auteur, ainsi que M. de Vi-

<sup>6</sup> Depuis grand prieur de France. Il n'avait que dix-sept ans alors, et prit à l'ennemi un drapeau et un étendard.

Se plaint de sa grandeur qui l'attache au rivage. Par ses soins cependant trente légers vaisseaux : D'un tranchant aviron déjà coupent les eaux : Cent guerriers s'y jetant signalent leur audace. Le Rhin les voit d'un œil qui porte la menace; Il s'avance en courroux. Le plomb vole à l'instant, Et pleut de toutes parts sur l'escadron flottant. Du salpêtre en fureur l'air s'échauffe et s'allume, Et des coups redoublés tout le rivage fume. Déjà du plomb mortel plus d'un brave est atteint. Sous les fougueux coursiers l'onde écume et se plaint. De tant de coups affreux la tempête orageuse Tient un temps sur les eaux la fortune douteuse; Mais Louis d'un regard sait bientôt la fixer : Le destin à ses yeux n'oserait balancer. Bientôt avec Gramont courent Mars et Bellone; Le Rhin à leur aspect d'épouvante frissonne : Quand, pour nouvelle alarme à ces esprits glacés, Un bruit s'épand qu'Enghien et Condé sont passés : Condé, dont le seul nom fait tomber les murailles, Force les escadrons et gagne les batailles; Enghien, de son hymen le seul et digne fruit, Par lui dès son enfance à la victoire instruit. L'ennemi renversé fuit, et gagne la plaine : Le dieu lui-même cède au torrent qui l'entraîre; Et seul, désespéré, pleurant ses vains efforts, Abandonne à Louis la victoire et ses bords. Du fleuve ainsi dompté la déroute éclatante

Du sleuve ainsi dompté la déroute éclatante A Wurts jusqu'en son camp va porter l'épouvante : Wurts, l'espoir du pays, et l'appui de ses murs; Wurts... Ah! quel nom, grand roi, quel Hector que ce Wurts! Sans ce terrible nom, mal né pour les oreilles,

Le roi, quand il passa le Rhin, fit amener un très-grand nombre de bateaux de cuivre, qu'on avait été plus de deux mois à construire, et sur un desquels même M. le Prince et M. le Duc passèrent. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louis de Bourbon, prince de Condé, fut un des plus grands capitaines de l'Europe, et mourut le 11 décembre 1686. — Henri-Jules de Bourbon, duc d'Bn-ghien, son fils, mourut le 1<sup>er</sup> avril 1709.

<sup>3</sup> Commandant de l'armée ennemic. (Boil.)

Que j'allais à tes yeux étaler de merveilles!
Bientôt on eût vu Skink, dans mes vers emporté,
De ses fameux remparts démentir la fierté;
Bientôt... Mais Wurts s'oppose à l'ardeur qui m'anime.
Finissons, il est temps: aussi bien si la rime
Allait mal à propos m'engager dans Arnheim<sup>2</sup>,
Je ne sais pour sortir de porte qu'Hildesheim<sup>3</sup>.

Oh! que le ciel, soigneux de notre poésie, Grand roi, ne nous fit-il plus voisins de l'Asie! Bientôt victorieux de cent peuples altiers, Tu nous aurais fourni des rimes à milliers. Il n'est plaine en ces lieux si sèche et si stérile Qui ne soit en beaux mots partout riche et fertile. Là, plus d'un bourg fameux par son antique nom Vient offrir à l'oreille un agréable son. Quel plaisir de te suivre aux rives du Scamandre; D'y trouver d'Ilion la poétique cendre; De juger si les Grecs, qui brisèrent ses tours, Firent plus en dix ans que Louis en dix jours! Mais pourquoi sans raison désespérer ma veine? Est-il dans l'univers de plage si lointaine Où ta valeur, grand roi, ne te puisse porter, Et ne m'offre bientôt des exploits à chanter? Non, non, ne faisons plus de plaintes inutiles: Puisque ainsi dans deux mois tu prends quarante villes, Assuré des beaux vers dont ton bras me répond, Je t'attends dans deux ans aux bords de l'Hellespont.

# ÉPITRE V.

1674.

A M. DE GUILLERAGUES, SECRÉTAIRE DU CABINET 4. Esprit né pour la cour, et maître en l'art de plaire, Guilleragues, qui sais et parler et te taire,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce fort passait, dans le pays, pour imprenable.
<sup>2</sup> Ville du duché de Gueldre.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Petite ville de l'électorat de Trèves.

<sup>4.</sup> D'abord premier président à la cour des aides à Bordeaux, puis secrétaire

Apprends-moi si je dois ou me taire, ou parler. Faut-il dans la satire encor me signaler, Et, dans ce champ fécond en plaisantes malices, Faire encore aux auteurs redouter mes caprices? Jadis, non sans tumulte, on m'y vit éclater, Quand mon esprit plus jeune, et prompt à s'irriter, Aspirait moins au nom de discret et de sage; Que mes cheveux plus noirs ombrageaient mon visage. Maintenant, que le temps a mûri mes désirs, Que mon âge, amoureux de plus sages plaisirs, Bientôt s'en va frapper à son neuvième lustre, J'aime mieux mon repos qu'un embarras illustre. Que d'une égale ardeur mille auteurs animés Aiguisent contre moi leurs traits envenimés; Que tout, jusqu'à Pinchêne 2, et m'insulte et m'accable: Aujourd'hui, vieux lion, je suis doux et traitable; Je n'arme point contre eux mes ongles émoussés. Ainsi que mes beaux jours mes chagrins sont passés: Je ne sens plus l'aigreur de ma bile première, Et laisse aux froids rimeurs une libre carrière.

Ainsi donc, philosophe à la raison soumis,
Mes défauts désormais sont mes seuls ennemis:
C'est l'erreur que je fuis; c'est la vertu que j'aime.
Je songe à me connaître, et me cherche en moi-même:
C'est là l'unique étude où je veux m'attacher.
Que, l'astrolabe en main, un autre aille chercher
Si le soleil est fixe ou tourne sur son axe,
Si Saturne à nos yeux peut faire un parallaxe;
Que Rohaut 3 vainement sèche pour concevoir.
Comment, tout étant plein, tout a pu se mouvoir;
Ou que Bernier 4 compose et le sec et l'humide

de la chambre et du cabinet du roi; il fut ensuite nommé à l'ambassade de Constantinople. Il s'y rendit en 1679, et mourut d'apoplexie quelques années après.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A la quarante et unième année. (BOIL.) <sup>2</sup> Pinchène était neveu de Voiture. (BOIL.)

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fameux cartésien. (Bott..)
 <sup>4</sup> Célèbre voyageur, qui a composé un Abrégé de la philosophie de Gassendi.
 [Bott..)

Des corps ronds et crochus errants parmi le vide : Pour moi, sur cette mer qu'ici-bas nous courons, Je songe à me pourvoir d'esquif et d'avirons, A régler mes désirs, à prévenir l'orage, Et sauver, s'il se peut, ma raison du naufrage.

C'est au repos d'esprit que nous aspirons tous, Mais ce repos heureux se doit chercher en nous. Un fou rempli d'erreurs, que le trouble accompagne, Et malade à la ville ainsi qu'à la campagne, En vain monte à cheval pour tromper son ennui: Le chagrin monte en croupe et galope avec lui. Que crois-tu qu'Alexandre, en ravageant la terre, Cherche parmi l'horreur, le tumulte et la guerre? Possédé d'un ennui qu'il ne saurait dompter, Il craint d'être à soi-même, et songe à s'éviter. C'est là ce qui l'emporte aux lieux où naît l'aurore, Où le Perse est brûlé de l'astre qu'il adore.

De nos propres malheurs auteurs infortunés,
Nous sommes loin de nous à toute heure entraînés.
A quoi bon ravir l'or au sein du nouveau monde?
Le bonheur tant cherché sur la terre et sur l'onde
Est ici comme aux lieux où mûrit le coco,
Et se trouve à Paris de même qu'à Cusco :
On ne le tire point des veines du Potose .
Qui vit content de rien possède toute chose.
Mais, sans cesse ignorants de nos propres besoins,
Nous demandons au ciel ce qu'il nous faut le moins.

Oh! que si cet hiver un rhume salutaire, Guérissant de tous maux mon avare beau-père, Pouvait, bien confessé, l'étendre en un cercueil, Et remplir sa maison d'un agréable deuil! Que mon âme, en ce jour de joie et d'opulence, D'un superbe convoi plaindrait peu la dépense! Disait le mois passé, doux, honnête et soumis,

Ville du Pérou. (Boil.)
 Potosi, montagne où sont les mines d'argent les plus riches de l'Amérique.
 (Boil.)

L'héritier affamé de ce riche commis
Qui, pour lui préparer cette douce journée,
Fourmenta quarante ans sa vie infortunée.
La mort vient de saisir le vieillard catarrheux:
Voilà son gendre riche; en est-il plus heureux?
Tout fier du faux éclat de sa vaine richesse,
Déjà nouveau seigneur, il vante sa noblesse.
Quoique fils de meunier, encor blanc du moulin,
Il est prêt à fournir ses titres en vélin.
En mille vains projets à toute heure il s'égare:
Le voilà fou, superbe, impertinent, bizarre,
Rêveur, sombre, inquiet, à soi-même ennuyeux.
Il vivrait plus content, si comme ses aïeux;
Dans un habit conforme à sa vraie origine,
Sur le mulet encore il chargeait la farine.

Mais ce discours n'est pas pour le peuple ignorant, Que le faste éblouit d'un bonheur apparent. L'argent, l'argent, dit-on; sans lui tout est stérile: La vertu sans l'argent n'est qu'un meuble inutile. L'argent en honnête homme érige un scélérat; L'argent seul au Palais peut faire un magistrat. Qu'importe qu'en tous lieux on me traite d'infâme? Dit ce fourbe sans foi, sans honneur, et sans âme; Dans mon coffre, tout plein de rares qualités, J'ai cent mille vertus en louis bien comptés. Est-il quelque talent que l'argent ne me donne? C'est ainsi qu'en son cœur ce financier raisonne. Mais pour moi, que l'éclat ne saurait décevoir, Qui mets au rang des biens l'esprit et le savoir, J'estime autant Patru :, même dans l'indigence, Qu'un commis engraissé des malheurs de la France. Non que je sois du goût de ce sage 2 insensé Qui, d'un argent commode esclave embarrassé, Jeta tout dans la mer pour crier : Je suis libre!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fameux avocat, et un des bons grammairiens de notre siècle. (BoxL.) — Déjà nommé, sat. I, v. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aristippe sit cette action; et Diogène conseilla à Cratès, philosophe cynique, de faire la même chose. (Boll.)

De la droite raison je sens mieux l'équilibre; Mais je tiens qu'ici-bas, sans faire tant d'apprêts, La vertu se contente et vit à peu de frais. Pourquoi donc s'égarer en des projets si vagues ? Ce que j'avance ici, crois-moi, cher Guilleragues, Ton ami dès l'enfance ainsi l'a pratiqué. Mon père, soixante ans au travail appliqué, En mourant me laissa, pour rouler et pour vivre, Un revenu léger, et son exemple à suivre. Mais bientôt amoureux d'un plus noble métier, Fils, frère, oncle, cousin, beau-frère de greffier. Pouvant charger mon bras d'une utile liasse. J'allai loin du Palais errer sur le Parnasse. La famille en pâlit, et vit en frémissant Dans la poudre du greffe un poëte naissant : On vit avec horreur une muse effrénée Dormir chez un greffier la grasse matinée. Dès lors à la richesse il fallut renoncer : Ne pouvant l'acquérir, j'appris à m'en passer; Et surtout redoutant la basse servitude, La libre vérité fut toute mon étude. Dans ce métier, funeste à qui veut s'enrichir, Qui l'eût cru, que pour moi le sort dût se fléchir? Mais du plus grand des rois la bonté sans limite, Toujours prête à courir au-devant du mérite, Crut voir dans ma franchise un mérite inconnu, Et d'abord de ses dons enfla mon revenu. La brigue ni l'envie à mon bonheur contraires, Ni les cris douloureux de mes vains adversaires, Ne purent dans leur course arrêter ses bienfaits. C'en est trop: mon bonheur a passé mes souhaits. Qu'à son gré désormais la fortune me joue, On me verra dormir au branle de sa roue.

Fils de Gilles Boileau, gressier du conseil de la grand'chambre; frère de Jerôme Boileau, qui exerça la même charge; oncle de Dongois, gressier de l'audience de la grand'chambre; cousin du même Dongois, qui épousa une cousine germaine du poète; beau-frère de Sirmond, gressier du conseil, après Jérôme Boileau.

C'est l'ardeur de louer un si fameux héros.
Ce soin ambitieux, me tirant par l'oreille,
La nuit, lorsque je dors, en sursaut me réveille;
Me dit que ces bienfaits, dont j'ose me vanter,
Par des vers immortels ont dû se mériter.
C'est là le seul chagrin qui trouble encor mon âme.
Mais si, dans le beau feu du zèle qui m'enslamme,
Par un ouvrage enfin des critiques vainqueur
Je puis sur ce sujet satisfaire mon cœur,
Guilleragues, plains-toi de mon humeur légère,
Si jamais, entraîné d'une ardeur étrangère,
Ou d'un vil intérêt reconnaissant la loi,
Je cherche mon bonheur autre part que chez moi.

### ÉPITRE VI.

1667.

### A M. DE LAMOIGNON, AVOCAT GÉNÉRAL'.

Oui, Lamoignon, je fuis les chagrins de la ville, Et contre eux la campagne est mon unique asile. Du lieu qui m'y retient veux-tu voir le tableau? C'est un petit village 2, ou plutôt un hameau, Bâti sur le penchant d'un long rang de collines, D'où l'œil s'égare au loin dans les plaines voisines. La Seine, au pied des monts que son flot vient laver, Voit du sein de ses eaux vingt îles s'élever, Qui, partageant son cours en diverses manières, D'une rivière seule y forment vingt rivières. Tous ses bords sont couverts de saules non plantés, Et de noyers souvent du passant insultés. Le village au-dessus forme un amphithéâtre:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chrétien-François de Lamoignon, depuis président à mortier, fils de Guillaume de Lamoignon, premier président du parlement de Paris. (Boull.) — Il mourut en 1709, à soixante-cinq ans, et eut pour petit-fils le vertueux Malesherbes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hautile, petite seigneurie près de la Roche-Guyon, appartenant à mon neveu l'illustre M. Dongois, grefüer en chef du parlement. (Boil.)

L'habitant ne connaît ni la chaux ni le plâtre;
Et dans le roc, qui cède et se coupe aisément,
Chacun sait de sa main creuser son logement.
La maison du seigneur, seule un peu plus ornée,
Se présente au dehors de murs environnée.
Le soleil en naissant la regarde d'abord,
Et le mont la défend des outrages du nord.
C'est là, cher Lamoignon, que mon esprit tranquille
Met à profit les jours que la Parque me file.
Lei, dans un vallen hornant tous mes dégirs

Ici, dans un vallon bornant tous mes désirs, J'achète à peu de frais de solides plaisirs. Tantôt, un livre en main, errant dans les prairies, J'occupe ma raison d'utiles rêveries : Tantôt, cherchant la fin d'un vers que je construi, Je trouve au coin d'un bois le mot qui m'avait fui; Quelquefois, aux appas d'un hameçon perfide, J'amorce en badinant le poisson trop avide; Ou d'un plomb qui suit l'œil, et part avec l'éclair, Je vais faire la guerre aux habitants de l'air. Une table, au retour, propre et non magnifique, Nous présente un repas agréable et rustique : Là, sans s'assujettir aux dogmes du Broussain, Tout ce qu'on boit est bon, tout ce qu'on mange est sain; La maison le fournit, la fermière l'ordonne, Et mieux que Bergerat 2 l'appétit l'assaisonne. O fortuné séjour! ô champs aimés des cieux! Que, pour jamais foulant vos prés délicieux, Ne puis-je ici fixer ma course vagabonde, Et, connu de vous seuls, oublier tout le monde!

Mais à peine, du sein de vos vallons chéris Arraché malgré moi, je rentre dans Paris, Qu'en tous lieux les chagrins m'attendent au passage. Un cousin, abusant d'un fâcheux parentage, Veut qu'encor tout poudreux, et sans me débotter,

<sup>2</sup> Fameux traiteur. (Boss...)

René Brûlart, comte du Broussain, fils de Louis Brûlart et de Madeleine Colbert, était, suivant Ménage, un des Coteaux. (Voyez la note sur la satire in, page 48.)

Chez vingt juges pour lui j'aille solliciter : Il faut voir de ce pas les plus considérables; L'un demeure au Marais, et l'autre aux Incurables. Je reçois vingt avis qui me glacent d'effroi: Hier, dit-on, de vous on parla chez le roi, Et d'attentat horrible on traita la satire. — Et le roi, que dit-il? — Le roi se prit à rire. Contre vos derniers vers on est fort en courroux: Pradon a mis au jour un livre contre vous; Et, chez le chapelier du coin de notre place, Autour d'un caudebec i j'en ai lu la préface; L'autre jour sur un mot la cour vous condamna; Le bruit court qu'avant-hier on vous assassina; Un écrit scandaleux sous votre nom se donne; D'un pasquin 2 qu'on a fait, au Louvre on vous soupçonne. Moi? — Vous: on nous l'a dit dans le Palais-Royal 3.

Douze ans sont écoulés depuis le jour fatal
Qu'un libraire, imprimant les essais de ma plume,
Donna, pour mon malheur, un trop heureux volume,
Toujours, depuis ce temps, en proie aux sots discours,
Contre eux la vérité m'est un faible secours.
Vient-il de la province une satire fade,
D'un plaisant du pays insipide boutade?
Pour la faire courir, on dit qu'elle est de moi;
Et le sot campagnard le croit de bonne foi.
J'ai beau prendre à témoin et la cour et la ville:
Non; à d'autres, dit-il; on connaît votre style.
Combien de temps ces vers vous ont-ils bien coûté?—
Ils ne sont point de moi, monsieur, en vérité:
Peut-on m'attribuer ces sottises étranges?—
Ah! monsieur, vos mépris vous servent de louanges.

Ainsi, de cent chagrins dans Paris accablé, Juge si, toujours triste, interrompu, troublé, Lamoignon, j'ai le temps de courtiser les muses!

Sorte de chapeaux de laine, qui se font à Caudebec en Normandic. (Bou.)

On appelait alors pasquin ce que nous avons depuis nommé pamphlet.
 Allusion aux nouvellistes qui s'assemblaient dans le jardin de ce palais. (BOLL)

Le monde cependant se rit de mes excuses ; Croit que, pour m'inspirer sur chaque événement, Apollon doit venir au premier mandement.

Un bruit court que le roi va tout réduire en poudre, Et dans Valencienne : est entré comme un foudre ; Que Cambrai 2, des Français l'épouvantable écueil, A vu tomber enfin ses murs et son orgueil; Que, devant Saint-Omer, Nassau, par sa défaite, De Philippe vainqueur 3 rend la gloire complète. Dieu sait comme les vers chez vous s'en vont couler! Dit d'abord un ami qui veut me cajoler, Et, dans ce temps guerrier et fécond en Achilles, Croit que l'on fait les vers comme l'on prend les villes. Mais moi, dont le génie est mort en ce moment, Je ne sais que répondre à ce vain compliment; Et, justement confus de mon peu d'abondance, Je me fais un chagrin du bonheur de la France.

Qu'heureux est le mortel qui, du monde ignoré, Vit content de soi-même en un coin retiré; Que l'amour de ce rien qu'on nomme renommée N'a jamais enivré d'une vaine fumée; Qui de sa liberté forme tout son plaisir, Et ne rend qu'à lui seul compte de son loisir! Il n'a point à souffrir d'affronts ni d'injustices, Et du peuple inconstant il brave les caprices. Mais nous autres faiseurs de livres et d'écrits, Sur les bords du Permesse aux louanges nourris, Nous ne saurions briser nos fers et nos entraves, Du lecteur dédaigneux honorables esclaves. Du rang où notre esprit une fois s'est fait voir, Sans un fâcheux éclat nous ne saurions déchoir. Le public, enrichi du tribut de nos veilles, Croit qu'on doit ajouter merveilles sur merveilles. Au comble parvenus, il veut que nous croissions:

<sup>Valenciennes fut prise par le roi en personne, le 17 mars 1677.
Le 17 avril suivant, après vingt jours de siège, Louis XIV se rendit maître de</sup> la ville et de la citadelle de Cambrai.

<sup>3</sup> La bataille de Cassel, gagnée par Monsieur, Philippe de France, frère unique du roi, en 1677. (BOIL.)

Il veut en vieillissant que nous rajeunissions.

Cependant tout décroît; et moi-même à qui l'âge
l)'aucune ride encor n'a flétri le visage,
Déjà moins plein de feu, pour animer ma voix
J'ai besoin du silence et de l'ombre des bois:
Ma muse, qui se plaît dans leurs routes perdues,
Ne saurait plus marcher sur le pavé des rues.
Ce n'est que dans ces bois, propres à m'exciter,
Qu'Apollon quelquefois daigne encor m'écouter.

Ne demande donc plus par quelle humeur sauvage Tout l'été, loin de toi, demeurant au village, J'y passe obstinément les ardeurs du Lion, Et montre pour Paris si peu de passion. C'est à toi, Lamoignon, que le rang, la naissance, Le mérite éclatant, et la haute éloquence, Appellent dans Paris aux sublimes emplois, Qu'il sied bien d'y veiller pour le maintien des lois. Tu dois là tous tes soins au bien de ta patrie : Tu ne t'en peux bannir que l'orphelin ne crie, Que l'oppresseur ne montre un front audacieux ; Et Thémis pour voir clair a besoin de tes yeux. Mais pour moi, de Paris citoyen inhabile, Qui ne lui puis fournir qu'un rêveur inutile, Il me faut du repos, des prés, et des forêts. Laisse-moi donc ici, sous leurs ombrages frais, Attendre que septembre ait ramené l'automne, Et que Cérès contente ait fait place à Pomone. Quand Bacchus comblera de ses nouveaux bienfaits Le vendangeur ravi de ployer sous le faix, Aussitôt ton ami, redoutant moins la ville, T'ira joindre à Paris, pour s'enfuir à Bâville 2. Là, dans le seul loisir que Thémis t'a laissé, Tu me verras souvent à te suivre empressé, Pour monter à cheval rappelant mon audace,

Le mois de juillet, pendant lequel le soleil est dans le signe du I.lon.

Maison de campagne de M. de Lamoignon. (Boil.) — C'était une seigneurle considérable, à neuf lieues de Paris, du côté de Chartres et d'Étampes.

Apprenti cavalier, galoper sur ta trace. Tantôt sur l'herbe assis, au pied de ces coteaux Où Polycrène 'épand ses libérales eaux, Lamoignon, nous irons, libres d'inquiétude, Discourir des vertus dont tu fais ton étude; Chercher quels sont les biens véritables ou faux ; Si l'honnête homme en soi doit souffrir des défauts; Quel chemin le plus droit à la gloire nous guide, Ou la vaste science, ou la vertu solide. C'est ainsi que chez toi tu sauras m'attacher. Heureux si les fâcheux, prompts à nous y chercher, N'y viennent point semer l'ennuyeuse tristesse! Car, dans ce grand concours d'hommes de toute espèce Que sans cesse à Bâville attire le devoir, Au lieu de quatre amis qu'on attendait le soir, Quelquefois de fâcheux arrivent trois volées, Qui du parc à l'instant assiégent les allées. Alors sauve qui peut : et quatre fois heureux Qui sait pour s'échapper quelque antre ignoré d'eux!

# ÉPITRE VII.

1677.

#### A MONSIEUR RACINE 2.

Que tu sais bien, Racine, à l'aide d'un acteur, Émouvoir, étonner, ravir un spectateur! Jamais Iphigénie, en Aulide immolée<sup>3</sup>, N'a coûté tant de pleurs à la Grèce assemblée Que dans l'heureux spectacle à nos yeux étalé En a fait, sous son nom, verser la Champmêlé <sup>4</sup>. Ne crois pas toutefois, par tes savants ouvrages,

<sup>·</sup> Fontaine à une demi-lieue de Bâville, ainsi nommée par seu M. le président de Lamoignon. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le plus élégant, le plus harmonieux, le plus parfait de nos poètes. Il fut toute sa vie lié d'une étroite amitié avec Boileau.

<sup>3</sup> La première représentation de l'Iphigénie de Racine eut lieu au commencement de l'année 1674.

<sup>4</sup> Célèbre comédienne. (BOIL.)

Entraînant tous les cœurs, gagner tous les suffrages. Sitôt que d'Apollon un génie inspiré
Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré,
En cent lieux contre lui les cabales s'amassent;
Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent;
Et son trop de lumière, importunant les yeux,
De ses propres amis lui fait des envieux.
La mort seule ici-bas, en terminant sa vie,
Peut calmer sur son nom l'injustice et l'envie;
Faire au poids du bon sens peser tous ses écrits,
Et donner à ses vers leur légitime prix.

Avant qu'un peu de terre, obtenu par prière, Pour jamais sous la tombe eût enfermé Molière . Mille de ces beaux traits, aujourd'hui si vantés, Furent des sots esprits à nos yeux rebutés. L'ignorance et l'erreur, à ses naissantes pièces, En habits de marquis, en robes de comtesses, Venaient pour diffamer son chef-d'œuvre nouveau, Et secouaient la tête à l'endroit le plus beau. Le commandeur voulait la scène plus exacte; Le vicomte indigné sortait au second acte. L'un, défenseur zélé des bigots mis en jeu, Pour prix de ses bons mots le condamnait au feu; L'autre, fougueux marquis, lui déclarant la guerre, Voulait venger la cour immolée au parterre. Mais, sitôt que d'un trait de ses fatales mains La Parque l'eut rayé du nombre des humains, On reconnut le prix de sa muse éclipsée. L'aimable comédie, avec lui terrassée, En vain d'un coup si rude espéra revenir, Et sur ses brodequins ne put plus se tenir. Tel fut chez nous le sort du théâtre comique.

Toi donc qui, t'élevant sur la scène tragique, Suis les pas de Sophocle, et, seul de tant d'esprits,

L'auteur du Tarinfe, J.-B. Poquelin de Molière, mort à Paris le 17 février 1673, à l'âge de cinquante-trois ans; il faillit être privé des honneurs de la sépulture.

De Corneille vieilli sais consoler Paris;
Cesse de t'étonner si l'envie animée
Attachant à ton nom sa rouille envenimée,
La calomnie en main, quelquefois te poursuit.
En cela, comme en tout, le ciel, qui nous conduit,
Racine, fait briller sa profonde sagesse.
Le mérite en repos s'endort dans la paresse;
Mais par les envieux un génie excité
Au comble de son art est mille fois monté:
Plus on veut l'affaiblir, plus il croît et s'élance.
Au Cid persécuté Cinna doit sa naissance;
Et peut-être ta plume aux censeurs de Pyrrhus <sup>2</sup>
Doit les plus nobles traits dont tu peignis Burrhus.

Moi-même, dont la gloire ici moins répandue Des pâles envieux ne-blesse point la vue, Mais qu'une humeur trop libre, un esprit peu soumis, De bonne heure a pourvu d'utiles ennemis, Je dois plus à leur haine (il faut que je l'avoue) Qu'au faible et vain talent dont la France me loue. Leur venin, qui sur moi brûle de s'épancher, Tous les jours en marchant m'empêche de broncher. Je songe, à chaque trait que ma plume hasarde, Que d'un œil dangereux leur troupe me regarde. Je sais sur leurs avis corriger mes erreurs, Et je mets à profit leurs malignes fureurs. Sitôt que sur un vice ils pensent me confondre, C'est en me guérissant que je sais leur répondre : Et plus en criminel ils pensent m'ériger, Plus, croissant en vertu, je songe à me venger. Imite mon exemple; et lorsqu'une cabale, Un flot de vains auteurs follement te ravale, Profite de leur haine et de leur mauvais sens. Ris du bruit passager de leurs cris impuissants. 🗻 Que peut contre tes vers une ignorance vaine?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Corneille, alors âgé de soixante et onze ans, venait de donner Surèna.

<sup>2</sup> L'avocat Subligny avait fait représenter, le 10 mai 1668, sa Fausse Querelle, parodie d'Andromaque.

Le Parnasse français, ennobli par ta veine,
Contre tous ces complots saura te maintenir,
Et soulever pour toi l'équitable avenir.
Et qui, voyant un jour la douleur vertueuse
De Phèdre malgré soi perfide, incestueuse,
D'un si noble travail justement étonné,
Ne bénira d'abord le siècle fortuné
Qui, rendu plus fameux par tes illustres veilles,
Vit naître sous ta main ces pompeuses merveilles?

Cependant laisse ici gronder quelques censeurs Qu'aigrissent de tes vers les charmantes douceurs. Et qu'importe à nos vers que Perrin : les admire; Que l'auteur du Jonas s'empresse pour les lire; Qu'ils charment de Senlis le poëte idiot 3. Ou le sec traducteur du français d'Amyot 4: Pourvu qu'avec éclat leurs rimes débitées Soient du peuple, des grands, des provinces goûtées; Pourvu qu'ils sachent plaire au plus puissant des rois; Qu'à Chantilli Condé les souffre quelquefois; Qu'Enghien en soit touché; que Colbert et Vivonne, Que la Rochefoucauld 5, Marsillac et Pomponne, Et mille autres qu'ici je ne puis faire entrer, A leurs traits délicats se laissent pénétrer? Et plût au ciel encor, pour couronner l'ouvrage, Que Montausier 6 voulût leur donner son suffrage!

C'est à de tels lecteurs que j'offre mes écrits. Mais pour un tas grossier de frivoles esprits, Admirateurs zélés de toute œuvre insipide,

<sup>2</sup> Il a traduit *l'Énéide*, et a fait le premier opéra qui ait paru en France.

(BOIL.)

3 Linière. (Boil.)

4 L'abbé Tallemant. Sa traduction des Hommes illustres de Plutarque ne servit qu'à faire ressortir le mérite de celle d'Amyot.

6 Charles de Saint-Maur, duc de Montausier, épousa la célèbre Julie d'Angennes, demoiselle de Rambouillet, et mourut en 1690, à l'âge de quatre-vingts ans.

La Phèdre de Racine sut représentée le 1<sup>ex</sup> janvier 1677. Pradon sit jouer la sienne le 3 du même mois. La cabale de l'hôtel de Bouillon, malgré ses efforts inouïs, ne put ni faire tomber la première, ni soutenir la dernière.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> François VI, duc de la Rochefoucauld, auteur des *Maximes morales* et des *Mémoires sur la régence d'Anne d'Autriche*. — Pour les autres personnages nommés ici, voyez les notes sur l'épitre IV.

Que, non loin de la place où Brioché <sup>1</sup> préside, Sans chercher dans les vers ni cadence ni son, Il s'en aille admirer le savoir de Pradon!

### ÉPITRE VIII.

1677.

#### AU ROI.

Grand roi, cesse de vaincre, ou je cesse d'écrire. Tu sais bien que mon style est né pour la satire; Mais mon esprit, contraint de la désavouer, Sous ton règne étonnant ne veut plus que louer. Tantôt, dans les ardeurs de ce zèle incommode, Je songe à mesurer les syllabes d'une ode; Tantôt, d'une Énéide auteur ambitieux, Je m'en forme déjà le plan audacieux: Ainsi, toujours flatté d'une douce manie, Je sens de jour en jour dépérir mon génie; Et mes vers, en ce style ennuyeux, sans appas, Déshonorent ma plume, et ne t'honorent pas.

Encor si ta valeur, à tout vaincre obstinée,
Nous laissait pour le moins respirer une année,
Peut-être mon esprit, prompt à ressusciter,
Du temps qu'il a perdu saurait se racquitter.
Sur ses nombreux défauts, merveilleux à décrire,
Le siècle m'offre encor plus d'un bon mot à dire.
Mais à peine Dinan et Limbourg sont forcés,
Qu'il faut chanter Bouchain et Condé terrassés.
Ton courage, affamé de péril et de gloire,
Court d'exploits en exploits, de victoire en victoire.
Souvent ce qu'un seul jour te voit exécuter
Nous laisse pour un an d'actions à conter.

Que si quelquefois, las de forcer des murailles,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fameux joueur de marionnettes. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La campagne de 1678 s'était ouverte sous de brillants auspices : Turenne avait obtenu des succès en Alsace, le comte d'Estrades dans les Pays-Bas, Schomberg dans la Catalogne, et Vivonne en Sicile.

Le soin de tes sujets te rappelle à Versailles,
Tu viens m'embarrasser de mille autres vertus;
Te voyant de plus près, je t'admire encor plus.
Dans les nobles douceurs d'un séjour plein de charmes,
Tu n'es pas moins héros qu'au milieu des alarmes:
De ton trône agrandi portant seul tout le faix,
Tu-cultives les arts; tu répands les bienfaits;
Tu sais récompenser jusqu'aux muses critiques.
Ah! crois-moi, c'en est trop. Nous autres satiriques,
Propres à relever les sottises du temps,
Nous sommes un peu nés pour être mécontents:
Notre muse, souvent paresseuse et stérile,
A'besoin, pour marcher, de colère et de bile.
Notre style languit dans un remerciment;
Mais, grand roi, nous savons nous plaindre élégamment.

Oh! que si je vivais sous les règnes sinistres De ces rois nés valets de leurs propres ministres ', Et qui, jamais en main ne prenant le timon, Aux exploits de leur temps ne prêtaient que leur nom; Que, sans les fatiguer d'une louange vaine, Aisément les bons mots couleraient de ma veine! Mais toujours sous ton règne il faut se récrier; Toujours, les yeux au ciel, il faut remercier. Sans cesse à t'admirer ma critique forcée N'a plus en écrivant de maligne pensée; Et mes chagrins, sans siel et presque évanouis, Font grâce à tout le siècle en faveur de Louis. En tous lieux cependant la Pharsale approuvée 2, Sans crainte de mes vers, va la tête levée; La licence partout règne dans les écrits. Déjà le mauvais sens, reprenant ses esprits, Songe à nous redonner des poëmes épiques 3, S'empare des discours mêmes académiques; Perrin a de ses vers obtenu le pardon,

<sup>·</sup> Allusion aux derniers rois de la première race, qui se laissèrent déponiller de leur autorité par les maires du palais.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Pharsale de Brébeuf. (Boil.)

<sup>3</sup> Childebrand et Charlemagne, poëmes qui n'ont point réussi. (Boil.)

Et la scène française est en proie à Pradon. Et moi, sur ce sujet loin d'exercer ma plume, J'amasse de tes faits le pénible volume ; Et ma muse, occupée à cet unique emploi, Ne regarde, n'entend, ne connaît plus que toi.

Tu le sais bien pourtant, cette ardeur empressée N'est point en moi l'effet d'une âme intéressée. Avant que tes bienfaits courussent me chercher. Mon zèle impatient ne se pouvait cacher: Je n'admirais que toi. Le plaisir de le dire Vint m'apprendre à louer au sein de la satire, Et, depuis que tes dons sont venus m'accabler, Loin de sentir mes vers avec eux redoubler, Quelquefois, le dirai-je? un remords légitime, Au fort de mon ardeur, vient refroidir ma rime. Il me semble, grand roi, dans mes nouveaux écrits, Que mon encens payé n'est plus de même prix. J'ai peur que l'univers, qui sait ma récompense, N'impute mes transports à ma reconnaissance, Et que par tes présents mon vers décrédité N'ait moins de poids pour toi dans la postérité. Toutefois je sais vaincre un remords qui te blesse.

Si tout ce qui reçoit des fruits de ta largesse
A peindre tes exploits ne doit point s'engager,
Qui d'un si juste soin se pourra donc charger?
Ah! plutôt de nos sons redoublons l'harmonie:
Le zèle à mon esprit tiendra lieu de génie.
Horace, tant de fois dans mes vers imité,
De vapeurs en son temps comme moi tourmenté,
Pour amortir le feu de sa rate indocile,
Dans l'encre quelquefois sut égayer sa bile:
Mais de la même main qui peignit Tullius?,
Qui d'affronts immortels couvrit Tigellius 3,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il paraît que Boileau s'occupait déjà des travaux attachés à la charge d'historiographe du roi, qui lui fut donnée en 1677.

Sénateur romain. César l'exclut du sénat; mais il y rentra après sa mort.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fameux musicien, fort chéri d'Auguste. (Boil.)

Il sut siéchir Glycère, il sut vanter Auguste, Et marquer sur la lyre une cadence juste. Suivons les pas fameux d'un si noble écrivain. A ces mots, quelquefois prenant la lyre en main, Au récit que pour toi je suis prêt d'entreprendre, Je crois voir les rochers accourir pour m'entendre. Et déjà mon vers coule à flots précipités, Quand j'entends le lecteur qui me crie: Arrêtez! Horace eut cent talents; mais la nature avare Ne vous a rien donné qu'un peu d'humeur bizarre : Vous passez en audace et Perse et Juvénal; Mais sur le ton flatteur Pinchêne est votre égal 1. A ce discours, grand roi, que pourrais-je répondre? Je me sens sur ce point trop facile à confondre: Et, sans trop relever des reproches si vrais, Je m'arrête à l'instant, j'admire, et je me tais.

### EPITRE IX.

1675.

### A M' LE MARQUIS DE SEIGNELAY.

SECRÉTAIRE D'ÉTAT 2.

Dangereux ennemi de tout mauvais flatteur, Seignelay, c'est en vain qu'un ridicule auteur, Prêt à porter ton nom de l'Èbre 3 jusqu'au Gange 4, Croit te prendre aux filets d'une sotte louange. Aussitôt ton esprit, prompt à se révolter, S'échappe, et rompt le piége où l'on veut l'arrêter. Il n'en est pas ainsi de ces esprits frivoles Que tout flatteur endort au son de ses paroles; Qui, dans un vain sonnet, placés au rang des dieux, Se plaisent à fouler l'Olympe radieux; Et, fiers du haut étage où la Serre les loge,

Pinchène venait de faire imprimer un livre ayant pour titre : les Eloges du Roi, des Princes et Princesses de son sang, et de toute sa cour.

2 Jean-Baptiste Colbert, ministre et secrétaire d'État, mort en 1690, fils de

Jean-Baptiste Colbert, ministre et secrétaire d'État. (Bort.)

<sup>3</sup> Rivière d'Espagne. (BOIL.) 4 Rivière des Indes. (BOIL.)

Avalent sans dégoût le plus grossier éloge. Tu ne te repais point d'encens à si bas prix. Non que tu sois pourtant de ces rudes esprits Qui regimbent toujours, quelque main qui les flatte: Tu souffres la louange adroite et délicate, Dont la trop forte odeur n'ébranle point les sens. Mais un auteur novice à répandre l'encens Souvent à son héros, dans un bizarre ouvrage, Donne de l'encensoir au travers du visage; Va louer Monterey 1 d'Oudenarde forcé, Ou vante aux électeurs Turenne repoussé. Tout éloge imposteur blesse une âme sincère. Si, pour faire sa cour à ton illustre père, Seignelay, quelque auteur, d'un faux zèle emporté, Au lieu de peindre en lui la noble activité, La solide vertu, la vaste intelligence, Le zèle pour son roi, l'ardeur, la vigilance, La constante équité, l'amour pour les beaux-arts, Lui donnait les vertus d'Alexandre ou de Mars, Et, pouvant justement l'égaler à Mécène, Le comparait au fils de Pélée 2 ou d'Alcmène 3: Ses yeux, d'un tel discours faiblement éblouis, Bientôt dans ce tableau reconnaîtraient Louis; Et, glaçant d'un regard la muse et le poëte, Imposeraient silence à sa verve indiscrète.

Un cœur noble est content de ce qu'il trouve en lui, Et ne s'applaudit point des qualités d'autrui. Que me sert en effet qu'un admirateur fade Vante mon embonpoint, si je me sens malade; Si dans cet instant même un feu séditieux Fait bouillonner mon sang et petiller mes yeux? Rien n'est beau que le vrai : le vrai seul est aimable; Il doit régner partout, et même dans la fable: De toute fiction l'adroite fausseté

<sup>&#</sup>x27; Gouverneur des Pays-Bas. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Achille. (BOIL.)

<sup>3</sup> Hercule. (Borl.)

Ne tend qu'à faire aux yeux briller la vérité.

Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces. Sont recherchés du peuple, et reçus chez les princes? Ce n'est pas que leurs sons, agréables, nombreux, Soient toujours à l'oreille également heureux ; Qu'en plus d'un lieu le sens n'y gêne la mesure, Et qu'un mot quelquefois n'y brave la césure: Mais c'est qu'en eux le vrai, du mensonge vainqueur, Partout se montre aux yeux, et va saisir le cœur; Que le bien et le mal y sont prisés au juste; Que jamais un faquin n'y tint un raug auguste; Et que mon cœur, toujours conduisant mon esprit, Ne dit rien aux lecteurs qu'à soi-même il n'ait dit. Ma pensée au grand jour partout s'offre et s'expose; Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose. C'est par là quelquefois que ma rime surprend; C'est là ce que n'ont point Jonas ni Childebrand , Ni tous ces vains amas de frivoles sornettes, Montre, Miroir d'amour, Amitiés, Amourettes, Dont le titre souvent est l'unique soutien, Et qui, parlant beaucoup, ne disent jamais rien.

Mais peut-être, enivré des vapeurs de ma muse, Moi-même en ma faveur, Seignelay, je m'abuse. Cessons de nous flatter. Il n'est esprit si droit Qui ne soit imposteur et faux par quelque endroit: Sans cesse on prend le masque, et, quittant la nature, On craint de se montrer sous sa propre figure. Par là le plus sincère assez souvent déplaît. Rarement un esprit ose être ce qu'il est. Vois-tu cet importun que tout le monde évite, Cet homme à toujours fuir, qui jamais ne vous quitte? Il n'est pas sans esprit; mais, né triste et pesant, Il veut être folâtre, évaporé, plaisant; Il s'est fait de sa joie une loi nécessaire, Et ne déplaît enfin que pour vouloir trop plaire.

¹ Jacques Coras, déjà nommé dans la satire lX, est l'auteur du premier de ces deux mauvais poëmes. Childebrand est l'ouvrage d'un sieur de Sainte-Garde.

La simplicité plaît sans étude et sans art. Tout charme en un enfant dont la langue sans fard, A peine du filet encor débarrassée, Sait d'un air innocent bégayer sa pensée. Le faux est toujours fade, ennuyeux, languissant; Mais la nature est vraie, et d'abord on la sent : C'est elle seule en tout qu'on admire et qu'on aime. Un esprit né chagrin plaît par son chagrin même. Chacun pris dans son air est agréable en soi : Ce n'est que l'air d'autrui qui peut déplaire en moi. Ce marquis était né doux, commode, agréable; On vantait en tous lieux son ignorance aimable : Mais, depuis quelques mois devenu grand docteur, Il a pris un faux air, une sotte hauteur; Il ne veut plus parler que de rime et de prose; Des auteurs décriés il prend en main la cause; Il rit du mauvais goût de tant d'hommes divers; Et va voir l'opéra seulement pour les vers. Voulant se redresser, soi-même on s'estropie, Et d'un original on fait une copie. L'ignorance yaut mieux qu'un savoir affecté. Rien n'est beau, je reviens, que par la vérité: C'est par elle qu'on plait, et qu'on peut longtemps plaire. L'esprit lasse aisément, si le cœur n'est sincère. En vain par sa grimace un bouffon odieux A table nous fait rire, et divertit nos yeux Ses bons mots ont besoin de farine et de plâtre. Prenez-le tête à tête, ôtez-lui son théâtre; Ce n'est plus qu'un cœur bas, un coquin ténébreux : Son visage essuyé n'a plus rien que d'affreux. J'aime un esprit aisé qui se montre, qui s'ouvre, Et qui plaît d'autant plus que plus il se découvre. Mais la seule vertu peut souffrir la clarté: Le vice, toujours sombre, aime l'obscurité; Pour paraître au grand jour il faut qu'il se déguise: C'est lui qui de nos mœurs a banni la franchise. Jadis l'homme vivait au travail occupé,

Et, ne trompant jamais, n'était jamais tromps: On ne connaissait point la ruse et l'imposture; Le Normand même alors ignorait le parjure. Aucun rhéteur encore, arrangeant le discours, N'avait d'un art menteur enseigné les détours. Mais sitôt qu'aux humains, faciles à séduire. L'abondance eut donné le loisir de se nuire, La mollesse amena la fausse vanité. Chacun chercha pour plaire un visage emprunté. Pour éblouir les yeux, la fortune arros Affecta d'étaler une pompe insolente; L'or éclata partout sur les riches habits; On polit l'émeraude, on tailla le rubis; Et la laine et la soie, en cent façons nouvelles Apprirent à quitter leurs couleurs naturelles. La trop courte beauté monta sur des patins; La coquette tendit ses lacs tous les matins; Et, mettant la céruse et le plâtre en usage, Composa de sa main les fleurs de son visage. L'ardeur de s'enrichir chassa la bonne foi : Le courtisan n'eut plus de sentiments à soi. Tout ne fut plus que fard, qu'erreur, que trompérie. On vit partout régner la basse flatterie. Le Parnasse surtout, fécond en imposteurs, Diffama le papier par ses propos menteurs. De là vint cet amas d'ouvrages mercenaires, Stances, odes, sonnets, épîtres liminaires, Où toujours le héros passe pour sans pareil, Et, fût-il louche et borgne, est réputé soleil.

Ne crois pas toutefois, sur ce discours bizarre, Que, d'un frivole encens malignement avare, J'en veuille sans raison frustrer tout l'univers. La louange agréable est l'âme des beaux vers. Mais je tiens, comme toi, qu'il faut qu'elle soit vraie, Et que son tour adroit n'ait rien qui nous effraie. Alors, comme j'ai dit, tu la sais écouter, Et sans crainte à tes yeux on pourrait t'exalter.

Mais, sans Laller chercher des vertus dans les nues, Il faudrait peindre en toi des vérités connues; Décrire ton esprit ami de la raison, Ton ardeur pour ton roi, puisée en ta maison; A servir ses desseins ta vigilance heureuse; Ta probité sincère, utile, officieuse. Tel, qui hait à se voir peint en de faux portraits, Sans chagrin voit tracer ses véritables traits. Condé même, Condé, ce héros formidable, Et, non moins qu'aux Flamands, aux flatteurs redoutable, Ne s'offenserait pas si quelque adroit pinceau Traçait de ses exploits le fidèle tableau; Et, dans Senef<sup>2</sup> en feu contemplant sa peinture, Ne désavouerait pas Malherbe ni Voiture : Mais malheur au poëte insipide, odieux, Qui viendrait le glacer d'un éloge ennuyeux! Il aurait beau crier : « Premier prince du monde! « Courage sans pareil! lumière sans seconde 3! » Ses vers, jetés d'abord sans tourner le feuillet, Iraient dans l'antichambre amuser Pacolet.4.

# ÉPITRE X.

1695.

#### PRÉFACE 5.

Je ne sais si les trois nouvelles épitres que je donne ici au public auront beaucoup d'approbateurs; mais je sais bien que mes censeurs y trouveront abondamment de quoi exercer leur critique; car tout y est extrêmement hasardé. Dans le premier de ces trois ouvrages, sous prétexte de faire le procès à mes derniers vers, je fais moimème mon éloge, et n'oublie rien de ce qui peut être dit à mon avantage; dans le second, je m'entretiens avec mon jardinier de choses

Louis de Bourbon, prince de Condé, mort en 1686. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Combat fameux de monseigneur le Prince. (BOIL.) — Livré le 11 août 1674.

<sup>3</sup> Commencement du poëme de Charlemagne. (BOIL.) — Ce poëme, de Louis le Laboureur, était dédié au prince de Condé.

Fameux valet de pied de monseigueur le Prince. (BOIL.) Imprimée en 1693, à la tête des trois dernières épitres.

très-basses et très-petites; et dans le troisième, je décide hautement du plus grand et du plus important point de la religion, je veux dire de l'amour de Dieu. J'ouvre donc un beau champ à ces censeurs, pour attaquer en moi et le poête orgueilleux, et le villageois grossier, et le théologien téméraire. Quelque fortes pourtant que soient leurs attaques, je doute qu'elles ébranlent la ferme résolution que j'ai prise il y a longtemps de ne rien répondre, au moins sur le ton sérieux, à tout ce qu'ils écriront contre moi.

A quoi bon en effet perdre inutilement du papier? Si mes épitres sont mauvaises, tout ce que je dirai ne les fera pas trouver bonnes; et si elles sont bonnes, tout ce qu'ils diront ne les fera pas trouver mauvaises. Le public n'est pas un juge qu'on puisse corrompre, ni qui se règle par les passions d'autrui. Tout ce bruit, tous ces écrits qui se font ordinairement contre des ouvrages où l'on court, ne servent qu'à y faire encore plus courir, et à en mieux marquer le mérite. Il est de l'essence d'un bon livre d'avoir des censeurs: et la plus grande disgrâce qui puisse arriver à un écrit qu'on met au jour, ce n'est pas que beaucoup de gens en disent du mal, c'est que personne n'en dise rien.

Je me garderai donc bien de trouver mauvais qu'on attaque mes trois épitres. Ce qu'il y a de certain, c'est que je les ai fort travaillées, et principalement celle de l'amour de Dieu, que j'ai retouchée plus d'une fois, et où j'avoue que j'ai employé tout le peu que je puis avoir d'esprit et de lumières. J'avais dessein d'abord de la donner toute seule, les deux autres me paraissant trop frivoles pour être présentées au grand jour de l'impression avec un ouvrage si sérieux; mais des amis très-sensés m'ont fait comprendre que ces deux épitres, quoique dans le style enjoué, étaient pourtant des épitres morales, où il n'était rien enseigné que de vertueux; qu'ainsi étant liées avec l'autre, bien loin de lui nuire, elles pourraient même faire une diversité agréable; et que d'ailleurs beaucoup d'honnêtes gens souhaitant de les avoir toutes trois ensemble, je ne pouvais pas avec bienséance me dispenser de leur donner une si légère satisfaction. Je me suis rendu à ce sentiment, et on les trouvera rassemblées ici dans un même cahier. Cependant, comme il y a des gens de piété qui peut-être ne se soucieront guère de lire les entretiens que je puis avoir avec mon jardinier et avec mes vers, il est bon de les avertir qu'il y a ordre de leur distribuer à part la dernière, savoir, celle qui traite de l'amour

de Dieu; et que non-seulement je ne trouverai pas étrange qu'ils ne lisent que celle-là, mais que je me sens quelquesois moi-même en des dispositions d'esprit où je voudrais de hon cœur n'avoir de ma vie composé que ce seul ouvrage, qui vraisemblablement sera la dernière pièce de poésie qu'on aura de moi; mon gênie pour les vers commençant à s'épuiser, et mes emplois historiques ne me laissant guère le temps de m'appliquer à chercher et à ramasser des rimes.

Voilà ce que j'avais à dire aux lecteurs. Avant néanmoins que de finir cette préface, il ne sera pas hors de propos, ce me semble, de rassurer des personnes timides, qui, n'ayant pas une fort grande idée de ma capacité en matière de théologie, douteront peut-être que tout ce que j'avance en mon épitre soit fort infaillible, et appréhenderont qu'en voulant les conduire je ne les égare. Afin donc qu'elles marchent surement, je leur dirai, vanité à part, que j'ai lu plusieurs fois cette épitre à un fort grand nombre de docteurs de Sorbonne, de pères de l'Oratoire et de jésuites très-célèbres, qui tous y ont applaudi, et en ont trouvé la doctrine très-saine et très-pure; que beaucoup de prélats illustres à qui je l'ai récitée en ont jugé comme eux; que monseigneur l'éveque de Meaux 1, c'est-à-dire, une des plus grandes lumières qui aient éclairé l'Église dans les derniers siècles, a eu longtemps mon ouvrage entre les mains; et qu'après l'avoir lu et relu plusieurs fois, il m'a non-seulement donné son approbation, mais a trouvé bon que je publiasse à tout le monde qu'il me la donnait : enfin, que, pour mettre le comble à ma gloire, ce saint archevêque 2 dans le diocèse duquel j'ai le bonheur de me trouver, ce grand prélat, dis-je, aussi éminent en doctrine et en vertus qu'en dignité et en naissance, que le plus grand roi de l'univers, par un choix visiblement inspiré du ciel, a donné à la ville capitale de son royaume, pour assurer l'innocence et pour détruire l'erreur, monseigneur l'archevêque de Paris, en un mot, a bien daigné aussi examiner soigneusement mon épitre, et a eu même la bonté de me donner sur plus d'un endroit des conseils que j'ai suivis; et m'a enfin accordé aussi son approbation, avec des éloges dont je suis également ravi et confus.

<sup>&#</sup>x27; Jacques-Bénigne Bossuet. (BoII..)

Louis-Antoine de Noailles, cardinal, archevêque de Paris. (BOIL..)

'Au reste, comme il y a des gens qui ont publié que mon épitre n'était qu'une vaine déclamation qui n'attaquait rien de réel, ni qu'aucun homme eût jamais avancé, je veux bien, pour l'intérêt de la vérité, mettre ici la proposition que j'y combats, dans la langue et dans les termes qu'on la soutient en plus d'une école. La voici : « Attritio ex gehennæ metu sufficit, etiam sine ulla Dei « dilectione, et sine ullo ad Deum offensum respectu; quia talis « honesta et supernaturalis est <sup>2</sup>. » C'est cette proposition que j'attaque, et que je soutiens fausse, abominable, et plus contraire à la vraie religion que le luthéranisme ni le calvinisme. Cependant je ne crois pas qu'on puisse nier qu'on ne l'ait encore soutenue depuis peu, et qu'on ne l'ait même insérée dans quelques catéchismes en des mots fort approchants des termes latins que je viens de rapporter.

### A MES VERS.

J'ai beau vous arrêter, ma remontrance est vaine;
Allez, partez, mes Vers, dernier fruit de ma veine.
C'est trop languir chez moi dans un obscur séjour:
La prison vous déplaît; vous cherchez le grand jour;
Et déjà chez Barbin³, ambitieux libelles,
Vous brûlez d'étaler vos feuilles criminelles.
Vains et faibles enfants de ma vieillesse nés,
Vous croyez, sur les pas de vos heureux aînés,
Voir bientôt vos bons mots, passant du peuple aux princes,
Charmer également la ville et les provinces;
Et, par le prompt effet d'un sel réjouissant,

<sup>1</sup> Ce dernier alinéa a été substitué en 1701 à celui-ci, qui, en 1668, terminait cette préface :

a L'attrition produite par l'appréhension des peines de l'enfer est louable,
 a surnaturelle, et par conséquent suffisante, quoique dégagée de tout amour de
 a Dieu, et exempte de la crainte de ce Dieu qu'on a offensé. »

3 Libraire du Palais. (Boil.) — Il joue un grand rôle dans le Lutrin.

<sup>«</sup> Je croyais n'avoir plus rien à dire au lecteur; mais, dans le temps même que « cette préface était sous la presse, on m'a apporté une misérable épitre en « vers que quelque impertinent a fait imprimer, et qu'on veut faire passer pour « mon ouvrage sur l'amour de Dieu. Je suis donc obligé d'ajouter cet article, « afin d'avertir le public que je n'ai fait d'épitre sur l'amour de Dieu que celle « qu'on trouvera ici; l'autre étant une pièce fausse et incomplète, composée de « quelques vers qu'on m'a dérobés, et de plusieurs qu'on m'a ridiculement prè « tés, aussi bién que les notes tèméraires qui y sont. »

Devenir quelquefois proverbes en naissant.

Mais perdez cette erreur dont l'appas vous amorce.

Le temps n'est plus, mes Vers, où ma muse en sa force,

Du Parnasse français formant les nourrissons,

De si riches couleurs habillait ses leçons;

Quand men esprit, peussé d'un courroux légitime,

Vint devant la raison plaider contre la rime;

A tout le genre humain sut faire le procès,

Et s'attaqua soi-même avec tant de succès.

Alors il n'était point de lecteur si sauvage

Qui ne se déridât en lisant mon ouvrage,

Et qui, pour s'égayer, souvent, dans ses discours,

D'un mot pris en mes vers n'empruntât le secours.

Mais aujourd'hui qu'enfin la vieillesse venue, Sous mes faux : cheveux blonds déjà toute chenue, A jeté sur ma tête, avec ses doigts pesants, Onze lustres complets, surchargés de trois ans, Cessez de présumer dans vos folles pensées, Mes Vers, de voir en foule à vos rimes glacées Courir, l'argent en main, les lecteurs empressés. Nos beaux jours sont finis, nos honneurs sont passés; Dans peu vous allez voir vos froides réveries Du public exciter les justes moqueries; Et leur auteur, jadis à Regnier préféré, A Pinchêne, à Linière, à Perrin, comparé. Vous aurez beau crier : « O vieillesse ennemie! « N'a-t-il donc tant vécu que pour cette infamie! 2 » Vous n'entendrez partout qu'injurieux brocards Et sur vous et sur lui fondre de toutes parts.

Que veut-il? dira-t-on; quelle fougue indiscrète Ramène sur les rangs encor ce vain athlète? Quels pitoyables vers! quel style languissant! Malheureux! laisse en paix ton cheval vieillissant, De peur que tout à coup, efflanqué, sans haleine, Il ne laisse en tombant son maître sur l'arène.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'auteur avait pris la perruque. (BOIL.)

\* Vers du Cid. (BOIL.)

Ainsi s'expliqueront nos censeurs sourcilleux; Et bientôt vous verrez mille auteurs pointilleux, Pièce à pièce épluchant vos sons et vos paroles, Interdire chez vous l'entrée aux hyperboles; Traiter tout noble mot de terme hasardeux. Et dans tous vos discours, comme monstres hideux. Huer la métaphore et la métonymie, Grands mots que Pradon croit des termes de chimie; Vous soutenir qu'un lit ne peut être effronté. Que nommer la luxure est une impureté. En vain contre ce flot d'aversion publique Vous tiendrez quelque temps ferme sur la boutique; Vous irez à la fin, honteusement exclus, Trouver au magasin Pyrame et Régulus 2, Ou couvrir chez Thierry. d'une feuille encor neuve, Les méditations de Buzée et d'Hayneuve; Puis, en tristes lambeaux semés dans les marchés, Souffrir tous les affronts au Jonas reprochés.

Mais quoi! de ces discours bravant la vaine attaque, Déjà, comme les vers de Cinna, d'Andromaque, Vous croyez à grands pas chez la postérité Courir, marqués au coin de l'immortalité! Eh bien! contentez donc l'orgueil qui vous enivre; Montrez-vous, j'y consens; mais du moins dans mon livre Commencez par vous joindre à mes premiers écrits. C'est là qu'à la faveur de vos frères chéris, Peut-être enfin soufferts comme enfants de ma plume, Vous pourrez vous sauver, épars dans le volume. Que si mêmes un jour le lecteur gracieux, Amorcé par mon nom, sur vous tourne les yeux, Pour m'en récompenser, mes Vers, avec usure, De votre auteur alors faites-lui la peinture; Et surtout prenez soin d'effacer bien les traits Dont tant de peintres faux ont flétri mes portraits. Déposez hardiment qu'au fond cet homme horrible,

Terme de la dixième satire. (Boil.)

Pièces de théâtre de Pradon. (Boil.)

Ce censeur qu'ils ont peint si noir et si terrible, Fut un esprit doux, simple, ami de l'équité, Qui, cherchant dans ses vers la seule vérité, Fit, sans être malin, ses plus grandes malices; Et qu'enfin sa candeur seule a fait tous ses vices. Dites que, harcelé par les plus vils rimeurs, Jamais, blessant leurs vers, il n'effleura leurs mœurs; Libre dans ses discours, mais pourtant toujours sage, Assez faible de corps, assez doux de visage, Ni petit, ni trop grand, très peu voluptueux, Ami de la vertu plutôt que vertueux.

Que si quelqu'un, mes Vers, alors vous importune, Pour savoir mes parents, ma vie, et ma fortune, Contez-lui qu'allié d'assez hauts magistrats, Fils d'un père greffier, né d'aïeux avocats, Dès le berceau perdant une fort jeune mère, Réduit seize ans après à pleurer mon vieux père, J'allai d'un pas hardi, par moi-même guidé, Et de mon seul génie en marchant secondé, Studieux amateur et de Perse et d'Horace, Assez près de Regnier m'asseoir sur le Parnasse '; Que, par un coup du sort au grand jour amené, Et des hords du Permesse à la cour entraîné. Je sus, prenant l'essor par des routes nouvelles, Élever assez haut mes poétiques ailes; Oue ce roi dont le nom fait trembler tant de rois Voulut bien que ma main crayonnât ses exploits; Que plus d'un grand m'aima jusques à la tendresse; Que ma vue à Colbert inspirait l'allégresse; Qu'aujourd'hui même encor, de deux sens affaibli, Retiré de la cour, et non mis en oubli, Plus d'un héros, épris des fruits de mon étude, Vient quelquefois chez moi 2 goûter la solitude.

Mais des heureux regards de mon astre étonnant Marquez bien cet effet encor plus surprenant,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mathurin Regnier précéda Boileau dans le genre satirique. Il était né à Chartres le 21 décembre 1878, et mourut à Rouen le 21 octobre 1613. <sup>2</sup> A Auteuil (BOIL.)

Qui dans mon souvenir aura toujours sa place:
Que de tant d'écrivains de l'école d'Ignace <sup>1</sup>
Étant, comme je suis, ami si déclaré,
Ce docteur toutefois si craint, si révéré,
Qui contre eux de sa plume épuisa l'énergie,
Arnauld, le grand Arnauld, fit mon apologie <sup>2</sup>.
Sur mon tombeau futur, mes Vers, pour l'énoncer,
Courez en lettres d'or de ce pas vous placer:
Allez, jusqu'où l'Aurore en naissant voit l'Hydaspe <sup>3</sup>,
Chercher, pour l'y graver, le plus précieux jaspe.
Surtout à mes rivaux sachez bien l'étaler.

Mais je vous retiens trop. C'est assez vous parler. Déjà, plein du beau feu qui pour vous le transporte, Barbin impatient chez moi frappe à la porte: Il vient pour vous chercher. C'est lui; j'entends sa voix. Adieu, mes Vers, adieu, pour la dernière fois.

# ÉPITRE XI.

1695.

## A MON JARDINIER 4.

Laborieux valet du plus commode maître Qui pour te rendre heureux ici-bas pouvait naître, Antoine, gouverneur de mon jardin d'Auteuil, Qui diriges chez moi l'if et le chèvrefeuil, Et sur mes espaliers, industrieux génie, Sais si bien exercer l'art de la Quintinie <sup>5</sup>; Oh! que de mon esprit triste et mal ordonné, Ainsi que de ce champ par toi si bien orné, Ne puis-je faire ôter les ronces, les épines,

2 M. Arnauld a fait une dissertation où il me justifie contre mes censeurs

F · Ignace de Loyola, gentilhomme biscaien, fonda l'ordre des jésuites en 1340. La France a vu se former dans le sein de cet ordre un grand nombre d'écrivains distingués.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fleuve des Indes. (BOIL.)

<sup>4</sup> II se nommait Antoine Riquié. 5 Célèbre directeur des jardins du Roi (BOIL.)

Et des défauts sans nombre arracher les racines! Mais parle; raisonnons. Quand, du matin au soir, Chez moi poussant la bêche, ou portant l'arrosoir, Tu fais d'un sable aride une terre fertile, Et rends tout mon jardin à tes lois si docile; Que dis-tu de m'y voir rêveur, capricieux, Tantôt baissant le front, tantôt levant les yeux, De parôles dans l'air par élans envolées Effrayer les oiseaux perchés dans mes allées? Ne soupconnes-tu point qu'agité du démon, Ainsi que ce cousin z des quatre fils Aimon, Dont tu lis quelquefois la merveilleuse histoire, Je rumine en marchant quelque endroit du grimoire? Mais non. Tu te souviens qu'au village on t'a dit Que ton maître est nommé pour coucher par écrit Les faits d'un roi plus grand en sagesse, en vaillance, Que Charlemagne aidé des douze pairs de France : Tu crois qu'il y travaille, et qu'au long de ce mur Peut-être en ce moment il prend Mons et Namur.

Que ce grand chroniqueur des gestes d'Alexandre, Aujourd'hui méditant un projet tout nouveau, S'agite, se démène, et s'use le cerveau, Pour te faire à toi-même en rimes insensées Un bizarre portrait de ses folles pensées? Mon maître, dirais-tu, passe pour un docteur, Et parle quelquefois mieux qu'un prédicateur. Sous ces arbres pourtant, de si vaines sornettes Il n'irait point troubler la paix de ces fauvettes, S'il lui fallait toujours, comme moi, s'exercer, Labourer, couper, tondre, aplanir, palisser, Et, dans l'eau de ces puits sans relâche tirée, De ce sable étancher la soif démesurée.

Antoine, de nous deux, tu crois donc, je le voi, Que le plus occupé dans ce jardin c'est toi?

Maugis. (BOIL.) — Cet enchanteur joue un grand role dans la merveilleuse Histoire des quatre fils Aimon.

Oh! que tu changerais d'avis et de langage. Si deux jours seulement, libre du jardinage, Tout à coup devenu poëte et bel esprit, Tu t'allais engager à polir un écrit Qui dît, sans s'avilir, les plus petites choses; Fît des plus secs chardons des œillets et des roses. Et sût même aux discours de la rusticité Donner de l'élégance et de la dignité; Un ouvrage, en un mot, qui, juste en tous ses termes, Sút plaire à d'Aguesseau 1, sût satisfaire Termes 2; Sat, dis-je, contenter, en paraissant au jour, Ce qu'ont d'esprits plus fins et la ville et la cour! Bientôt de ce travail revenu sec et pâle, Et le teint plus jauni que de vingt ans de hâle, Tu dirais, reprenant ta pelle et ton râteau: J'aime mieux mettre encor cent arpents au niveau. Oue d'aller follement, égaré dans les nues, Me lasser à chercher des visions cornues, Et, pour lier des mots si mal s'entr'accordants, Prendre dans ce jardin la lune avec les dents.

Approche donc, et viens; qu'un paresseux t'apprenne, Antoine, ce que c'est que fatigue et que peine.
L'homme ici-bas, toujours inquiet et gêné,
Est, dans le repos même, au travail condamné.
La fatigue l'y suit. C'est en vain qu'aux poëtes
Les neuf trompeuses Sœurs dans leurs douces retraites
Promettent du repos sous leurs ombrages frais:
Dans ces tranquilles bois pour eux plantés exprès,
La cadence aussitôt, la rime, la césure,
La riche expression, la nombreuse mesure,
Sorcières dont l'amour sait d'abord les charmer,
De fatigues sans fin viennent les consumer.
Sans cesse poursuivant ces fugitives fées 3,

<sup>3</sup> Les Muscs. (BOIL.)

Alors avocat-général, et maintenant procureur-général. (BOIL.) — Cette note, comme toutes celles de Boileau qui précèdent, est extraite de l'édition de 1701.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Roger de Purdaillan de Gondrin , marquis de Termes.

On voit sous les lauriers haleter les Orphées. Leur esprit toutefois se plaît dans son tourment, Et se fait de sa peine un noble amusement. . Mais je ne trouve point de fatigue si rude Que l'ennuyeux loisir d'un mortel sans étude, Qui, jamais ne sortant de sa stupidité, Soutient, dans les langueurs de son oisiveté, D'une lâche indolence esclave volontaire, Le pénible fardeau de n'avoir rien à faire. Vainement offusqué de ses pensers épais, Loin du trouble et du bruit il croit trouver la paix : Dans le calme odieux de sa sombre paresse, Tous les honteux plaisirs, enfants de la mollesse, Usurpant sur son âme un absolu pouvoir, De monstrueux désirs le viennent émouvoir, Irritent de ses sens la fureur endormie, Et le font le jouet de leur triste infamie. Puis sur leurs pas soudain arrivent les remords; Et bientôt avec eux tous les sléaux du corps, La pierre, la colique, et les gouttes cruelles; Guenaud, Rainssant, Brayer, presque aussi tristes qu'elles, Chez l'indigne mortel courent tous s'assembler, De travaux douloureux le viennent accabler; Sur le duvet d'un lit, théâtre de ses gênes, Lui font scier des rocs, lui font fendre des chênes, Et le mettent au point d'envier ton emploi. Reconnais donc, Antoine, et conclus avec moi Que la pauvreté mâle, active, et vigilante, Est, parmi les travaux, moins lasse et plus contente Que la richesse oisive au sein des voluptés. Je te vais sur cela prouver deux vérités : L'une, que le travail, aux hommes nécessaire, Fait leur félicité plutôt que leur misère; Et l'autre, qu'il n'est point de coupable en repos. C'est ce qu'il faut ici montrer en peu de mots. Suis-moi donc. Mais je vois, sur ce début de prône.

Fameux médecins. (Bort..)

Que ta bouche déjà s'ouvre large d'une aune, Et que les yeux fermés, tu baisses le menton. Ma foi, le plus sûr est de finir ce sermon. Aussi bien j'aperçois ces melons qui t'attendent, Et ces fleurs qui là-bas entre elles se demandent S'il est fête au village, et pour quel saint nouveau On les laisse aujourd'hui si longtemps manquer d'eau.

# ÉPITRE XII.

SUR L'AMOUR DE DIEU.

1695.

#### A M. L'ABBÉ RENAUDOT'.

Docte abbé, tu dis vrai : l'homme, au crime attaché, En vain, sans aimer Dieu, croit sortir du péché. Toutefois, n'en déplaise aux transports frénétiques Du fougueux moine auteur des troubles germaniques <sup>2</sup>, Des tourments de l'enfer la salutaire peur N'est pas toujours l'effet d'une noire vapeur Qui, de remords sans fruit agitant le coupable, Aux yeux de Dieu le rende encor plus haïssable. Cette utile frayeur, propre à nous pénétrer, Vient souvent de la grâce en nous prête d'entrer, Qui veut dans notre cœur se rendre la plus forte, Et, pour se faire ouvrir, déjà frappe à la porte.

Si le pécheur, poussé de ce saint mouvement, Reconnaissant son crime, aspire au sacrement, Souvent Dieu tout à coup d'un vrai zèle l'enflamme; Le Saint-Esprit revient habiter dans son âme, Y convertit enfin les ténèbres en jour, Et la crainte servile en filial amour. C'est ainsi que souvent la sagesse suprême

r Eusèbe Renaudot, prieur de Froslay en Bretagne, et de Saint-Christophe de Châteaufort près de Versailles, mourut à Paris le 1er septembre 1720, âgé de soixante-quatorze ans. il possédait à fond dix-sept langues, et les parlait presque toutes avec facilité.

Luther. (Bott.)

Pour chasser le démon se sert du démon même. Mais lorsqu'en sa malice un pécheur obstiné, Des horreurs de l'enfer vainement étonné, Loin d'aimer, humble fils, son véritable père, Craint et regarde Dieu comme un tyran sévère, Au bien qu'il nous promet ne trouve aucun appas, Et souhaite en son cœur que ce Dieu ne soit pas : En vain, la peur sur lui remportant la victoire. Aux pieds d'un prêtre il court décharger sa mémoire : Vil esclave toujours sous le joug du péché, Au démon qu'il redoute il demeure attaché. L'amour, essentiel à notre pénitence, Doit être l'heureux fruit de notre repentance. Non, quoi que l'ignorance enseigne sur ce point, Dieu ne fait jamais grâce à qui ne l'aime point. A le chercher la peur nous dispose et nous aide; Mais il ne vient jamais que l'amour ne succède. Cessez de m'opposer vos discours imposteurs, Confesseurs insensés, ignorants séducteurs, Qui, pleins des vains propos que l'erreur vous débite, Vous figurez qu'en vous un pouvoir sans limite Justifie à coup sûr tout pécheur alarmé, Et que sans aimer Dieu l'on peut en être aimé.

Quoi donc! cher Renaudot, un chrétien effroyable, Qui jamais, servant Dieu, n'eut d'objet que le diable, Pourra, marchant toujours dans des sentiers maudits, Par des formalités gagner le paradis! Et parmi les élus, dans la gloire éternelle, Pour quelques sacrements reçus sans aucun zèle, Dieu fera voir aux yeux des saints épouvantés Son ennemi mortel assis à ses côtés! Peut-on se figurer de si folles chimères? On voit pourtant, on voit des docteurs même austères Qui, les semant partout, s'en vont pieusement De toute piété saper le fondement; Qui, le cœur infecté d'erreurs si criminelles, Se disent hautement les purs, les vrais fidèles; BOILEAU.

Traitant d'abord d'impie et d'hérétique affreux Quiconque ose pour Dieu se déclarer contre eux. De leur audace en vain les vrais chrétiens gémissent : Préts à la repousser, les plus hardis mollissent; Et, voyant contre Dieu le diable accrédité, N'osent qu'en bégayant prêcher la vérité. Mollirons-nous aussi? Non; sans peur, sur ta trace, Docte abbé, de ce pas j'irai leur dire en face : Ouvrez les yeux enfin, aveugles dangereux! Oui, je vous le soutiens, il serait moins affreux De ne point reconnaître un Dieu maître du monde, Et qui règle à son gré le ciel, la terre et l'onde, Qu'en avouant qu'il est, et qu'il sut tout former, D'oser dire qu'on peut lui plaire sans l'aimer. Un si bas, si honteux, si faux christianisme Ne vaut pas des Platons l'éclairé paganisme; Et chérir les vrais biens, sans en savoir l'auteur, Vaut mieux que, sans l'aimer, connaître un créateur. Expliquons-nous pourtant. Par cette ardeur si sainte, Que je veux qu'en un cœur amène enfin la crainte, Je n'entends pas ici ce doux saisissement, Ces transports pleins de joie et de ravissement Qui font des bienheureux la juste récompense, Et qu'un cœur rarement goûte ici par avance. Dans nous l'amour de Dieu, fécond en saints désirs, N'y produit pas toujours de sensibles plaisirs. Souvent le cœur qui l'a ne le sait pas lui-même : Tel craint de n'aimer pas, qui sincèrement aime; Et tel croit, au contraire, être brûlant d'ardeur, Qui n'eut jamais pour Dieu que glace et que froideur. C'est ainsi quelquefois qu'un indolent mystique 1, Au milieu des péchés tranquille fanatique, Du plus parfait amour pense avoir l'heureux don, Et croit posséder Dieu dans les bras du démon. Voulez-vous donc savoir si la foi dans votre âme

Quiétistes, dont les erreurs ont été condamnées par les papes innocent XI, et innocent XII. (Boss...)

Allume les ardeurs d'une sincère flamme? Consultez-vous vous-même. A ses règles soumis, Pardonnez-vous sans peine à tous vos ennemis? Combattez-vous vos sens? domptez-vous vos faiblesses? Dieu dans le pauvre est-il l'objet de vos largesses? Enfin dans tous ses points pratiquez-vous sa loi? Oui, dites-vous. Allez, vous l'aimez, croyez-moi. Qui fait exactement ce que ma loi commande A pour moi, dit ce Dieu, l'amour que je demande. Faites-le donc; et, sûr qu'il nous veut sauver tous, Ne vous alarmez point pour quelques vains dégoûts Qu'en sa ferveur souvent la plus sainte âme éprouve; Marchez, courez à lui : qui le cherche le trouve; Et plus de votre cœur il paraît s'écarter, Plus par vos actions songez à l'arrêter. Mais ne soutenez point cet horrible blasphème, Qu'un sacrement reçu, qu'un prêtre, que Dieu même, Quoi que vos faux docteurs osent vous avancer, De l'amour qu'en lui doit puissent vous dispenser.

Mais s'il faut qu'avant tout, dans une âme chrétienne, Diront ces grands docteurs, l'amour de Dieu survienne, Puisque ce seul amour suffit pour nous sauver, De quoi le sacrement viendra-t-il nous laver? Sa vertu n'est donc plus qu'une vertu frivole? Oh! le bel argument digne de leur école! Quoi! dans l'amour divin en nos cœurs allumé, Le vœu du sacrement n'est-il pas renfermé? Un paien converti, qui croit un Dieu suprême, Peut-il être chrétien qu'il n'aspire au baptême, Ni le chrétien en pleurs être vraiment touché Qu'il ne veuille à l'église avouer son péché? Du funeste esclavage où le démon nous traîne, C'est le sacrement seul qui peut rompre la chaîne : Aussi l'amour d'abord y court avidement; Mais lui-même il en est l'âme et le fondement. Lorsqu'un pécheur, ému d'une humble repentance, Par les degrés prescrits court à la pénitence,

S'il n'y peut parvenir, Dieu sait les supposer.

Le seul amour manquant ne peut point s'excuser :

C'est par lui que dans nous la grâce fructifie :

C'est lui qui nous ranime et qui nous vivifie;

Pour nous rejoindre à Dieu, lui seul est le lien;

Et sans lui, foi, vertus, sacrements, tout n'est rien.

A ces discours pressants que saurait-on répondre? Mais approchez; je veux encor mieux vous confondre, Docteurs. Dites-moi donc: quand nous sommes absous, Le Saint-Esprit est-il, ou n'est-il pas, en nous? S'il est en nous, peut-il, n'étant qu'amour lui-même, Ne nous échauffer point de son amour suprême? Et s'il n'est pas en nous, Satan toujours vainqueur Ne demeure-t-il pas maître de notre cœur? Avouez donc qu'il faut qu'en nous l'amour renaisse : Et n'allez point, pour fuir la raison qui vous presse, Donner le nom d'amour au trouble inanimé Ou'au cœur d'un criminel la peur seule a formé. L'ardeur qui justifie, et que Dieu nous envoie, Quoiqu'ici-bas souvent inquiète et sans joie, Est pourtant cette ardeur, ce même feu d'amour, Dont brûle un bienheureux en l'éternel séjour. Dans le fatal instant qui borne notre vie, Il faut que de ce feu notre âme soit remplie; Et Dieu, sourd à nos cris s'il ne l'y trouve pas, Ne l'y rallume plus après notre trépas. Rendez-vous donc enfin à ces clairs syllogismes; Et ne prétendez plus, par vos confus sophismes, Pouvoir encore aux yeux du fidèle éclairé Cacher l'amour de Dieu, dans l'école égaré. Apprenez que la gloire où le ciel nous appelle Un jour des vrais enfants doit couronner le zèle, Et non les froids remords d'un esclave craintif, Où crut voir Abély 1 quelque amour négatif.

Mais quoi! j'entends déjà plus d'un sier scolastique

Auteur de la Mouelle théologique, qui soutient la sausse attrition par les ratsons résutees dans cette épitre. (BOIL.)

Qui, me voyant ici, sur ce ton dogmatique, En vers audacieux traiter ces points sacrés, Curieux, me demande où j'ai pris mes degrés; Et si, pour m'éclairer sur ces sombres matières, Deux cents auteurs extraits m'ont prêté leurs lumières. Non. Mais pour décider que l'homme, qu'un chrétien Est obligé d'aimer l'unique auteur du bien, Le Dieu qui le nourrit, le Dieu qui le fit naître, Qui nous vint par sa mort donner un second être, Faut-il avoir recu le bonnet doctoral, Avoir extrait Gamache, Isambert et du Val :? Dieu, dans son livre saint, sans chercher d'autre ouvrage, Ne l'a-t-il pas écrit lui-même à chaque page? De vains docteurs encore, ô prodige honteux! Oseront nous en faire un problème douteux! Viendront traiter d'erreur digne de l'anathème L'indispensable loi d'aimer Dieu pour lui-même, Et, par un dogme faux dans nos jours enfanté, Des devoirs du chrétien rayer la charité! Si j'allais consulter chez eux le moins sévère, Et lui disais: Un fils doit-il aimer son père? Ah! peut-on en douter? dirait-il brusquement. Et quand je leur demande en ce même moment : L'homme, ouvrage d'un Dieu seul bon et seul aimable, Doit-il aimer ce Dieu, son père véritable? Le plus rigide auteur n'ose le décider, Et craint, en l'affirmant, de se trop hasarder! Je ne m'en puis défendre ; il faut que je t'écrive La figure bizarre, et pourtant assez vive, Que je sus l'autre jour employer dans son lieu, Et qui déconcerta ces ennemis de Dieu. Au sujet d'un écrit qu'on nous venait de lire, Un d'entre eux m'insulta sur ce que j'osai dire Qu'il faut, pour être absous d'un crime confessé, Avoir pour Dieu du moins un amour commencé. Ce dogme, me dit-il, est un pur calvinisme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces trois docteurs de Sorbonne vivaient dans le dix-sept ième siècle.

O ciel! me voilà donc dans l'erreur, dans le schisme, Et partant réprouvé! Mais, poursuivis-je alors, Quand Dieu viendra juger les vivants et les morts, Et des humbles agneaux, objet de sa tendresse, Séparera des boucs la troupe pécheresse, A tous il nous dira, sévère ou gracieux, Ce qui nous fit impurs ou justes à ses yeux. Selon vous donc, à moi réprouvé, bouc infâme, « Va brûler, dira-t-il, en l'éternelle flamme, Malheureux qui soutins que l'homme dut m'aimer, Et qui, sur ce sujet trop prompt à déclamer, Prétendis qu'il fallait, pour fléchir ma justice, Que le pécheur, touché de l'horreur de son vice, De quelque ardeur pour moi sentît les mouvements, Et gardât le premier de mes commandements! » Dieu, si je vous en crois, me tiendra ce langage: Mais à vous, tendre agneau, son plus cher héritage, Orthodoxe ennemi d'un dogme si blâmé, « Venez, vous dira-t-il, venez, mon bien-aimé: Vous qui, dans les détours de vos raisons subtiles, Embarrassant les mots d'un des plus saints conciles :, Avez délivré l'homme, 6 l'utile docteur! De l'importun fardeau d'aimer son créateur; Entrez au ciel : venez, comblé de mes louanges, Du besoin d'aimer Dieu désabuser les anges. »

A de tels mots, si Dieu pouvait les prononcer,
Pour moi je répondrais, je crois, sans l'offenser:

« Oh! que pour vous mon cœur, moins dur et moins farouche,
Seigneur, n'a-t-il, hélas! parlé comme ma bouche!
Ce serait ma réponse à ce Dieu fulminant.
Mais vous, de ses douceurs objet fort surprenant,
Je ne sais pas comment, ferme en votre doctrine,
Des ironiques mots de sa bouche divine
Vous pourriez, sans rougeur et sans confusion,
Soutenir l'amertume et la dérision.

L'audace du docteur, par ce discours frappée,

Le concile de Trente. (BOIL.)

Demeura sans réplique à ma prosopopée. Il sortit tout à coup, et, murmurant tout bas Quelques termes d'aigreur que je n'entendis pas, S'en alla chez Binsfeld, où chez Basile Ponce; Sur l'heure à mes raisons chercher une réponse.

Deux désenseurs de la sausse attrition. Le premier était chanoine de Trêves, et l'autre était de l'ordre de Saint-Augustin. (BOIL-)

FIN DES ÉPITRES.

# L'ART POÉTIQUE,

1669 - 1674.

## CHANT PREMIER.

C'est en vain qu'au Parnasse un téméraire auteur Pense de l'art des vers atteindre la hauteur : S'il ne sent point du ciel l'influence secrète, Si son astre en naissant ne l'a formé poëte, Dans son génie étroit il est toujours captif : Pour lui Phébus est sourd, et Pégase est rétif.

O vous donc qui, brûlant d'une ardeur périlleuse, Courez du bel esprit la carrière épineuse, N'allez pas sur des vers sans fruit vous consumer, Ni prendre pour génie un amour de rimer : Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces, Et consultez longtemps votre esprit et vos forces.

La nature, fertile en esprits excellents,
Sait entre les auteurs partager les talents:
L'un peut tracer en vers une amoureuse flamme,
L'autre d'un trait plaisant aiguiser l'épigramme;
Malherbe d'un héros peut vanter les exploits;
Racan, chanter Philis, les bergers, et les bois.
Mais souvent un esprit qui se flatte et qui s'aime
Méconnaît son génie, et s'ignore soi-même:
Ainsi tel 2, autrefois qu'on vit avec Faret 3
Charbonner de ses vers les murs d'un cabaret,
S'en va mal à propos, d'une voix insolente,
Chanter du peuple hébreu la fuite triomphante,
Et, poursuivant Moïse au travers des déserts,
Court avec Pharaon se noyer dans les mers.

<sup>·</sup> Bel esprit. Ce mot est iel pour talent, genie; il a perdu cette signification

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint-Amand, auteur du Moise sauvé. (BOIL.)

<sup>3</sup> Faret, auteur du livre intitulé l'Honnéte homme, et ami de Saint-Amand. (BOIL.)

Quelque sujet qu'on traite, ou plaisant, ou sublime, Que toujours le bon sens s'accorde avec la rime :
L'un l'autre vainement ils semblent se haïr;
La rime est une esclave, et ne doit qu'obéir.
Lorsqu'à la bien chercher d'abord on s'évertue,
L'esprit à la trouver aisément s'habitue;
Au joug de la raison sans peine elle fléchit,
Et, loin de la gêner, la sert et l'enrichit.
Mais, lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle;
Et pour la rattraper le sens court après elle.
Aimez donc la raison : que toujours vos écrits
Empruntent d'elle seule et leur lustre et leur prix.

La plupart, emportés d'une fougue insensée,
Toujours loin du droit sens vont chercher leur pensée.
Ils croiraient s'abaisser, dans leurs vers monstrueux,
S'ils pensaient ce qu'un autre a pu penser comme eux.
Évitons ces excès: laissons à l'Italie
De tous ces faux brillants l'éclatante folie.
Tout doit tendre au bon sens: mais, pour y parvenir,
Le chemin est glissant et pénible à tenir;
Pour peu qu'on s'en écarte, aussitôt on se noie.
La raison pour marcher n'a souvent qu'une voie.

Un auteur quelquefois, trop plein de son objet,
Jamais sans l'épuiser n'abandonne un sujet.
S'il rencontre un palais, il m'en dépeint la face;
Il me promène après de terrasse en terrasse;
Ici s'offre un perron; là règne un corridor;
Là ce balcon s'enferme en un balustre d'or.
Il compte des plafonds les ronds et les ovales;
« Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales '. »
Je saute vingt feuillets pour en trouver la fin,
Et je me sauve à peine au travers du jardin.
Fuyez de ces auteurs l'abondance stérile,

Et ne vous chargez point d'un détail inutile.
Tout ce qu'on dit de trop est fade et rebutant:
L'esprit rassasié le rejette à l'instant.

<sup>&#</sup>x27; Vers de Scudéri. (BOIL.) — Dans son poëme d'Alaric, liv. III.

Qui ne sait se borner ne sut jamais écrire.

Souvent la peur d'un mal nous conduit dans un pire. Un vers était trop faible, et vous le rendez dur; J'évite d'être long, et je deviens obscur: L'un n'est point trop fardé, mais sa muse est trop nue; L'autre a peur de ramper, il se perd dans la nue.

Voulez-vous du public mériter les amours?
Sans cesse en écrivant variez vos discours.
Un style trop égal et toujours uniforme
En vain brille à nos yeux, il faut qu'il nous endorme.
On lit peu ces auteurs, nés pour nous ennuyer,
Qui toujours sur un ton semblent psalmodier.

Heureux qui, dans ses vers, sait d'une voix légère Passer du grave au doux, du plaisant au sévère! Son livre, aimé du ciel et chéri des lecteurs, Est souvent chez Barbin entouré d'acheteurs.

Quoi que vous écriviez, évitez la bassesse: Le style le moins noble a pourtant sa noblesse. Au mépris du bon sens, le burlesque effronté Trompa les yeux d'abord, plut par sa nouveauté: On ne vit plus en vers que pointes triviales; Le Parnasse parla le langage des halles; La licence à rimer alors n'eut plus de frein; Apollon travesti devint un Tabarin 2. Cette contagion infecta les provinces, Du clerc et du bourgeois passa jusques aux princes; Le plus mauvais plaisant eut ses approbateurs: Et, jusqu'à d'Assouci<sup>3</sup>, tout trouva des lecteurs. Mais de ce style enfin la cour désabusée Dédaigna de ces vers l'extravagance aisée, Distingua le naïf du plat et du bouffon, Et laissa la province admirer le Typhon 4. Que ce style jamais ne souille votre ouvrage.

2 Bousson grossier, valet de Mondor, charlatan célèbre au commencement du dix-septième siècle.

Pitoyable auteur qui a composé l'Ovide en belle humeur. (BOIL.)

4 Ou la Gigantomachie, poëme burlesque de Scarron.

<sup>1</sup> Le style hanceque fut extrêmement en vogue, depuis le commencement de dernier siècle jusque vers 1660, qu'il tomba. (BOIL.)

Imitons de Marot l'élégant badinage,

Et laissons le burlesque aux plaisants du Pont-Neuf z.

Mais n'allez point aussi; sur les pas de Brébeuf, Même en une Pharsale, entasser sur les rives

« De morts et de mourants cent montagnes plaintives 2. »

Prenez mieux votre ton. Soyez simple avec art, Sublime sans orgueil, agréable sans fard.

N'offrez rien au lecteur que ce qui peut lui plaire.

Ayez pour la cadence une oreille sévère :

Que toujours dans vos vers le sens coupant les mots

Suspende l'hémistiche, en marque le repos.

Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée Ne soit d'une voyelle en son chemin heurtée.

Il est un heureux choix de mots harmonieux. Fuyez des mauvais sons le concours odieux: Le vers le mieux rempli, la plus noble pensée Ne peut plaire à l'esprit, quand l'oreille est blessée.

Durant les premiers ans du Parnasse françois, Le caprice tout seul faisait toutes les lois. La rime, au bout des mots assemblés sans mesure, Tenait lieu d'ornements, de nombre et de césure. Villon sut le premier, dans ces siècles grossiers, Débrouiller l'art confus de nos vieux romanciers 3. Marot, bientôt après, fit fleurir les ballades. Tourna des triolets, rima des mascarades, A des refrains réglés asservit les rondeaux, Et montra pour rimer des chemins tout nouveaux. Ronsard, qui le suivit, par une autre méthode, Réglant tout, brouilla tout, fit un art à sa mode, Et toutefois longtemps eut un heureux destin. Mais sa muse, en français parlant grec et latin, Vit dans l'âge suivant, par un retour grotesque,

Tomber de ses grands mots le faste pédantesque.

Les vendeurs de mithridate et les joueurs de marionnettes se mettent depuis. longtemps sur le Pont-Neuf. (Botl.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vers de Brébeuf. Pharsale, liv. VII. 3 La plupart de nos plus anciens romans français sont en vers confus, el suns. ordre, comme le Roman de la Rose, et plusieurs autres. (BOIL.)

Ce poëte orgueilleux, trébuché de si haut, Rendit plus retenus Desportes : et Bertaut :.

Enfin Malherbe vint, et, le premier en France, Fit sentir dans les vers une juste cadence, D'un mot mis en sa place enseigna le pouvoir, Et réduisit la muse aux règles du devoir. Par ce sage écrivain la langue réparée N'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Les stances avec grâce apprirent à tomber, Et le vers sur le vers n'osa plus enjamber. Tout reconnut ses lois; et ce guide fidèle Aux auteurs de ce temps sert encor de modèle. Marchez donc sur ses pas; aimez sa pureté, Et de son tour heureux imitez la clarté. Si le sens de vos vers tarde à se faire entendre, Mon esprit aussitôt commence à se détendre, Et, de vos vains discours prompt à se détacher, Ne suit point un auteur qu'il faut toujours chercher.

Il est certains esprits dont les sombres pensées Sont d'un nuage épais toujours embarrassées; Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, L'expression la suit, ou moins nette, ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, Et les mots pour le dire arrivent aisément.

Surtout qu'en vos écrits la langue révérée
Dans vos plus grands excès vous soit toujours sacrée.
En vain vous me frappez d'un son mélodieux,
Si le terme est impropre, ou le tour vicieux:
Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme,
Ni d'un vers ampoulé l'orgueilleux solécisme.

Philippe Desportes, abbé de Tiron, lecteur de la Chambre du Roi, conseiller d'État, surnomme, pour la douceur et la facilite de ses vers, le Tibulle français, était né à Chartres. Il mourut à Paris en 1606, la même année que naquit le grand Corneille.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jean Bertaut naquit à Caen, patrie de Malherbe, et fut successivement premier aumonier de Catherine de Médicis, lecteur de Henri III, et évêque de Séculi mourut en 1611, après avoir contribué à la conversion de Henri IV.

Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divm Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.

Travaillez à loisir, quelque ordre qui vous presse 1, Et ne vous piquez point d'une folle vitesse :
Un style si rapide, et qui court en rimant,
Marque moins trop d'esprit que peu de jugement.
J'aime mieux un ruisseau qui, sur la molle arène,
Dans un pré plein de fleurs lentement se promène,
Qu'un torrent débordé qui, d'un cours orageux,
Roule, plein de gravier, sur un terrain fangeux.
Hâtez-vous lentement; et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage;
Polissez-le sans cesse et le repolissez;
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez.

C'est peu qu'en un ouvrage où les fautes fourmillent, Des traits d'esprit semés de temps en temps petillent. Il faut que chaque chose y soit mise en son lieu; Que le début, la fin, répondent au milieu; Que d'un art délicat les pièces assorties N'y forment qu'un seul tout de diverses parties; Que jamais du sujet le discours s'écartant N'aille chercher trop loin quelque mot éclatant.

Craignez-vous pour vos vers la censure publique? Soyez-vous à vous-même un sévère critique :

L'ignorance toujours est prête à s'admirer.

Faites-vous des amis prompts à vous censurer; Qu'ils soient de ves écrits des confidents sincères, Et de tous vos défauts les zélés adversaires: Dépouillez devant eux l'arrogance d'auteur; Mais sachez de l'ami discerner le flatteur. Tel vous semble applaudir, qui vous raille et vous joue. Aimez qu'on vous conseille, et non pas qu'on vous loue.

Un flatteur aussitôt cherche à se récrier : Chaque vers qu'il entend le fait extasier. Tout est charmant, divin; aucun mot ne le blesse :

<sup>1</sup> Scudéri disait toujours, pour s'excuser de travailler si vitc, qu'il avait ordre de finir. (BOIL.)

Il trépigne de joie, il pleure de tendresse, Il vous comble partout d'éloges fastueux. La vérité n'a point cet air impétueux.

Un sage ami, toujours rigoureux, inflexible,
Sur vos fautes jamais ne vous laisse paisible:
Il ne pardonne point les endroits négligés,
Il renvoie en leur lieu les vers mal arrangés,
Il réprime des mots l'ambitieuse emphase;
Ici le sens le choque, et plus loin c'est la phrase.
Votre construction semble un peu s'obscurcir:
Ce terme est équivoque, il le faut éclaircir.
C'est ainsi que vous parle un ami véritable.

Mais souvent sur ses vers un auteur intraitable
A les protéger tous se croit intéressé,
Et d'abord prend en main le droit de l'offensé.
De ce vers, direz-vous, l'expression est basse. —
Ah! monsieur, pour ce vers je vous demande grâce,
Répondra-t-il d'abord. — Ce mot me semble froid;
Je le retrancherais. — C'est le plus bel endroit! —
Ce tour ne me plaît pas. — Tout le monde l'admire.

Ainsi, toujours constant à ne se point dédire,
Qu'un mot dans son ouvrage ait paru vous blesser,
C'est un titre chez lui pour ne point l'effacer.
Cependant, à l'entendre, il chérit la critique:
Vous avez sur ses vers un pouvoir despotique.
Mais tout ce beau discours dont il vient vous flatter
N'est rien qu'un piége adroit pour vous les réciter.
Aussitôt il vous quitte; et, content de sa muse,
S'en va chercher ailleurs quelque fat qu'il abuse:
Car souvent il en trouve. Ainsi qu'en sots auteurs,
Notre siècle est fertile en sots admirateurs;
Et, sans ceux que fournit la ville et la province,
Il en est chez le duc, il en est chez le prince.
L'ouvrage le plus plat a, chez les courtisans,
De tout temps rencontré de zélés partisans;

<sup>&#</sup>x27;« Quinault n'a voulu se raccommoder avec moi, disait Boileau, que pour me » parler de ses vers, et il ne me parle jamais des miens. »

Et, pour finir enfin par un trait de satire, Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire.

## CHANT II.

Telle qu'une bergère, au plus beau jour de fête,
De superbes rubis ne charge point sa tête,
Et, sans mêler à l'or l'éclat des diamants,
Cueille en un champ voisin ses plus beaux ornements:
Telle, aimable en son air, mais humble dans son style,
Doit éclater sans pompe une élégante idylle.
Son tour simple et naïf n'a rien de fastueux,
Et n'aime point l'orgueil d'un vers présomptueux.
Il faut que sa douceur flatte, chatouille, éveille,
Et jamais de grands mots n'épouvante l'oreille.

Mais souvent dans ce style un rimeur aux abois Jette là, de dépit, la flûte et le hauthois; Et, follement pompeux, dans sa verve indiscrète, Au milieu d'une églogue entonne la trompette. De peur de l'écouter, Pan fuit dans les roseaux, Et les nymphes, d'effroi, se cachent sous les eaux.

Au contraire, cet autre, abject en son langage, Fait parler ses bergers comme on parle au village. Ses vers plats et grossiers, dépouillés d'agrément, Toujours baisent la terre, et rampent tristement : On dirait que Ronsard, sur ses pipeaux rustiques, Vient encor fredonner ses idylles gothiques, Et changer, sans respect de l'oreille et du son, Lycidas en Pierrot, et Philis en Toinon.

Entre ces deux excès la route est difficile.

Suivez, pour la trouver, Théocrite et Virgile:

Que leurs tendres écrits, par les Grâces dictés,

Ne quittent point vos mains, jour et nuit feuilletés.

Seuls, dans leurs doctes vers, ils pourront vous apprendre

Par quel art sans bassesse un auteur peut descendre;

Chanter Flore, les champs, Pomone, les vergers;

Au combat de la flûte animer deux bergers:

Des plaisirs de l'amour vanter la douce amorce; Changer Narcisse en fleur, couvrir Daphné d'écorce; Et par quel art encor l'églogue quelquefois Rend dignes d'un consul la campagne et les bois 1. Telle est de ce poëme et la force et la grâce.

D'un ton un peu plus haut, mais pourtant sans audace La plaintive élégie, en longs habits de deuil, Sait, les cheveux épars, gémir sur un cercueil. Elle peint des amants la joie et la tristesse, Flatte, menace, irrite, apaise une maîtresse: Mais, pour bien exprimer ces caprices heureux, C'est peu d'être poëte, il faut être amoureux.

Je hais ces vains auteurs dont la muse forcée M'entretient de ses feux, toujours froide et glacée; Qui s'affligent par art, et, fous de sens rassis, S'érigent, pour rimer, en amoureux transis.

Leurs transports les plus doux ne sont que phrases vaines; Ils ne savent jamais que se charger de chaînes, Que bénir leur martyre, adorer leur prison, Et faire quereller les sens et la raison.

Ce n'était pas jadis sur ce ton ridicule Qu'Amour dictait les vers que soupirait Tibulle, Ou que, du tendre Ovide animant les doux sons, Il donnait de son art les charmantes leçons. Il faut que le cœur seul parle dans l'élégie.

L'ode, avec plus d'éclat, et non moins d'énergie, Élevant jusqu'au ciel son vol ambitieux; Entretient dans ses vers commerce avec les dieux. Aux athlètes dans Pise è elle ouvre la barrière, Chante un vainqueur poudreux au bout de la carrière, Mène Achille sanglant aux bord, du Simoïs, Ou fait sléchir l'Escaut sous le joug de Louis. Tantôt, comme une abeille ardente à son ouvrage, Elle s'en va de sleurs dépouiller le rivage; Elle peint les festins, les danses et les ris;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Virg., Egl. IV. (Boil..)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pise, en Élide, où l'on célébrait les jeux olympiques. (BOIL)

Vante un baiser cueilli sur les lèvres d'Iris, Qui mollement résiste, et, par un doux caprice, Quelquefois le refuse, afin qu'on le ravisse. Son style impétueux souvent marche au hasard; Chez elle un beau désordre est un effet de l'art.

Loin ces rimeurs craintifs, dont l'esprit flegmatique Garde dans ses fureurs un ordre didactique;
Qui, chantant d'un héros les progrès éclatants,
Maigres historiens, suivront l'ordre des temps.
Ils n'osent un moment perdre un sujet de vue;
Pour prendre Dôle, il faut que Lille soit rendue',
Et que leur vers exact, ainsi que Mézeray',
Ait fait déjà tomber les remparts de Courtrai.
Apollon de son feu leur fut toujours avare.

On dit, à ce propos, qu'un jour ce dieu bizarre, Voulant pousser à bout tous les rimeurs françois, Inventa du sonnet les rigoureuses lois; Voulut qu'en deux quatrains de mesure pareille, La rime avec deux sons frappåt huit fois l'oreille, Et qu'ensuite six vers artistement rangés Fussent en deux tercets par le sens partagés. Surtout de ce poëne il bannit la licence : Lui-même en mesura le nombre et la cadence; Défendit qu'un vers faible y pût jamais entrer, Ni qu'un mot déjà mis osât s'y remontrer. Du reste, il l'enrichit d'une beauté suprême : (Un sonnet sans défauts vaut seul un long poëme.) Mais en vain mille auteurs y pensent arriver; Et cet heureux phénix est encore à trouver. A peine dans Gombaud, Maynard et Malleville 3, En peut-on admirer deux ou trois entre mille : Le reste, aussi peu lu que ceux de Pelletier,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lille et Courtrai furent pris en 1667, et Dôle en 1668.

François Eudes ajouta à son nom celui de Mezeray, petit hameau de la Basse-Normandie, pour se distinguer de ses frères. Son Histoire de l'origine des Français, et son Abrègé chronologique de l'Histoire de France, lui donnent une place honorable parmi nos historiens. El mourut, âgé de soixante-treize ans, le 10 juillet 1683, après avoir exercé la charge d'historiographe du roi.

<sup>3</sup> Beaux esprits du dix-septième siècle.

N'a fait de chez Sercy <sup>1</sup> qu'un saut chez l'épicier. Pour enfermer son sens dans la borne prescrite, La mesure est toujours trop longue ou trop petite.

L'épigramme, plus libre en son tour plus borné, N'est souvent qu'un bon mot de deux rimes orné. Jadis de nos auteurs les pointes ignorées Furent de l'Italie en nos vers attirées. Le vulgaire, ébloui de leur faux agrément, A ce nouvel appas courut avidement. La faveur du public excitant leur audace, Leur nombre impétueux inonda le Parnasse. Le madrigal d'abord en fut enveloppé; Le sonnet orgueilleux lui-même en fut frappé, La tragédie en fit ses plus chères délices; L'élégie en orna ses douloureux caprices; Un héros sur la scène eut soin de s'en parer, Et sans pointe un amant n'osa plus soupirer. On vit tous les bergers, dans leurs plaintes nouvelles, Fidèles à la pointe encor plus qu'à leurs belles : Chaque mot eut toujours deux visages divers. La prose la reçut aussi bien que les vers; L'avocat au Palais en hérissa son style, Et le docteur en chaire 2 en sema l'Évangile.

La raison outragée enfin ouvrit les yeux,
La chassa pour jamais des discours sérieux;
Et, dans tous ces écrits la déclarant infâme,
Par grâce lui laissa l'entrée en l'épigramme,
Pourvu que sa finesse, éclatant à propos,
Roulât sur la pensée, et non pas sur les mots.
Ainsi de toutes parts les désordres cessèrent.
Toutefois, à la cour les turlupins 3 restèrent,
Insipides plaisants, bouffons infortunés,
D'un jeu de mots grossier partisans surannés.
Ce n'est pas quelquefoïs qu'une muse un peu fine

<sup>1</sup> Libraire du Palais. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le petit père André, augustin. (Boil.)

<sup>3</sup> Nom d'un comédien attaché à l'hôtel de Bourgogne, et dont l'emploi était de divertir les spectateurs par des pointes et des jeux de mots.

Sur un mot, en passant, ne joue et ne badine, Et d'un sens détourné n'abuse avec succès; Mais fuyez sur ce point un ridicule excès, Et n'allez pas toujours d'une pointe frivole Aiguiser par la queue une épigramme folle.

Tout poëme est brillant de sa propre beauté. Le rondeau, né gaulois, a la naïveté; La ballade, asservie à ses vieilles maximes, Souvent doit tout son lustre au caprice des rimes. Le madrigal, plus simple et plus noble en son tour, Respire la douceur, la tendresse et l'amour.

L'ardeur de se montrer, et non pas de médire, Arma la Vérité du vers de la satire. Lucile le premier osa le faire voir, Aux vices des Romains présenta le miroir, Vengea l'humble vertu de la richesse altière, Et l'honnête homme à pied du faquin en litière.

Horace à cette aigreur mêla son enjouement : On ne fut plus ni fat ni sot impunément; Et malheur à tout nom qui, propre à la censure, Put entrer dans un vers sans rompre la mesure!

Perse, en ses vers obscurs, mais serrés et pressants, Affecta d'enfermer moins de mots que de sens.

Juvénal, élevé dans les cris de l'école, Poussa jusqu'à l'excès sa mordante hyperbole. Ses ouvrages, tout pleins d'affreuses vérités, Étincellent pourtant de sublimes beautés : Soit que, sur un écrit arrivé de Caprée 1, Il brise de Séjan la statue adorée; Soit qu'il fasse au conseil courir les sénateurs 2, D'un tyran soupçonneux pâles adulateurs; Ou que, poussant à bout la luxure latine, Aux portefaix de Rome il vende Messaline 3. Ses écrits pleins de feu partout brillent aux yeux.

De ces maîtres savants disciple ingénieux,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Satire X. (BOIL.)
<sup>2</sup> Satire IV. (BOIL.)

<sup>3</sup> Satire VI. (BOIL)

Regnier, seul parmi nous formé sur leurs modèles, Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles. Heureux si ses discours, craints du chaste lecteur, Ne se sentaient des lieux où fréquentait l'auteur; Et si, du son hardi de ses rimes cyniques, Il n'alarmait souvent les oreilles pudiques!

Le latin, dans les mots, brave l'honnêteté; Mais le lecteur français veut être respecté: Du moindre sens impur la liberté l'outrage, Si la pudeur des mots n'en adoucit l'image. Je veux dans la satire un esprit de candeur, Et fuis un effronté qui prêche la pudeur.

D'un trait de ce poëme en bons mots si fertile, Le Français, né malin, forma le vaudeville; Agréable indiscret, qui, conduit par le chant, Passe de bouche en bouche, et s'accroît en marchant. La liberté française en ses vers se déploie; Cet enfant de plaisir veut naître dans la joie. Toutefois n'allez pas, goguenard dangereux, Faire Dieu le sujet d'un badinage affreux : A la fin, tous ces jeux que l'athéisme élève Conduisent tristement le plaisant à la Grève. Il faut, même en chansons, du bon sens et de l'art. Mais pourtant on a vu le vin et le hasard Inspirer quelquefois une muse grossière, Et fournir, sans génie, un couplet à Linière. Mais pour un vain bonheur qui vous a fait rimer, Gardez qu'un sot orgueil ne vous vienne enfumer. Souvent l'auteur altier de quelque chansonnette Au même instant prend droit de se croire poëte: Il ne dormira plus qu'il n'ait fait un sonnet; Il met tous les matins six impromptus au net. Encore est-ce un miracle, en ses vagues furies, Si bientôt, imprimant ses sottes rêveries, Il ne se fait graver au devant du recueil, Couronné de lauriers par la main de Nanteuil 1.

<sup>1</sup> Fameux graveur. (Boil),

#### CHANT III.

Il n'est point de serpent, ni de monstre odieux, Qui, par l'art imité, ne puisse plaire aux yeux. D'un pinceau délicat l'artifice agréable Du plus affreux objet fait un objet aimable. Ainsi, pour nous charmer, la tragédie en pleurs D'OEdipe tout sanglant fit parler les douleurs :, D'Oreste parricide exprima les alarmes, Et, pour nous divertir, nous arracha des larmes. Vous donc qui, d'un beau feu pour le théâtre épris, Venez en vers pompeux y disputer le prix, Voulez-vous sur la scène étaler des ouvrages Où tout Paris en foule apporte ses suffrages, Et qui, toujours plus beaux, plus ils sont regardés, Soient au bout de vingt ans encor redemandés? Que dans tous vos discours la passion émue Aille chercher le cœur, l'échauffe, et le remue. Si d'un beau mouvement l'agréable fureur Souvent ne nous remplit d'une douce terreur, Ou n'excite en notre âme une pitié charmante, En vain vous étalez une scène savante: Vos froids raisonnements ne feront qu'attiédir Un spectateur toujours paresseux d'applaudir, Et qui, des vains efforts de votre rhétorique Justement fatigué, s'endort ou vous critique. Le secret est d'abord de plaire et de toucher : Inventez des ressorts qui puissent m'attacher. 2 Que dès les premiers vers l'action préparée Sans peine du sujet aplanisse l'entrée. Je me ris d'un acteur qui, lent à s'exprimer, De ce qu'il veut d'abord ne sait pas m'informer; Et qui, débrouillant mal une pénible intrigue, D'un divertissement me fait une fatigue. J'aimerais mieux encor qu'il déclinât son nom 2,

Sophocle. (Boil.)

lly a de pareils exemples dans Euripide. (BOIL.)

Et dît, Je suis Oreste, ou bien Agamemnon, Que d'aller, par un tas de confuses merveilles, Sans rien dire à l'esprit, étourdir les oreilles.

Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué.

3 Que le lieu de la scène y soit fixe et marqué. Un rimeur, sans péril, delà les Pyrénées 1, Sur la scène en un jour renferme des années : Là souvent le héros d'un spectacle grossier, Enfant au premier acte, est barbon au dernier. Mais nous, que la raison à ses règles engage, Nous voulons qu'avec art l'action se ménage;

Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli Tienne jusqu'à la fin le théâtre remplf.

Jamais au spectateur n'offrez rien d'incroyable : Le vrai peut quelquesois n'être pas vraisemblable. Une merveille absurde est pour moi sans appas: L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Ce qu'on ne doit point voir, qu'un récit nous l'expose: Les yeux en le voyant saisiraient mieux la chose; Mais il est des objets que l'art judicieux Doit offrir à l'oreille et reculer des yeux.

Que le trouble, toujours croissant de scène en scène, A son comble arrivé, se débrouille sans peine. L'esprit ne se sent point plus vivement frappé Que lorsqu'en un sujet d'intrigue enveloppé D'un secret tout à coup la vérité connue Change tout, donne à tout une face imprévue.

· La tragédie, informe et grossière en naissant, N'était qu'un simple chœur, où chacun, en dansant Et du dieu des raisins entonnant les louanges., S'efforçait d'attirer de fertiles vendanges. Là, le vin et la joie éveillant les esprits, Du plus habile chantre un bouc était le prix.

Thespis fut le premier qui, barbouillé de lie, Promena par les bourgs 2 cette heureuse folie;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez Lopez de Vega et Calderon.
<sup>2</sup> Les bourgs de l'Attique. (BOIL.) — Thespis vivait cinq cents ans cuvirun avant Jésus-Christ.

Et, d'acteurs mal ornés chargeant un tombereau, Amusa les passants d'un spectacle nouveau.

Eschyle dans le chœur jeta les personnages, D'un masque plus honnête habilla les visages, Sur les ais d'un théâtre en public exhaussé Fit paraître l'acteur d'un brodequin chaussé L.

Sophocle enfin, donnant l'essor à son génie, Accrut encor la pompe, augmenta l'harmonie, Intéressa le chœur dans toute l'action, Des vers trop raboteux polit l'expression, Lui donna chez les Grecs cette hauteur divine 2 Où jamais n'atteignit la faiblesse latine.

Chez nos dévots aïeux le théâtre abhorré Fut longtemps dans la France un plaisir ignoré. De pèlerins, dit-on, une troupe grossière 3 En public à Paris y monta la première: Et, sottement zélée en sa simplicité, Joua les saints, la Vierge, et Dieu, par piété. Le savoir, à la fin, dissipant l'ignorance, Fit voir de ce projet la dévote imprudence. On chassa ces docteurs préchant sans mission; On vit renaître Hector, Andromaque, Ilion 4. Seulement, les acteurs laissant le masque antique 5, Le violon tint lieu de chœurs et de musique 6. Bientôt l'amour, fertile en tendres sentiments,

S'empara du théâtre, ainsi que des romans. De cette passion la sensible peinture Est pour aller au cœur la route la plus sûre. Peignez donc, j'y eonsens, les héros amoureux; Mais ne m'en formez pas des bergers doucereux.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eschyle, qui vivait un siècle après Thespis, eut, dans sa vieillesse, Sophocle pour rival. On a souvent comparé Corneille et Racine à ces deux poëtes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Quintilien, liv, X, chap. ler. (Boil.) 3 Leurs pièces sont imprimées. (BOIL.)

<sup>4</sup> Ce ne sut que sous Louis XIII que la tragédie commença à prendre unc bonne forme en France. (Bott.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ce masque antique s'appliquait sur le visage de l'acteur, et représentait le personnage que l'on introduisait sur la scène. (Borl.)

<sup>6</sup> Esther et Athalie ont montré combien on a perdu en supprimant les chœurs et la musique. (BOIL.)

Qu'Achille aime autrement que Tyrcis et Philène; N'allez pas d'un Cyrus nous faire un Artamène; ' > Et que l'amour, souvent de remords combattu, Paraisse une faiblesse et non une vertu.

Toutefois aux grands cœurs donnez quelques faiblesses.
Achille déplairait, moins bouillant et moins prompt:
J'aime à lui voir verser des pleurs pour un affront.
A ces petits défauts marqués dans sa peinture,
L'esprit avec plaisir reconnaît la nature.
Qu'il soit sur ce modèle en vos écrits tracé:
Qu'Agamemnon soit fier, superbe, intéressé;
Que pour ses dieux Énée ait un respect austère.
Conservez à chacun son propre caractère.

> Conservez à chacun son propre caractère.

Des siècles, des pays, étudiez les mœurs:

Les climats font souvent les diverses humeurs.

Gardez donc de donner, ainsi que dans Clélie,
L'air ni l'esprit français à l'antique Italie;
Et, sous des noms romains faisant notre portrait,
Peindre Caton galant et Brutus dameret.
Dans un roman frivole aisément tout s'excuse;
C'est assez qu'en courant la fiction amuse;
Trop de rigueur alors serait hors de saison:
Mais la scène demande une exacte raison;
L'étroite bienséance y veut être gardée.

D'un nouveau personnage inventez-vous l'idée?
• Qu'en tout avec soi-même il se montre d'accord,
Et qu'il soit jusqu'au bout tel qu'on l'a vu d'abord.

Souvent, sans y penser, un écrivain qui s'aime Forme tous ses héros semblables à soi-même : Tout a l'humeur gasconne en un auteur gascon; Calprenède et Juba <sup>1</sup> parlent du même ton.

La nature est en nous plus diverse et plus sage, Chaque passion parle un différent langage : La colère est superbe, et veut des mots altiers;

<sup>·</sup> Héros de la Cléopâtre. (BOIL.) — Roman de la Calprenède, qui vivait au milieu du dix-septième siècle.

L'abattement s'explique en des termes moins fiers.

Que devant Trois en flamme Hécube désolée

Ne vienne pas pousser une plainte ampoulée,

Ni sans raison décrire en quel affreux pays '

Par sept bouches l'Euxin reçoit le Tanaïs.

Tous ces pompeux amas d'expressions frivoles

Sont d'un déclamateur amoureux des paroles.

Il faut dans la douleur que vous vous abaissiez:

Pour me tirer des pleurs, il faut que vous pleuriez.

Ces grands mots dont alors l'acteur emplit sa bouche

Ne partent point d'un cœur que sa misère touche.

Le théâtre, fertile en censeurs pointilleux,
Chez nous pour se produire est un champ périlleux.
Un auteur n'y fait pas de faciles conquêtes;
Il trouve à le siffler des bouches toujours prêtes:
Chacun le peut traiter de fat et d'ignorant;
C'est un droit qu'à la porte on achète en entrant.
Il faut qu'en cent façons, pour plaire, il se replie;
Qu'en nobles sentiments il soit partout fécond;
Qu'il soit aisé, solide, agréable, profond;
Que de traits surprenants sans cesse il nous réveille;
Qu'il coure dans ses vers de merveille en merveille;
Et que tout ce qu'il dit, facile à retenir,
De son ouvrage en nous laisse un long souvenir.
Ainsi la tragédie agit, marche, et s'explique.

D'un air plus grand encor la poésie épique,
Dans le vaste récit d'une longue action,
Se soutient par la fable, et vit de fiction.
Là pour nous enchanter tout est mis en usage;
Tout prend un corps, une âme, un esprit, un visage.
Chaque vertu devient une divinité:
Minerve est la prudence, et Vénus la beauté,
Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre,
C'est Jupiter armé pour effrayer la terre:
Un orage terrible, aux yeux des matelots,

<sup>&#</sup>x27; Sénèque le tragique, Troade, sc. 1. (Bott.)

C'est Neptune en courroux qui gourmande les flots : Écho n'est plus un son qui dans l'air retentisse, C'est une nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse. Ainsi, dans cet amas de nobles fictions, Le poëte s'égaye en mille inventions, Orne, élève, embellit, agrandit toutes choses, Et trouve sous sa main des fleurs toujours écloses. Qu'Énée et ses vaisseaux, par le vent écartés 1, Soient aux bords africains d'un orage emportés; Ce n'est qu'une aventure ordinaire et commune, Qu'un coup peu surprenant des traits de la fortune : Mais que Junon, constante en son aversion, Poursuive sur les flots les restes d'Ilion; Qu'Éole, en sa faveur, les chassant d'Italie, Ouvre aux vents mutinés les prisons d'Éolie; Que Neptune en courroux, s'élevant sur la mer, D'un mot calme les flots, mette la paix dans l'air, Délivre les vaisseaux, des syrtes les arrache; C'est là ce qui surprend, frappe, saisit, attache. Sans tous ces ornements le vers tombe en langueur, La poésie est morte<sup>2</sup>, ou rampe sans vigueur; Le poëte n'est plus qu'un orateur timide, Qu'un froid historien d'une fable insipide.

C'est donc bien vainement que nos auteurs déçus, Bannissant de leurs vers ces ornements reçus, Pensent faire agir Dieu, ses saints, et ses prophètes, Comme ces dieux éclos du cerveau des poëtes; Mettent à chaque pas le lecteur en enfer; N'offrent rien qu'Astaroth, Belzébuth, Lucifer. De la foi d'un chrétien les mystères terribles D'ornements égayés ne sont point susceptibles 3: L'Évangile à l'esprit n'offre de tous côtés

<sup>1</sup> Voyez l'Énéide, liv. I, v. 86, 131.

2 L'auteur avait en vue Saint-Sorlin des Marets, qui a écrit contre la fable.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce précepte, l'un des plus importants que Boileau ait tracés, a trouvé, de notre temps, de nombreux contradicteurs; mais tous leurs efforts n'ont fait que le confirmer.

Que pénitence à faire et tourments mérités, Et de vos fictions le mélange coupable Même à ses vérités donne l'air de la fable. Et quel objet enfin à présenter aux yeux, Que le diable toujours hurlant contre les cieux, Qui de votre héros veut rabaisser la gloire, Et souvent avec Dieu balance la victoire!

Le Tasse, dira-t-on, l'a fait avec succès.

Je ne veux point ici lui faire son procès:

Mais, quoi que notre siècle à sa gloire publie,

Il n'eût point de son livre illustré l'Italie,

Si son sage héros, toujours en oraison,

N'eût fait que mettre enfin Satan à la raison;

Et si Renaud, Argant, Tancrède, et sa maîtresse,

N'eussent de son sujet égayé la tristesse.

Ce n'est pas que j'approuve, en un sujet chrétien,

Un auteur follement idolâtre et païen: Mais, dans une profane et riante peinture, De n'oser de la fable employer la figure; De chasser les tritons de l'empire des eaux; D'ôter à Pan sa flûte, aux Parques leurs ciseaux; D'empêcher que Caron, dans la fatale barque, Ainsi que le berger ne passe le monarque : C'est d'un scrupule vain s'alarmer sottement, Et vouloir aux lecteurs plaire sans agrément. Bientôt ils défendront de peindre la Prudence, De donner à Thémis ni bandeau ni balance, De figurer aux yeux la Guerre au front d'airain, Ou le Temps qui s'enfuit, une horloge à la main; Et partout des discours, comme une idolâtrie, Dans leur faux zèle, iront chasser l'allégorie, Laissons-les s'applaudir de leur pieuse erreur : Mais, pour nous, bannissons une vaine terreur; Et, fabuleux chrétiens, n'allons point, dans nos songes Du dieu de vérité faire un dieu de mensonges.

La fable offre à l'esprit mille agréments divers :

<sup>&#</sup>x27; Voyez le Tasse. (BOIL.)

Là, tous les noms heureux semblent nés pour les vers ; Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée, Hélène, Ménélas, Pâris, Hector, Énée. O le plaisant projet d'un poëte ignorant, Qui de tant de héros va choisir Childebrand !! D'un seul nom quelquefois le son dur ou bizarre Rend un poëme entier ou burlesque ou barbare, Voulez-vous longtemps plaire et jamais ne lasser? Faites choix d'un héros propre à m'intéresser, En valeur éclatant, en vertus magnifique; Qu'en lui, jusqu'aux défauts, tout se montre héroïque; Que ses faits surprenants soient dignes d'être ouïs ; Qu'il soit tel que César, Alexandre, ou Louis; Non tel que Polynice et son perfide frère: On s'ennuie aux exploits d'un conquérant vulgaire. N'offrez point un sujet d'incidents trop chargé. Le seul courroux d'Achille, avec art ménagé, Remplit abondamment une Iliade entière : Souvent trop d'abondance appauvrit la matière. Soyez vif et pressé dans vos narrations; Soyez riche et pompeux dans vos descriptions. C'est là qu'il faut des vers étaler l'élégance :

Soyez riche et pompeux dans vos harrations,
C'est là qu'il faut des vers étaler l'élégance.
N'y présentez jamais de basse circonstance.
N'imitez pas ce fou <sup>3</sup> qui, décrivant les mers,
Et peignant, au milieu de leurs flots entr'ouverts,
L'Hébreu sauvé du joug de ses injustes maîtres,
Met, pour le voir passer, les poissons aux fenêtres <sup>4</sup>,
Peint le petit enfant qui va, saute, revient,
Et, joyeux, à sa mère offre un caillou qu'il tient.
Sur de trop vains objets c'est arrêter la vue.

Donnez à votre ouvrage une juste étendue.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Childebrand, ou les Sarrasins chassés de France, est un poème hérolque de Jacques Carel, sieur de Sainte-Garde, qui n'en publia que les quatre premiers livres, en 1666 et 1670.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Polynice et Étéocle, frères ennemis, auteurs de la guerre de Thèbes. Voyes la Thébaide de Stace. (Boil.)

<sup>3</sup> Saint-Amand. (Boir.)

Les poissons ébahis les regardent passer.

Que le début soit simple, et n'ait rien d'affecté. N'allez pas dès l'abord, sur Pégase monté, Crier à vos lecteurs, d'une voix de tonnerre: « Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre 1. » Que produira l'auteur après tous ces grands cris? La montagne en travail enfante une souris. O que j'aime bien mieux cet auteur plein d'adresse, Qui, sans faire d'abord de si haute promesse, Me dit d'un ton aisé, doux, simple, harmonieux : « Je chante les combats, et cet homme pieux 2 « Qui, des bords phrygiens conduit dans l'Ausonie, « Le premier aborda les champs de Lavinie. » Sa muse en arrivant ne met pas tout en feu, Et, pour donner beaucoup, ne nous promet que peu. Bientôt vous la verrez, prodiguant les miracles, Du destin des Latins prononcer les oracles, De Styx et d'Achéron peindre les noirs torrents, Et déjà les Césars dans l'Élysée errants. K De figures sans nombre égayez votre ouvrage, Que tout y fasse aux yeux une riante image: On peut être à la fois et pompeux et plaisant; Et je hais un sublime ennuyeux et pesant. J'aime mieux Arioste et ses fables comiques, Que ces auteurs toujours froids et mélancoliques, Qui dans leur sombre humeur se croiraient faire affront,

On dirait que pour plaire, instruit par la nature, Homère ait à Vénus dérobé sa ceinture.

Son livre est d'agréments un fertile trésor:

Tout ce qu'il a touché se convertit en or;

Tout reçoit dans ses mains une nouvelle grâce;

Partout il divertit, et jamais il ne lasse.

Si les Grâces jamais leur déridaient le front.

Alaric, poeme de Scuderi., liv. I. (Boil.)

² Énéide, Uv. I. ³ lliad., Uv. XIV.

Sans garder dans ses vers un ordre méthodique, Son sujet de soi-même et s'arrange et s'explique : Tout, sans faire d'apprêts, s'y prépare aisément; Chaque vers, chaque mot court à l'événement. Aimez donc ses écrits, mais d'un amour sincère : C'est avoir profité que de savoir s'y plaire.

Un poëme excellent, où tout marche et se suit, N'est pas de ces travaux qu'un caprice produit : Il veut du temps, des soins; et ce pénible ouvrage Jamais d'un écolier ne fut l'apprentissage. Mais souvent parmi nous un poëte sans art, Qu'un beau feu quelquefois échauffa par hasard, Enflant d'un vain orgueil son esprit chimérique, Fièrement prend en main la trompette héroïque : Sa muse déréglée, en ses vers vagabonds, Ne s'élève jamais que par sauts et par bonds : Et son feu, dépourvu de sens et de lecture, S'éteint à chaque pas, faute de nourriture. Mais en vain le public, prompt à le mépriser, De son mérite faux le veut désabuser; Lui-même, applaudissant à son maigre génie, Se donne par ses mains l'encens qu'on lui dénie: Virgile, au prix de lui, n'a point d'invention; Homère n'entend point la noble fiction. Si contre cet arrêt le siècle se rebelle, A la postérité d'abord il en appelle : Mais, attendant qu'ici le bon sens de retour Ramène triomphants ses ouvrages au jour, Leurs tas au magasin, cachés à la lumière, Combattent tristement les vers et la poussière. Laissons-les donc entre eux s'escrimer en repos; Et, sans nous égarer, suivons notre propos.

Des succès fortunés du spectacle tragique Dans Athènes naquit la comédie antique. Là le Grec, né moqueur, par mille jeux plaisants Distilla le venin de ses traits médisants. Aux accès insolents d'une bouffonne joie

La sagesse, l'esprit, l'honneur, furent en proie. On vit par le public un poëte avoué S'enrichir aux dépens du mérite joué: Et Socrate par lui, dans un chœur de nuées 1, D'un vil amas de peuple attirer les huées. Enfin de la licence on arrêta le cours : Le magistrat, des lois emprunta le secours; Et, rendant par édit les poëtes plus sages, Défendit de marquer les noms et les visages. Le théâtre perdit son antique fureur; La comédie apprit à rire sans aigreur, Sans fiel et sans venin sut instruire et reprendre, Et plut innocemment dans les vers de Ménandre 2. Chacun, peint avec art dans ce nouveau miroir, S'y vit avec plaisir, ou crut ne s'y point voir : L'avare, des premiers, rit du tableau fidèle D'un avare souvent tracé sur son modèle: Et mille fois un fat, sinement exprimé, Méconnut le portrait sur lui-même formé.

Que la nature donc soit votre étude unique,
Auteurs qui prétendez aux honneurs du comique.
Quiconque voit bien l'homme, et, d'un esprit profond,
De tant de cœurs cachés a pénétré le fond;
Qui sait bien ce que c'est qu'un prodigue, un avare,
Un honnête homme, un fat, un jaloux, un bizarre,
Sur une scène heureuse il peut les étaler,
Et les faire à nos yeux vivre, agir, et parler.
Présentez-en partout les images naïves;
Que chacun y soit peint des couleurs les plus vives.
La nature, féconde en bizarres portraits,
Dans chaque âme est marquée à de différente traits;
Un geste la découvre, un rien la fait paraître:
Mais tout esprit n'a pas des yeux pour la connaître.

Le temps, qui change tout, change aussi nos humeurs. Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs.

Les Nuées, comédie d'Aristophane. (BOIL.)

Ménandre était contemporain d'Alexandre le Grand.

Un jeune homme, toujours bouillant dans ses caprices, Est prompt à recevoir l'impression des vices; Est vain dans ses discours, volage en ses désirs, Rétif à la censure, et fou dans les plaisirs.

L'âge viril, plus mûr, inspire un air plus sage, Se pousse auprès des grands, s'intrigue, se ménage; Contre les coups du sort songe à se maintenir, Et loin dans le présent regarde l'avenir.

La vieillesse chagrine incessamment amasse; Garde, non pas pour soi, les trésors qu'elle entasse; Marche en tous ses desseins d'un pas lent et glacé, Toujours plaint le présent et vante le passé; Inhabile aux plaisirs dont la jeunesse abuse, Blâme en eux les douceurs que l'âge lui refuse.

Ne faites point parler vos acteurs au hasard, Un vieillard en jeune homme, un jeune homme en vieillard.

Étudiez la cour et connaissez la ville;
L'un et l'autre est toujours en modèles fertile.
C'est par là que Molière, illustrant ses écrits,
Peut-être de son art eût remporté le prix,
Si, moins ami du peuple, en ses doctes peintures
Il n'eût point fait souvent grimacer ses figures;
Quitté, pour le bouffon, l'agréable et le fin,
Et sans honte à Térence allié Tabarin.
Dans ce sac ridicule où Scapin 's'enveloppe,
Je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope.

Le comique, ennemi des soupirs et des pleurs, N'admet point en ses vers de tragiques douleurs; Mais son emploi n'est pas d'aller, dans une place, De mots sales et bas charmer la populace.

Il faut que ses acteurs badinent noblement; Que son nœud bien formé se dénoue aisément; Que l'action, marchant où la raison la guide, Ne se perde jamais dans une scène vide; Que son style humble et doux se relève à propos; Que ses discours, partout fertiles en bons mots,

<sup>\*</sup> Coraédie de Molière. (Boll.)

Soient pleins de passions finement maniées, Et les scènes toujours l'une à l'autre liées. Aux dépens du bon sens gardez de plaisanter : Jamais de la nature il ne faut s'écarter. Contemplez de quel air un père, dans Térence <sup>1</sup>, Vient d'un fils amoureux gourmander l'imprudence; De quel air cet amant écoute ses leçons, Et court chez sa maîtresse oublier ces chansons. Ce n'est pas un portrait, une image semblable; C'est un amant, un fils, un père véritable

J'aime sur le théâtre un agréable auteur Qui, sans se diffamer aux yeux du spectateur, Plaît par la raison seule, et jamais ne la choque; Mais pour un faux plaisant, à grossière équivoque: Qui, pour me divertir, n'a que la saleté, Qu'il s'en aille, s'il veut, sur deux tréteaux monté, Amusant le Pont-Neuf de ses sornettes fades, Aux laquais assemblés jouer ses mascarades.

## CHANT IV.

Dans Florence jadis vivait un médecin <sup>2</sup>, Savant hâbleur, dit-on, et célèbre assassin. Lui seul y fit longtemps la publique misère: Là le fils orphelin lui redemande un père; Ici le frère pleure un frère empoisonné: L'un meurt vide de sang, l'autre plein de séné;

Le rhume à son aspect se change en pleurésie, Et par lui la migraine est bientôt frénésie. Il quitte enfin la ville, en tous lieux détesté. De tous ses amis morts un seul ami resté Le mène en sa maison de superbe structure : C'était un riche abbé, fou de l'architecture. Le médecin d'abord semble né dans cet art, Déjà de bâtiments parle comme Mansard : : D'un salon qu'on élève il condamne la face; Au vestibule obscur il marque une autre place; Approuve l'escalier tourné d'autre façon. Son ami le conçoit, et mande son maçon: Le maçon vient, écoute, approuve, et se corrige. Enfin, pour abréger un si plaisant prodige, Notre assassin renonce à son art inhumain: Et désormais, la règle et l'équerre à la main, Laissant de Galien la science suspecte, De méchant médecin devient bon architecte. Son exemple est pour nous un précepte excellent.

Son exemple est pour nous un precepte excellent.

Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent,

Ouvrier estimé dans un art nécessaire,

Qu'écrivain du commun, et poëte vulgaire.

Il est dans tout autre art des degrés différents,

On peut avec honneur remplir les seconds rangs;

Mais, dans l'art dangereux de rimer et d'écrire,

Il n'est point de degrés du médiocre au pire.

Qui dit froid écrivain dit détestable auteur.

Boyer est à Pinchêne 3 égal pour le lecteur;

On ne lit guère plus Rampale et Ménardière 4,

Que Magnon 5, du Souhait 6, Corbin 7, et la Morlière 8.

Un fou du moins fait rire, et peut nous égayer;

Auteur médiocre. (Boll.)
Pinchène a déjà été nommé dans l'épitre VIII.

8 I.a Morlière, méchant poëte. (BOIL.)

<sup>1</sup> Célèbre architecte. Il mourut en 1666, âgé de soixante-neuf ans.

<sup>4</sup> Rampale et la Ménardière vivaient au milieu du dix-septième siècle.
5 Magnon a composé un poëme fort long, intitulé l'Encyclopédie. ( Boil...)

<sup>6</sup> Du Souhait avait traduit l'Iliade en prose. (BOIL.)
7 Corbin avait traduit la Bible mot à mot. (BOIL.)

Mais un froid écrivain ne sait rien qu'ennuyer.

J'aime mieux Bergerac <sup>1</sup> et sa burlesque audace,

Que ces vers où Motin <sup>2</sup> se morfond et nous glace.

Ne vous enivrez point des éloges flatteurs Qu'un amas quelquefois de vains admirateurs Vous donne en ces Réduits 3, prompts à crier : Merveille! Tel écrit 4 récité se soutint à l'oreille, Qui, dans l'impression au grand jour se montrant, Ne soutient pas des yeux le regard pénétrant. On sait de cent auteurs l'aventure tragique; Et Gombaud tant loué garde encor la boutique.

Écoutez tout le monde, assidu consultant: Un fat quelquefois ouvre un avis important. Quelques vers toutefois qu'Apollon vous inspire, En tous lieux aussitôt ne courez pas les lire. Gardez-vous d'imiter ce rimeur furieux <sup>5</sup>, Qui, de ses vains écrits lecteur harmonieux, Aborde en récitant quiconque le salue. Et poursuit de ses vers les passants dans la rue. Il n'est temple si saint, des anges respecté <sup>6</sup>, Qui soit contre sa muse un lieu de sûreté.

Je vous l'ai déjà dit : aimez qu'on vous censure, Et, souple à la raison, corrigez sans murmure. Mais ne vous rendez pas dès qu'un sot vous reprend.

Souvent dans son orgueil un subtil ignorant Par d'injustes dégoûts combat toute une pièce, Blâme des plus beaux vers la noble hardiesse. On a beau réfuter ses vains raisonnements; Son esprit se complaît dans ses faux jugements; Et sa faible raison, de clarté dépourvue,

<sup>&#</sup>x27; Cyrano de Bergerac, auteur au Voyage dans la Lune. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pierre Motin, contemporain et ami de Regnier, a laissé quelques poésies, imprimées dans les recueils du temps.

<sup>3</sup> Réduits, espèce d'académic de société où quelques poëtes lisaient teurs vers.

<sup>4</sup> Chapelain. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Du Perrier. (BOIL.) — Il était né en Provence, et neveu de François du Perrier, que Malherbe a immortalisé dans les stances qu'il lui adressa pour le consoler de la mort de sa fille.

<sup>6</sup> Il récita de ses vers à l'auteur malgre lui, dans une églisc. (Boit...)

Pense que rien n'échappe à sa débile vue. Ses conseils sont à craindre ; et, si vous les croyez, Pensant fuir un écueil, souvent vous vous noyez.

Faites choix d'un censeur solide et salutaire,
Que la raison conduise et le savoir éclaire,
Et dont le crayon sûr d'abord aille chercher
L'endroit que l'on sent faible, et qu'on se veut cacher.
Lui seul éclaircira vos doutes ridicules,
De votre esprit tremblant lèvera les scrupules.
C'est lui qui vous dira par quel transport heureux
Quelquefois dans sa course un esprit vigoureux,
Trop resserré par l'art, sort des règles prescrites,
Et de l'art même apprend à franchir leurs limites.
Mais ce parfait censeur se trouve rarement.
Tel excelle à rimer qui juge sottement;
Tel s'est fait par ses vers distinguer dans la ville,
Qui jamais de Lucain n'a distingué Virgile.

Auteurs, prêtez l'oreille à mes instructions. Voulez-vous faire aimer vos riches fictions? Qu'en savantes leçons votre muse fertile Partout joigne au plaisant le solide et l'utile. Un lecteur sage fuit un vain amusement, Et veut mettre à profit son divertissement.

Que votre âme et vos mœurs, peintes dans vos ouvrages, N'offrent jamais de vous que de nobles images. Je ne puis estimer ces dangereux auteurs Qui de l'honneur, en vers, infâmes déserteurs, Trahissant la vertu sur un papier coupable, Aux yeux de leurs lecteurs rendent le vice aimable.

Je ne suis pas pourtant de ces tristes esprits Qui , bannissant l'amour de tous chastes écrits , D'un si riche ornement veulent priver la scène , Traitent d'empoisonneurs et Rodrigue et Chimène . L'amour le moins honnête, exprimé chastement, N'excite point en nous de honteux mouvement.

<sup>·</sup> On croit que Boileau a voulu désigner ici le grand Corneille.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le Traité de la Comédie, par Nicole.

Didon a beau gémir et m'étaler ses charmes;
Je condamne sa faute en partageant ses larmes.
Un auteur vertueux, dans ses vers innocents,
Ne corrompt point le cœur en chatouillant les sens;
Son feu n'allume point de criminelle flamme.
Aimez donc la vertu, nourrissez-en votre âme:
En vain l'esprit est plein d'une noble vigueur;
Le vers se sent toujours des bassesses du cœur.

Fuyez surtout, fuyez ces basses jalousies,
Des vulgaires esprits malignes frénésies.
Un sublime écrivain n'en peut être infecté;
C'est un vice qui suit la médiocrité.
Du mérite éclatant cette sombre rivale
Contre lui chez les grands incessamment cabale,
Et, sur les pieds en vain tâchant de se hausser,
Pour s'égaler à lui cherche à le rabaisser.
Ne descendons jamais dans ces lâches intrigues:
N'allons point à l'honneur par de honteuses brigues.

Que les vers ne soient pas votre éternel emploi. Cultivez vos amis, soyez homme de foi : C'est peu d'être agréable et charmant dans un livre, Il faut savoir encore et converser et vivre.

Travaillez pour la gloire, et qu'un sordide gain
Ne soit jamais l'objet d'un illustre écrivain.
Je sais qu'un noble esprit peut, sans honte et sans crime,
Tirer de son travail un tribut légitime;
Mais je ne puis souffrir ces auteurs renommés
Qui, dégoûtés de gloire et d'argent affamés,
Mettent leur Apollon aux gages d'un libraire,
Et font d'un art divin un métier mercenaire.

Avant que la raison, s'expliquant par la voix, Eût instruit les humains, eût enseigné des lois, Tous les hommes suivaient la grossière nature, Dispersés dans les bois couraient à la pâture : La force tenait lieu de droit et d'équité; Le meurtre s'exerçait avec impunité. Mais du discours enfin l'harmonieuse adresse

De ces sauvages mœurs adoucit la rudesse, Rassembla les humains dans les forêts épars, Enferma les cités de murs et de remparts, De l'aspect du supplice effraya l'insolence, Et sous l'appui des lois mit la faible innocence. Cet ordre fut, dit-on, le fruit des premiers vers. De là sont nés ces bruits recus dans l'univers, Qu'aux accents dont Orphée emplit les monts de Thrace. Les tigres amollis dépouillaient leur audace : Qu'aux accords d'Amphion les pierres se mouvaient, Et sur les murs thébains en ordre s'élevaient. L'harmonie en naissant produisit ces miracles. Depuis, le ciel en vers fit parler les oracles; Du sein d'un prêtre ému d'une divine horreur, Apollon par des vers exhala sa fureur. Bientôt, ressuscitant les héros des vieux âges, Homère aux grands exploits anima les courages. Hésiode ' à son tour, par d'utiles lecons, Des champs trop paresseux vint hâter les moissons. En mille écrits fameux la sagesse tracée Fut, à l'aide des vers, aux mortels annoncée; Et partout des esprits ses préceptes vainqueurs, Introduits par l'oreille, entrèrent dans les cœurs. Pour tant d'heureux bienfaits les Muses révérées Furent d'un juste encens dans la Grèce honorées; Et leur art, attirant le culte des mortels, A sa gloire en cent lieux vit dresser des autels. Mais enfin, l'indigence amenant la bassesse, Le Parnasse oublia sa première noblesse. Un vil amour du gain, infectant les esprits, De mensonges grossiers souilla tous les écrits; Et partout, enfantant mille ouvrages frivoles, Trafiqua du discours et vendit les paroles. Ne vous flétrissez point par un vice si bas.

Poëte grec, né à Cumes en Éolide, et contemporain d'Homère. Il est l'auteur d'un poëme sur l'agriculture, que Virgile a imité et surpassé dans ses Géorgiques.

Si l'or seul a pour vous d'invincibles appas, Fuyez ces lieux charmants qu'arrose le Permesse : Ce n'est point sur ses bords qu'habite la richesse. Aux plus savants auteurs, comme aux plus grands guerriers, Apollon ne promet qu'un nom et des lauriers.

Mais quoi! dans la disette une muse affamée Ne peut pas, dira-t-on, subsister de fumée; Un auteur qui, pressé d'un besoin importun, Le soir entend crier ses entrailles à jeun, Goûte peu d'Hélicon les douces promenades; Horace a bu son soûl quand il voit les Ménades; Et, libre du souci qui trouble Colletet, N'attend pas pour d'îner le succès d'un sonnet.

Il est vrai; mais enfin cette affreuse disgrâce
Rarement parmi nous aflige le Parnasse.
Et que craindre en ce siècle, où toujours les beaux-arts
D'un astre favorable éprouvent les regards,
Où d'un prince éclairé la sage prévoyance
Fait partout au mérite ignorer l'indigence?

Muses, dictez sa gloire à tous vos nourrissons: Son nom vaut mieux pour eux que toutes vos leçons. Que Corneille, pour lui rallumant son audace, Soit encor le Corneille et du Cid et d'Horace; Que Racine, enfantant des miracles nouveaux, De ses héros sur lui forme tous les tableaux; Que de son nom, chanté par la bouche des belles, Benserade en tous lieux amuse les ruelles; Que Segrais dans l'églogue en charme les forêts; Que pour lui l'épigramme aiguise tous ses traits. Mais quel heureux auteur, dans une autre Énéide, Aux bords du Rhin tremblant conduira cet Alcide? Quelle savante lyre, au bruit de ses exploits, Fera marcher encor les rochers et les bois; Chantera le Batave, éperdu dans l'orage, Soi-même se noyant pour sortir du naufrage; Dira les bataillons sous Mastricht enterrés, Dans ces affreux assauts du soleil éclairés?

Vers ce vainqueur rapide aux Alpes vous appelle.
Déjà Dôle et Salins 's ous le joug ont ployé;
Besançon fume encor sur son roc foudroyé.
Où sont ces grands guerriers dont les fatales ligues
Devaient à ce torrent opposer tant de digues?
Est-ce encore en fuyant qu'ils pensent l'arrêter,
Fiers du honteux honneur d'avoir su l'éviter?
Que de remparts détruits! que de villes forcées!
Que de moissons de gloire en courant amassées!

Auteurs, pour les chanter redoublez vos transports: Le sujet ne veut pas de vulgaires efforts.

Pour moi, qui, jusqu'ici nourri dans la satire,
N'ose encor manier la trompette et la lyre,
Vous me verrez pourtant, dans ce champ glorieux,
Vous animer du moins de la voix et des yeux;
Vous offrir ces leçons que ma muse au Parnasse
Rapporta, jeune encor, du commerce d'Horace;
Seconder votre ardeur, échauffer vos esprits,
Et vous montrer de loin la couronne et le prix.
Mais aussi pardonnez si, plein de ce beau zèle,
De tous vos pas fameux observateur fidèle,
Quelquefois du bon or je sépare le faux,
Et des auteurs grossiers j'attaque les défauts:
Censeur un peu fâcheux, mais souvent nécessaire,
Plus enclin à blâmer que savant à bien faire.

<sup>1</sup> Places de la Franche-Comté prises en plein hiver. (BOIL.)

FIN DE L'ART POÉTIQUE.

# LE LUTRIN,

# POËME HÉROI-COMIQUE.

#### AU LECTEUR.

Je ne ferai point ici comme Arioste', qui, quelquesois sur le point de débiter la fable du monde la plus absurde, la garantit vraie d'une vérité reconnue, et l'appuie même de l'autorité de l'archevêque Turpin<sup>2</sup>. Pour moi, je déclare franchement que tout le poême du Lutrin n'est qu'une pure fiction, et que tout y est inventé, jusqu'au nom même du lieu où l'action se passe. Je l'ai appelé Pourges, du nom d'une petite chapelle qui était autresois proche de Montlhéry. C'est pourquoi le lecteur ne doit pas s'étonner que, pour y arriver de Bourgogne, la Nuit prenne le chemin de Paris et de Montlhéry.

C'est une assez bizarre occasion qui a donné lieu à ce poëme. Il n'y a pas longtemps que, dans une assemblée où j'étais, la conversation tomba sur le poeme héroïque. Chacun en parla suivant ses lumières. A l'égard de moi, comme on m'en eut demandé mon avis, je soutins ce que j'ai avancé dans ma poétique : qu'un poéme héroïque, pour être excellent, devait être chargé de peu de matière, et que c'était à l'invention à la soutenir et à l'étendre. La chose fut fort contestée. On s'échauffa beaucoup; mais, après bien des raisons alléguées pour et contre, il arriva ce qui arrive ordinairement en toutes ces sortes de disputes : je veux dire qu'on ne se persuada point l'un l'autre, et que chacun demeura ferme dans son opinion. La chaleur de la dispute étant passée, on parla d'autre chose, et on se mit à rire de la manière dont on s'était échauffé sur une question aussi peu importante que celle-là. On moralisa fort sur la folie des hommes qui passent presque toute leur vie à faire sérieusement de très-grandes bagatelles, et qui se souvent une affaire considérable d'une chose indifférente. A propos de cela, un provincial raconta un démêlé fameux qui était

¹ On dirait aujourd'hui l'Arioste.
² Turpin, Tulpin, ou Tilpin, moine de Saint-Denis, puis archevêque de Reims, mourut sur la fin du huitième siècle. Le roman qui porte son nom paraît n'avoir été composé que sur la fin du onzième.

arrivé autrefois dans une petite église de sa province, entre le trésorier et le chantre, qui sont les deux premières dignités de cette église, pour savoir si un lutrin serait placé à un endroit ou à un autre. La chose fut trouvée plaisante. Sur cela un des savants de l'assemblée, qui ne pouvait pas oublier sitôt la dispute, me demanda si moi, qui voulais si peu de matière pour un poeme héroïque, j'entreprendrais d'en faire un sur un démêlé aussi peu chargé d'incidents que celui de cette église. J'eus plus tôt dit, Pourquoi non? que je n'eus fait réflexion sur ce qu'il me demandait. Cela fit faire un éclat de rire à la compagnie, et je ne pus m'empêcher de rire comme les autres, ne pensant pas en effet moi-même que je dusse jamais me mettre en état de tenir parole. Néanmoins, le soir, me trouvant de loisir, je rêvai à la chose; et ayant imaginé en général la plaisanterie que le lecteur va voir, j'en fis vingt vers que je montrai à mes amis. Ce commencement les réjouit assez. Le plaisir que je vis qu'ils y prenaient m'en fit faire vingt autres : ainsi de vingt vers en vingt vers, j'ai poussé enfin l'ouvrage à près de neuf cents 1. Voilà toute l'histoire de la bagatelle que je donne au public. J'aurais bien voulu la lui donner achevée; mais des raisons très-secrètes, et dont le lecteur trouvera bon que je ne l'instruise pas, m'en ont empêché. Je ne me serais pourtant pas pressé de le donner imparfait, comme il est, n'eût été les misérables fragments qui en ont couru<sup>2</sup>. C'est un burlesque nouveau dont je me suis avisé en notre langue : car, au lieu que dans l'autre burlesque Didon et Énée parlaient comme des harengères et des crocheteurs, dans celui-ci une horlogère et un hoiloger 3 parlent comme Didon et Énée. Je ne sais donc si mon poëme aura les qualités propres a satisfaire un lecteur; mais j'ose me flatter qu'il aura au moins l'agrément de la nouveauté, puisque je ne pense pas qu'il y ait d'ouvrage de cette nature en notre langue; la Défaite des bouts-rimés de Sarasin étant plutôt une pure allégorie qu'un poëme comme celui-ci.

\* Ces fragments avaient été imprimés en 1673, à la suite de la Réponse au Paix bénit du sieur de Marigny.

3 L'auteur leur substitua dans la suite un perruquier et une perruquière.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Boileau n'avait encore fait que les quatre premiers chants. Aujourd'hui son poëme a plus de douze cents vers.

#### AVIS AU LECTEUR.

1701.

Il serait inutile maintenant de nier que le poëme suivant a été composé à l'occasion d'un différend assez léger qui s'émut, dans une des plus célèbres églises de Paris, entre le trésorier et le chantre. Mais c'est tout ce qu'il y a de vrai. Le reste, depuis le commencement jusqu'à la fin, est une pure fiction : et tous les personnages y sont non-seulement inventés, mais j'ai eu soin même de les faire d'un caractère directement opposé au caractère de ceux qui desservent cette église, dont la plupart, et principalement les chanoines, sont tous gens non-seulement d'une fort grande probité, mais de beaucoup d'esprit, et entre lesquels il y en a tel à qui je demanderais aussi volontiers son sentiment sur mes ouvrages qu'à beaucoup de messieurs de l'Académie. Il ne faut donc pas s'étonner si personne n'a été offensé de l'impression de ce poëme, puisqu'il n'y a en effet personne qui y soit véritablement attaqué. Un prodigue ne s'avise guère de s'offenser de voir rire d'un avare, ni un dévot de voir tourner en ridicule un libertin. Je ne dirai point comment je fus engagé à travailler à cette bagatelle, sur une espèce de défi qui me fut fait en riant par feu M. le premier président de Lamoignon, qui est celui que j'y peins sous le nom d'Ariste : ce détail, à mon avis, n'est pas fort nécessaire. Mais je croirais me faire un trop grand tort si je laissais échapper cette occasion d'apprendre à ceux qui l'ignorent que ce grand personnage, durant sa vie, m'a honoré de son amitié. Je commençai à le connaître dans le temps que mes satires faisaient le plus de bruit; et l'accès obligeant qu'il me donna dans son illustre maison fit avantageusement, mon apologie contre ceux qui voulaient m'accuser alors de libertinage et de mauvaises mœurs. C'était un homme d'un savoir étonnant, et passionné admirateur de tous les bons livres de l'antiquité; et c'est ce qui lui sit plus aisément sousfrir mes ouvrages, où il crut entrevoir quelque goût des anciens. Comme sa piété était sincère, elle était aussi fort gaie, et n'avait rien d'embarrassant. Il ne s'effraya point du nom de satires que portaient ces ouvrages, où il ne vit en effet que des vers et des auteurs attaqués. Il me loua même plusieurs fois d'avoir purgé, pour ainsi dire, ce genre de poésie de la saleté qui lui avait été jusqu'alors comme affectée. J'eus donc le bonheur de ne lui être

pas désagréable. Il m'appela à tous ses plaisirs et à tous ses divertissements, c'est-à-dire à ses lectures et à ses promenades. Il me favorisa même quelquefois de sa plus étroite confidence, et me sit voir à fond son âme entière. Et que n'y vis-je point! Quel trésor surprenant de probité et de justice ! quel fonds inépuisable de piété et de zèle! Bien que sa vertu jetât un fort grand éclat au dehors, c'était tout autre chose au dedans; et on voyait bien qu'il avait soin d'en tempérer les rayons, pour ne pas blesser les yeux d'un siècle aussi corrompu que le nôtre. Je fus sincèrement épris de tant de qualités admirables; et s'il eut beaucoup de bonne volonté pour moi, j'eus aussi pour lui une très-forte attache. Les soins que je lui rendis ne furent mêlés d'aucune raison d'intérêt mercenaire; et je songeai bien plus à profiter de sa conversation que de son crédit. Il mourut dans le temps que cette amitié était en son plus haut point; et le souvenir de sa perte m'afflige encore tous les jours. Pourquoi faut-il que des hommes si dignes de vivre soient sitot enlevés du monde, tandis que des misérables et des gens de rien arrivent à une extrême vieillesse! Je ne m'étendrai pas davantage sur un sujet si triste; car je sens bien que si je continuais à en parler, je ne pourrais m'empêcher de mouiller peutêtre de larmes la préface d'un ouvrage de pure plaisanterie.

#### ARGUMENT.

Le trésorier remplit la première dignité du chapître dont il est ici parlé, et il officie avec toutes les marques de l'épiscopat. Le chantre remplit la seconde dignité. Il y avait autrefois dans le chœur, à la place de celui-ci, un énorme pupitre ou lutrin qui le couvrait presque tout entier. Il le fit ôter. Le trésorier voulut le faire remettre. De là arriva une dispute qui fait le sujet de ce poème.

# CHANT PREMIER.

Je chante les combats, et ce prélat terrible qui, par ses longs travaux et sa force invincible,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Claude Auvry, ancien évêque de Coutances, était alors trésorier de la Sainte-Chapelic. Il avait été camérier (officier de chambre) du cardinal Mazarin.

Dans une illustre église exerçant son grand cœur, Fit placer à la fin un lutrin dans le chœur. C'est en vain que le chantre, abusant d'un faux titre, Deux fois l'en fit ôter par les mains du chapitre: Ce prélat, sur le banc de son rival altier Deux fois le reportant, l'en couvrit tout entier.

Muse, redis-moi donc quelle ardeur de vengeance De ces hommes sacrés rompit l'intelligence, Et troubla si longtemps deux célèbres rivaux : Tant de fiel entre-t-il dans l'ame des dévots!

Et toi, fameux héros 2, dont la sage entremise De ce schisme naissant débarrassa l'Église, Viens d'un regard heureux animer mon projet, Et garde-toi de rire en ce grave sujet.

Parmi les doux plaisirs d'une paix fraternelle Paris voyait fleurir son antique chapelle: Ses chanoines vermeils et brillants de santé S'engraissaient d'une longue et sainte oisiveté; Sans sortir de leurs lits, plus doux que leurs hermines, Ces pieux fainéants faisaient chanter matines, Veillaient à bien dîner, et laissaient en leur lieu A des chantres gagés le soin de louer Dieu : Quand la Discorde, encor toute noire de crimes, Sortant des Cordeliers pour aller aux Minimes 3. Avec cet air hideux qui fait frémir la Paix, S'arrêta près d'un arbre au pied de son palais. Là, d'un œil attentif contemplant son empire, A l'aspect du tumulte elle-même s'admiré. Elle y voit, par le coche et d'Évreux et du Mans, Accourir à grands flots ses fidèles Normands : Elle y voit aborder le marquis, la comtesse, Le bourgeois, le manant, le clergé, la noblesse; Et partout des plaideurs les escadrons épars Faire autour de Thémis flotter ses étendards.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jacques Barrin, fils de M. de la Galissonnière, maître des requêtes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. le premier président de Lamoignon. (Borl.)

3 Uyeut de grandes brouilleries dans ces deux cous

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il y eut de grandes brouilleries dans ces deux couvents, à l'occasion de quelques supérieurs qu'on y voulait élire. (Bo1L.)

Mais une église seule, à ses yeux immobile, Garde au sein du tumulte une assiette tranquille: Elle seule la brave; elle seule aux procès De ses paisibles murs veut défendre l'accès. La Discorde, à l'aspect d'un calme qui l'offense, Fait siffler ses serpents, s'excite à la vengeance: Sa bouche se remplit d'un poison odieux, Et de longs traits de feu lui sortent par les yeux.

Quoi! dit-elle d'un ton qui fit trembler les vitres,
J'aurai pu jusqu'ici brouiller tous les chapitres,
Diviser Cordeliers, Carmes et Célestins;
J'aurai fait soutenir un siége aux Augustins;
Et cette église seule, à mes ordres rebelle,
Nourrira dans son sein une paix éternelle!
Suis-je donc la Discorde? et, parmi les mortels,
Qui voudra désormais encenser mes autels!

A ces mots, d'un bonnet couvrant sa tête énorme, Elle prend d'un vieux chantre et la taille et la forme; Elle peint de bourgeons son visage guerrier, Et s'en va de ce pas trouver le trésorier.

Dans le réduit obscur d'une alcôve enfoncée S'élève un lit de plume à grands frais amassée : Quatre rideaux pompeux, par un double contour, En défendent l'entrée à la clarté du jour. Là, parmi les douceurs d'un tranquille silence, Règne sur le duvet une heureuse indolence : C'est là que le prélat, muni d'un déjeuner, Dormant d'un léger somme, attendait le dîner. La jeunesse en sa fleur brille sur son visage : Son menton sur son sein descend à double étage; Et son corps, ramassé dans sa courte grosseur, Fait gémir les coussins sous sa molle épaisseur.

La déesse en entrant, qui voit la nappe mise, Admire un si bel ordre, et reconnaît l'Église; Et, marchant à grands pas vers le lieu du repos, Au prélat sommeillant elle adresse ces mots:

<sup>1</sup> VIRG., liv. I, v. 82. (BOIL.)

Tu dors, prélat, tu dors! et là-haut, à ta place, Le chantre aux yeux du chœur étale son audace, Chante les oremus, fait des processions, Et répand à grands flots les bénédictions! Tu dors! Attends-tu donc que, sans bulle et sans titre, Il te ravisse encor le rochet et la mitre? Sors de ce lit oiseux qui te tient attaché, Et renonce au repos, ou bien à l'évêché 1. »

Elle dit; et, du vent de sa bouche profane, Lui souffle avec ces mots l'ardeur de la chicane. Le prélat se réveille, et plein d'émotion, Lui donne toutefois la bénédiction.

Tel qu'on voit un taureau qu'une guêpe en furie A piqué dans les flancs aux dépens de sa vie ; Le superbe animal, agité de tourments, Exhale sa douleur en longs mugissements : Tel le fougueux prélat, que ce songe épouvante, Querelle, en se levant et laquais et servante; Et, d'un juste courroux rallumant sa vigueur, Même avant le dîner parle d'aller au chœur. Le prudent Gilotin 2, son aumônier fidèle, En vain par ses conseils sagement le rappelle; Lui montre le péril; que midi va sonner; Qu'il va faire, s'il sort, refroidir le dîner.

Quelle fureur, dit-il, quel aveugle caprice, Quand le dîner est prêt, vous appelle à l'office? De votre dignité soutenez mieux l'éclat : Est-ce pour travailler que vous êtes prélat? A quoi bon ce dégoût et ce zèle inutile? Est-il donc pour jeuner quatre-temps ou vigile? Reprenez vos esprits; et souvenez-vous bien Qu'un dîner réchauffé ne valut jamais rien.

Ainsi dit Gilotin; et ce ministre sage

<sup>2</sup> Son véritable nom était Guéronet. Le trésorier lui donna dans la suite la cure de la Sainte-Chapelle.

<sup>&#</sup>x27;C'est-à-dire au droit d'officier pontificalement aux grandes fêtes de l'année; droit qui avait été accordé par l'antipape Benoît XIII au trésorier, dans la personne de Hugues Boileau, confesseur du roi Charles V, et l'un des ancêtres de notre poëte.

Sur table, au même instant, fait servir le potage.

Le prélat voit la soupe, et, plein d'un saint respect,

Demeure quelque temps muet à cet aspect.

Il cède, il dîne enfin; mais, toujours plus farouche,

Les morceaux, trop hâtés, se pressent dans sa bouche.

Gilotin en gémit, et, sortant de fureur,

Chez tous ses partisans va semer la terreur.

On voit courir chez lui leurs troupes éperdues, Comme l'on voit marcher les bataillons de grues 1, Quand le Pygmée altier, redoublant ses efforts. De l'Hèbre 3 ou du Strymon 4 vient d'occuper les bords. A l'aspect imprévu de leur foule agréable, Le prélat radouci veut se lever de table : La couleur lui renaît, sa voix change de ton: Il fait par Gilotin rapporter un jambon. Lui-même le premier, pour honorer la troupe, D'un vin pur et vermeil il fait remplir sa coupe; Il l'avale d'un trait; et chacun l'imitant, La cruche au large ventre est vide en un instant. Sitôt que du nectar la troupe est abreuvée, On dessert; et soudain, la nappe étant levée. Le prélat, d'une voix conforme à son malheur, Leur confie en ces mots sa trop juste douleur :

Illustres compagnons de mes longues fatigues,
Qui m'avez soutenu par vos pieuses ligues,
Et par qui, maître enfin d'un chapitre insensé,
Seul à Magnificat je me vois encensé;
Souffrirez-vous toujours qu'un orgueilleux m'outrage;
Que le chantre à vos yeux détruise votre ouvrage,
Usurpe tous mes droits, et, s'égalant à moi,
Donne à votre lutrin et le ton et la loi?
Ce matin même encor (ce n'est point un mensonge,
Une divinité me l'a fait voir en songe),

Homère, *Iliade*, liv. III, v. 6. (Botl.)

Les Pygmées n'avaient, suivant la fable, qu'une coudée de haut; et Pline raconte que ce peuple altier était en guerre continuelle avec les grues, qui le chasgèrent de la ville de Gérania.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fleuve de Thrace. (BOIL.)

<sup>4</sup> Fleuve de l'ancienne Thrace, et depuis de la Macédoine. (BOIL.)

L'insolent, s'emparant du fruit de mes travaux, A prononcé pour moi le Benedicat vos! Oui, pour mieux m'égorger, il prend mes propres armes.

Le prélat à ces mots verse un torrent de larmes.

Il veut, mais vainement, poursuivre son discours;
Ses sanglots redoublés en arrêtent le cours.

Le zélé Gilotin, qui prend part à sa gloire,
Pour lui rendre la voix fait apporter à boire;
Quand Sidrac<sup>1</sup>, à qui l'âge allonge le chemin,
Arrive dans la chambre, un bâton à la main.
Ce vieillard dans le chœur a déjà vu quatre âges:
Il sait de tous les temps les différents usages;
Et son rare savoir, de simple marguillier<sup>2</sup>,
L'éleva par degrés au rang de chevecier<sup>3</sup>.

A l'aspect du prélat qui tombe en défaillance,
Il devine son mal, il se ride, il s'avance,
Et d'un ton paternel réprimant ses douleurs:

Laisse au chantre, dit-il, la tristesse et les pleurs, Prélat; et, pour sauver tes droits et ton empire, Écoute seulement ce que le ciel m'inspire. Vers cet endroit du chœur où le chantre orgueilleux Montre, assis à ta gauche, un front si sourcilleux, Sur ce rang d'ais serrés qui forment sa clôture, Fut jadis un lutrin d'inégale structure, Dont les flancs élargis, de leur vaste contour, Ombrageaient pleinement tous les lieux d'alentour. Derrière ce lutrin, ainsi qu'au fond d'un antre, A peine sur son banc on discernait le chantre, Tandis qu'à l'autre banc le prélat radieux, Découvert au grand jour, attirait tous les yeux. Mais un démon, fatal à cette ample machine, Soit qu'une main la nuit eût hâté sa ruine, Soit qu'ainsi de tout temps l'ordonnât le destin,

<sup>&</sup>quot; « Sidrac est le vrai nom d'un vieux chapelain-clerc de la Sainte-Chapelle, « c'est-à-dire un chantre-musicien dont la voix était une taille fort belle : son " personnage n'est point feint. » (Lettre de l'abbé Boileau à Brossette, 12 février 1703.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est celui qui a soin des reliques. (BOIL.)

<sup>3</sup> C'est celui qui a soin des chapes et de la cire. (BOIL.)

Fit tomber à nos yeux le pupitre un matin. J'eus beau prendre le ciel et le chantre à partie, Il fallut l'emporter dans notre sacristie, Où depuis trente hivers, sans gloire enseveli, Il languit tout poudreux dans un honteux oubli. Entends-moi donc, prélat. Dès que l'ombre tranquille Viendra d'un crêpe noir envelopper la ville, Il faut que trois de nous, sans tumulte et sans bruit, Partent à la faveur de la naissante nuit, Et, du lutrin rompu réunissant la masse, Aillent d'un zèle adroit le remettre en sa place. Si le chantre demain ose le renverser, Alors de cent arrêts tu le peux terrasser. Pour soutenir tes droits, que le ciel autorise, Abîme tout plutôt; c'est l'esprit de l'Église: C'est par là qu'un prélat signale sa vigueur. Ne borne pas ta gloire à prier dans un chœur : Ces vertus dans Aleth : peuvent être en usage; Mais dans Paris, plaidons: c'est là notre partage. Tes bénédictions dans le trouble croissant, Tu pourras les répandre et par vingt et par cent; Et, pour braver le chantre en son orgueil extrême, Les répandre à ses yeux, et le bénir lui-même.

Ce discours aussitôt frappe tous les esprits; Et le prélat charmé l'approuve par des cris. Il veut que, sur-le-champ, dans la troupe on choisisse Les trois que Dieu destine à ce pieux office: Mais chacun prétend part à cet illustre emploi. Le sort, dit le prélat, vous servira de loi 2: Que l'on tire au billet ceux que l'on doit élire.

Il dit, on obéit, on se presse d'écrire.
Aussitôt trente noms, sur le papier tracés,
Sont au fond d'un bonnet par billets entassés.
Pour tirer ces billets avec moins d'artifice,
Guillaume, enfant de chœur, prête sa main novice:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ville du Bas-Languedoc, dont Nicolas Pavillon était alors évêque. Éticume Pavillon, l'un de nos poëtes les plus aimables, était neveu de ce prélat. <sup>2</sup> Homère, Iliad., liv. VII, v. 171. (BOIL.)

Son front nouveau tondu, symbole de candeur, Rougit, en approchant, d'une honnête pudeur. Cependant le prélat, l'œil au ciel, la main nue, Bénit trois fois les noms, et trois fois les remue. ll tourne le bonnet : l'enfant tire ; et Brontin 1 Est le premier des noms qu'apporte le destin. Le prélat en conçoit un favorable augure, Et ce nom dans la troupe excite un doux murmure. On se tait; et bientôt on voit paraître au jour Le nom, le fameux nom du perruquier l'Amour 2. Ce nouvel Adonis, à la blonde crinière, Est l'unique souci d'Anne sa perruquière. Ils s'adorent l'un l'autre ; et ce couple charmant S'unit longtemps, dit-on, avant le sacrement: Viais, depuis trois moissons, à leur saint assemblage L'official a joint le nom de mariage. Ce perruquier superbe est l'effroi du quartier 3, Et son courage est peint sur son visage altier. Un des noms reste encore, et le prélat, par grâce, Une dernière fois les brouille et les ressasse. Chacun croit que son nom est le dernier des trois. Mais que ne dis-tu point, ô puissant porte-croix, Boirude 4, sacristain, cher appui de ton maître, Lorsqu'aux yeux du prélat tu vis ton nom paraître! On dit que ton front jaune, et ton teint sans couleur, Perdit en ce moment son antique pâleur; Et que ton corps goutteux, plein d'une ardeur guerrière,

<sup>1</sup> Son vrai nom était Frontin. Il était prêtre du diocèse de Chartres, et sousmarguiller de la Sainte Chapelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Molière a peint le caractère de cet homme dans son Médecin malgré lui, à la fin de la première scène, sur ce que M. Despréaux lui en avait dit. (Bo1L.) — Didier l'Amour avait sa boutique dans la cour du Palais, sous l'escalier de la Sainte-Chapelle.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il exerçait une sorte de police dans la cour du Palais: armé d'un long fouet, il en chassait impitoyablement les enfants et les chiens qui venaient y faire du bruit. Mais son courage n'avait pas toujours été renfermé dans une enceinte aussi bornée. Pendant les troubles de Paris, le peuple ayant mis le feu aux portes de l'Hôtel-de-Ville, l'intrépide Didier se fit jour à travers la populace, et tira de l'Hôtel-de-Ville deux ou trois de ses amis qui y étaient en danger.

<sup>4</sup> François Sirude, sous-marguillier ou sacristain de la Sainte-Chapelle, portait ordinairement la croix ou la bannière aux processions. Il fut, dans la suite, vicaire de la Sainte-Chapelle.

Pour sauter au plancher sit deux pas en arrière. Chacun bénit tout haut l'arbitre des humains, Qui remet leur bon droit en de si bonnes mains. Aussitôt on se lève; et l'assemblée en soule, Avec un bruit confus, par les portes s'écoule.

Le prélat resté seul calme un peu son dépit, Et jusques au souper se couche et s'assoupit.

# CHANT II.

Cependant cet oiseau qui prône les merveilles, Ce monstre composé de bouches et d'oreilles, Qui, sans cesse volant de climats en climats, Dit partout ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas; La Renommée enfin, cette prompte courrière, Va d'un mortel effroi glacer la perruquière; Lui dit que son époux, d'un faux zèle conduit, Pour placer un lutrin doit veiller cette nuit.

A ce triste récit, tremblante, désolée, Elle accourt, l'œil en feu, la tête échevelée; Et, trop sûre d'un mal qu'on pense lui celer:

Oses-tu bien encor, traître, dissimuler?

Dit-elle: et ni la foi que ta main m'a tlonnée,
Ni nos embrassements qu'a suivis l'hyménée,
Ni ton épouse enfin toute prête à périr,
Ne sauraient donc t'ôter cette ardeur de courir!
Perfide! si du moins, à ton devoir fidèle,
Tu veillais pour orner quelque tête nouvelle!
L'espoir d'un juste gain consolant ma langueur
Pourrait de ton absence adoucir la longueur.
Mais quel zèle indiscret, quelle aveugle entreprise
Arme aujourd'hui ton bras en faveur d'une église?
Où vas-tu, cher époux? est-ce que tu me fuis?
As-tu donc oublié tant de si douces nuits?
Quoi! d'un œil sans pitié vois-tu couler mes larmes?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Enelde, liv. IV, v. 173, (BO11..) <sup>2</sup> Ibid., v. 308. (BO11.)

Au nom de nos baisers jadis si pleins de charmes, Si mon cœur, de tout temps facile à tes désirs, N'a jamais d'un moment différé tes plaisirs; Si, pour te prodiguer mes plus tendres caresses, Je n'ai point exigé ni serments ni promesses; Si toi seul à mon lit enfin eus toujours part, Diffère au moins d'un jour ce funeste départ.

En achevant ces mots, cette amante enslammée Sur un placet voisin tombe demi-pâmée. Son époux s'en émeut, et son cœur éperdu Entre deux passions demeure suspendu; Mais ensin rappelant son audace première:

Ma femme, lui dit-il d'une voix douce et sière, Je ne veux point nier les solides bienfaits Dont'ton amour prodigue a comblé mes souhaits, Et le Rhin de ses flots ira grossir la Loire Avant que tes faveurs sortent de ma mémoire. Mais ne présume pas qu'en te donnant ma foi L'hymen m'ait pour jamais asservi sous ta loi. Si le ciel en mes mains eût mis ma destinée, Nous aurions fui tous deux le joug de l'hyménée; Et, sans nous opposer ces devoirs prétendus, Nous goûterions encor des plaisirs défendus. Cesse donc à mes yeux d'étaler un vain titre : Ne m'ôte pas l'honneur d'élever un pupitre; Et toi-même, donnant un frein à tes désirs, Raffermis ma vertu, qu'ébranlent tes soupirs. Que te dirai-je enfin? c'est le ciel qui m'appelle. Une église, un prélat m'engage en sa querelle. Il faut partir : j'y cours. Dissipe tes douleurs, Et ne me trouble plus par ces indignes pleurs.

Il la quitte à ces mots. Son amante effarée Demeure le teint pâle, et la vue égarée: La force l'abandonne, et sa bouche, trois fois Voulant le rappeler, ne trouve plus de voix. Elle fuit; et, de pleurs inondant son visage, Seule pour s'enfermer monte au cinquième étage; Mais, d'un bouge prochain accourant à ce bruit, Sa servante Alison la rattrape, et la suit.

Les ombres cependant, sur la ville épandues, Du faîte des maisons descendent dans les rues 1, Le souper hors du chœur chasse les chapelains, Et de chantres buvants les cabarets sont pleins. Le redouté Brontin, que son devoir éveille, Sort à l'instant, chargé d'une triple bouteille D'un vin dont Gilotin, qui savait tout prévoir, Au sortir du conseil eut soin de le pourvoir. L'odeur d'un jus si doux lui rend le faix moins rude. Il est bientôt suivi du sacristain Boirude; Et tous deux, de ce pas, s'en vont avec chaleur Du trop lent perruquier réveiller la valeur. Partons, lui dit Brontin: déjà le jour plus sombre, Dans les eaux s'éteignant, va faire place à l'ombre. D'où vient ce noir chagrin que je lis dans tes yeux? Quoi! le pardon sonnant te retrouve en ces lieux! Où donc est ce grand cœur dont tantôt l'allégresse Semblait du jour trop long accuser la paresse? Marche, et suis-nous du moins où l'honneur nous attend

Le perruquier, honteux, rougit en l'écoutant.
Aussitôt de longs clous il prend une poignée;
Sur son épaule il charge une lourde cognée,
Et derrière son dos, qui tremble sous le poids,
Il attache une scie en forme de carquois.
Il sort au même instant; il se met à leur tête.
A suivre ce grand chef l'un et l'autre s'apprête:
Leur cœur semble allumé d'un zèle tout nouveau;
Brontin tient un maillet, et Boirude un marteau.
La lune, qui du ciel voit leur démarche altière,
Retire en leur faveur sa paisible lumière.
La Discorde en sourit, et, les suivant des yeux,
De joie, en les voyant, pousse un cri dans les cieux.
L'air, qui gémit du cri de l'horrible déesse,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Virg., Eclog. 1, v. 84. (Bott.)

Va jusque dans Cîteaux : réveiller la Mollesse. C'est là qu'en un dortoir elle fait son séjour ; Les Plaisirs nonchalants folâtrent à l'entour : L'un pétrit dans un coin l'embonpoint des chanoines; L'autre broie en riant le vermillon des moines : La Volupté la sert avec des yeux dévots, Et toujours le Sommeil lui verse des pavots. Ce soir, plus que jamais, en vain il les redouble. La Mollesse, à ce bruit, se réveille, se trouble : Quand la Nuit, qui déjà va tout envelopper, D'un funeste récit vient encor la frapper, Lui conte du prélat l'entreprise nouvelle. Au pied des murs sacrés d'une sainte chapelle, Elle a vu trois guerriers, ennemis de la paix. Marcher à la faveur de ses voiles épais; La Discorde en ce lieu menace de s'accroître : Demain avec l'aurore un lutrin va paroître, Qui doit y soulever un peuple de mutins. Ainsi le ciel l'écrit au livre des destins.

A ce triste discours, qu'un long soupir achève,
La Mollesse, en pleurant, sur un bras se relève,
Ouvre un œil languissant, et, d'une faible voix,
Laisse tomber ces mots, qu'elle interrompt vingt fois:
O Nuit! que m'as-tu dit? quel démon sur la terre
Souffle dans tous les cœurs la fatigue et la guerre?
Hélas! qu'est devenu ce temps, cet heureux temps,
Où les rois s'honoraient du nom de fainéants,
S'endormaient sur le trône, et, me servant sans honte,
Laissaient leur sceptre aux mains ou d'un maire ou d'un counte?
Aucun soin n'approchait de leur paisible cour;
On reposait la nuit, on dormait tout le jour.
Seulement au printemps, quand Flore dans les plaines
Faisait taire des vents les bruyantes haleines,

Fameuse abbaye de l'odré de Saint-Bernard, située en Bourgogne. Les reingieux de Citeaux n'avaient pas encore embrassé la réforme établie dans quelques maisons de leur ordre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sous les rois de la première race, le maire du palais, major palatii, était le premier officier de la couronne; le comte du palais, comes palatii, était le second.

Quatre bœufs attelés, d'un pas tranquille et lent, Promenaient dans Paris le monarque indolent. Ce doux siècle n'est plus. Le ciel impitoyable A placé sur leur trône un prince infatigable. Il brave mes douceurs, il est sourd à ma voix : Tous les jours il m'éveille au bruit de ses exploits. Rien ne peut arrêter sa vigilante audace : L'été n'a point de feux, l'hiver n'a point de glace. J'entends à son seul nom tous mes sujets frémir. En vain deux fois la paix a voulu l'endormir : Loin de moi son courage, entraîné par la gloire, Ne se plaît qu'à courir de victoire en victoire. Je me fatiguerais à te tracer le cours Des outrages cruels qu'il me fait tous les jours. Je croyais, loin des lieux d'où ce prince m'exile, Que l'Église du moins m'assurait un asile; Mais en vain j'espérais y régner sans effroi : Moines, abbés, prieurs, tout s'arme contre moi. Par mon exil honteux la Trappe est ennoblie; J'ai vu dans Saint-Denis la réforme établie; Le Carme, le Feuillant s'endurcit aux travaux, Et la règle déjà se remet dans Clairvaux. Cîteaux dormait encore, et la Sainte-Chapelle Conservait du vieux temps l'oisivele fidèle : Et voici qu'un lutrin, prêt à tout renverser, D'un séjour si chéri vient encor me chasser! O toi, de mon repos compagne aimable et sombre, A de si noirs forfaits préteras-tu ton ombre? Ah! Nuit, si tant de fois, dans les bras de l'amour, Je t'admis aux plaisirs que je cachais au jour, Du moins ne permets pas... La Mollesse oppressée Dans sa bouche à ce mot sent sa langue glacée, Et, lasse de parler, succombant sous l'effort, Soupire, étend les bras, ferme l'œil, et s'endort.

<sup>&#</sup>x27;Abbaye de Saint-Bernard, dans laquelle l'abbé Armand Bouthilier de Rancé à mis la réforme. (BOIL.)

### CHANT III.

Mais la Nuit aussitôt de ses ailes affreuses Couvre des Bourguignons les campagnes vineuses, Revole vers Paris, et, hâtant son retour, Déjà de Montlhéry voit la fameuse tour. Ses murs, dont le sommet se dérobe à la vue, Sur la cime d'un roc s'allongent dans la nue, Et, présentant de loin leur objet ennuyeux, Du passant qui le fuit semblent suivre les yeux. Mille oiseaux effrayants, mille corbeaux funèbres, De ces murs désertés habitent les ténèbres. Là, depuis trente hivers, un hibou retiré Trouvait contre le jour un refuge assuré. Des désastres fameux ce messager fidèle Sait toujours des malheurs la première nouvelle; Et, tout prêt d'en semer le présage odieux, Il attendait la Nuit dans ces sauvages lieux. Aux cris qu'à son abord vers le ciel il envoie, Il rend tous ses voisins attristés de sa joie; La plaintive Progné de douleur en frémit, Et dans les bois prochains, Philomède en gémit. Suis-moi, lui dit la Nuit. L'oiseau, plein d'allégresse, Reconnaît à ce ton la voix de sa maîtresse. Il la suit; et tous deux, d'un cours précipité, De Paris à l'instant abordent la cité. Là, s'élançant d'un vol que le vent favorise, Ils montent au sommet de la fatale église. La Nuit baisse la vue, et, du haut du clocher, Observe les guerriers, les regarde marcher. Elle voit le barbier qui, d'une main légère, Tient un verre de vin qui rit dans la fougère; Et chacun, tour à tour s'inondant de ce jus, Célébrer, en buvant, Gilotin et Bacchus. Ils triomphent! dit-elle; et leur âme abusée Se promet dans mon ombre une victoire aisée.

<sup>·</sup> Tour très-haute, à six lieues de Paris, sur le chemin d'Orléans. (Boss.

Mais allons; il est temps qu'ils connaissent la Nuit.

A ces mots, regardant le hibou qui la suit, Elle perce les murs de la voûte sacrée; Jusqu'en la sacristie elle s'ouvre une entrée; Et, dans le ventre creux du pupitre fatal, Va placer de ce pas le sinistre animal.

Mais les trois champions, pleins de vin et d'audace, Du Palais cependant passent la grande place; Et, suivant de Bacchus les auspices sacrés, De l'auguste chapelle ils montent les degrés. Ils atteignaient déjà le superbe portique Où Ribou · le libraire, au fond de sa boutique, Sous vingt fidèles clefs garde et tient en dépôt L'amas toujours entier des écrits de Haynaut 2: Quand Boirude, qui voit que le péril approche, Les arrête; et, tirant un fusil de sa poche; Des veines d'un caillou<sup>3</sup>, qu'il frappe au même instant, Il fait jaillir un feu qui petille en sortant, Et bientôt, au brasier d'une mèche enflammée, Montre, à l'aide du soufre, une cire allumée Cet astre tremblotant, dont le jour les conduit, Est pour eux un soleil au milieu de la nuit. Le temple à sa faveur est ouvert par Boirude : Ils passent de la nef la vaste solitude, Et dans la sacristie entrant, non sans terreur, En percent jusqu'au fond la ténébreuse horreur.

C'est là que du lutrin gît la machine énorme :
La troupe quelque temps en admire la forme.
Mais le barbier, qui tient les moments précieux :
Ce spectacle n'est pas pour amuser nos yeux,
Dit-il : le temps est cher ; portons-le dans le temple :
C'est là qu'il faut demain qu'un prélat le contemple.
Et d'un bras, à ces mots, qui peut tout ébranler,
Lui-même, se courbant, s'apprête à le rouler.

<sup>&#</sup>x27;il avait publié, en 1069, la Satire des satires, comédie de Boursauit dirigés sontre Boileau.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Déjà nomme dans la satire IX. <sup>3</sup> VIRG., Géorg., liv. I, v. 138; et Énéide, I, v. 178. (BOIL.)

Mais à peine il y touche, ô prodige incroyable!! Que du pupitre sort une voix effroyable. Brontin en est ému ; le sacristain pâlit ; Le perruquier commence à regretter son lit. Dans son hardi projet toutefois il s'obstine, Lorsque des siancs poudreux de la vaste machine L'oiseau sort en courroux, et, d'un cri menaçant, Achève d'étonner le barbier frémissant. De ses ailes dans l'air secouant la poussière, Dans la main de Boirude il éteint la lumière. Les guerriers à ce coup demeurent confondus; Ils regagnent la nef, de frayeur éperdus. Sous leurs corps tremblotants leurs genoux s'affaiblissent. D'une subite horreur leurs cheveux se hérissent; Et bientôt, au travers des ombres de la nuit, Le timide escadron se dissipe et s'enfuit.

Ainsi lorsqu'en un coin, qui leur tient lieu d'asile, D'écoliers libertins une troupe indocile, Loin des yeux d'un préfet au travail assidu, Va tenir quelquefois un brelan défendu; Si du veillant Argus la figure effrayante Dans l'ardeur du plaisir à leurs yeux se présente, Le jeu cesse à l'instant, l'asile est déserté, Et tout fuit à grands pas le tyran redouté.

La Discorde, qui voit leur honteuse disgrâce,
Dans les airs cependant tonne, éclate, menace,
Et, malgré la frayeur dont leurs cœurs sont glacés,
S'apprête à réunir ses soldats dispersés.
Aussitôt de Sidrac elle emprunte l'image:
Elle ride son front, allonge son visage,
Sur un bâton noueux laisse courber son corps,
Dont la chicane semble animer les ressorts;
Prend un cierge en sa main, et, d'une voix cassée,
Vient ainsi gourmander la troupe terrassée:

Lâches, où fuyez-vous? quelle peur vous abat? Aux cris d'un vil oiseau vous cédez sans combat!

<sup>·</sup> Énéide, liv. III, v. 39. (BOIT..)

Où sont ces beaux discours jadis si pleins d'audace? Craignez-vous d'un hibou l'impuissante grimace? Oue feriez-vous, hélas! si quelque exploit nouveau Chaque jour, comme moi, vous traînait au barreau? S'il fallait, sans amis briguant une audience, D'un magistrat glacé soutenir la présence, Ou, d'un nouveau procès hardi solliciteur, Aborder sans argent un clerc de rapporteur? Croyez-moi, mes enfants, je vous parle à bon titre: J'ai moi seul autrefois plaidé tout un chapitre; Et le barreau n'a point de monstres si hagards Dont mon œil n'ait cent fois soutenu les regards. Tous les jours sans trembler j'assiégeais leurs passages. L'Église était alors fertile en grands courages : Le moindre d'entre nous, sans argent, sans appui, Eût plaidé le prélat, et le chantre avec lui. Le monde, de qui l'âge avance les ruines, Ne peut plus enfanter de ces âmes divines : Mais que vos cœurs, du moins, imitant leurs vertus, De l'aspect d'un hibou ne soient pas abattus. Songez quel déshonneur va souiller votre gloire, Quand le chantre demain entendra sa victoire. Vous verrez tous les jours le chanoine insolent. Au seul mot de hibou, vous sourire en parlant. Votre âme, à ce penser, de colère murmure; Allez donc de ce pas en prévenir l'injure; Méritez les lauriers qui vous sont réservés, Et ressouvenez-vous quel prélat vous servez. Mais déjà la fureur dans vos yeux étincelle : Marchez, courez, volez où l'honneur vous appelle. Que le prélat, surpris d'un changement si prompt, Apprenne la vengeance aussitôt que l'affront.

En achevant ces mots, la déesse guerrière De son pied trace en l'air un sillon de lumière, Rend aux trois champions leur intrépidité, Et les laisse tout pleins de sa divinité.

<sup>·</sup> Niade, liv. I, discours de Nestor. (Boil.)

C'est ainsi, grand Condé, qu'en ce combat célèbre :
Où ton bras fit trembler le Rhin, l'Escaut et l'Èbre,
Lorsqu'aux plaines de Lens nos bataillons poussés
Furent presque à tes yeux ouverts et renversés,
Ta valeur, arrêtant les troupes fugitives,
Rallia d'un regard leurs cohortes craintives,
Répandit dans leurs rangs ton esprit belliqueux,
Et força la victoire à te suivre avec eux.

La colère à l'instant succédant à la crainte, Ils rallument le feu de leur bougie éteinte. Ils rentrent; l'oiseau sort : l'escadron raffermi Rit du honteux départ d'un si faible ennemi. Aussitôt dans le chœur la machine emportée Est sur le banc du chantre à grand bruit remontée. Ses ais demi-pourris, que l'âge a relâchés, Sont à coups de maillet unis et rapprochés. Sous les coups redoublés tous les bancs retentissent; Les murs en sont émus, les voûtes en mugissent, Et l'orgue même en pousse un long gémissement.

Que fais-tu, chantre, hélas! dans ce triste moment?
Tu dors d'un profond somme, et ton cœur sans alarmes
Ne sait pas qu'on bâtit l'instrument de tes larmes!
Oh! que si quelque bruit, par un heureux réveil,
T'annonçait du lutrin le funeste appareil;
Avant que de souffrir qu'on en posât la masse,
Tu viendrais en apôtre expirer dans ta place,
Et, martyr glorieux d'un point d'honneur nouveau,
Offrir ton corps aux clous, et ta tête au marteau.

Mais déjà sur ton banc la machine enclavée Est, durant ton sommeil, à ta honte élevée: Le sacristain achève en deux coups de rabot. Et le pupitre enfin tourne sur son pivot.

En 1649. (BOIL.) — La bataille de Lens, gagnée par M. le Prince contre les Espagnols et les Allemands, se donna le 20 août 1648.

# CHANT IV.

Les cloches dans les airs, de leurs voix argentines,
Appelaient à grand bruit les chantres à matines,
Quand leur chef , agité d'un sommeil effrayant.
Encor tout en sueur, se réveille en criant.
Aux élans redoublés de sa voix douloureuse,
Tous ses valets tremblants quittent la plume oiseuse:
Le vigilant Girot court à lui le premier.
C'est d'un maître si saint le plus digne officier;
La porte dans le chœur à sa garde est commise:
Valet souple au logis, fier huissier à l'église.

Quel chagrin, lui dit-il, trouble votre sommeil? Quoi! voulez-vous au chœur prévenir le soleil? Ah! dormez; et laissez à des chantres vulgaires Le soin d'aller sitôt mériter leurs salaires.

Ami, lui dit le chantre, encor pâle d'horreur, N'insulte point, de grâce, à ma juste terreur : Mêle plutôt ici tes soupirs à mes plaintes, Et tremble, en écoutant le sujet de mes craintes. Pour la seconde fois un sommeil gracieux Avait sous ses pavots appesanti mes yeux, Quand, l'esprit enivré d'une douce fumée, J'ai cru remplir au chœur ma place accoutumée. Là, triomphant aux yeux des chantres impuissants, Je bénissais le peuple et j'avalais l'encens, Lorsque, du fond caché de notre sacristie, Une épaisse nuée à longs flots est sortie, Qui, s'ouvrant à mes yeux, dans son bleuâtre éclat M'a fait voir un serpent conduit par le prélat. Du corps de ce dragon, plein de soufre et de nitre, Une tête sortait en forme de pupitre, Dont le triangle affreux, tout hérissé de crins, Surpassait en grosseur nos plus épais lutrins. Animé par son guide, en sifflant il s'avance:

<sup>1</sup> Le chantre. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Brunot. Il était saché que l'auteur ne l'eût pas désigné par son veritanse nom.

Contre moi sur mon banc je le vois qui s'élance. J'ai crié, mais en vain : et, fuyant sa fureur, Je me suis réveillé plein de trouble et d'horreur.

Le chantre, s'arrêtant à cet endroit funeste, A ses yeux effrayés laisse dire le reste. Girot en vain l'assure, et, riant de sa peur, Nomme sa vision l'effet d'une vapeur. Le désolé vieillard, qui hait la raillerie, Lui défend de parler, sort du lit en furie. On apporte à l'instant ses somptueux habits, Où sur l'ouate molle éclate le tabis. D'une longue soutane il endosse la moire, Prend ses gants violets, les marques de sa gloire, Et saisit, en pleurant, ce rochet qu'autrefois Le prélat trop jaloux lui rogna de trois doigts 1. Aussitôt, d'un bonnet ornant sa tête grise, Déjà l'aumusse en main il marche vers l'église, Et, hâtant de ses ans l'importune langueur, Court, vole, et le premier arrive dans le chœur.

Otoi qui, sur ces bords qu'une eau dormante mouille \*,
Vis combattre autrefois le rat et la grenouille;
Qui, par les traits hardis d'un bizarre pinceau,
Mis l'Italie en feu pour la perte d'un seau ³;
Muse, prête à ma bouche une voix plus sauvage,
Pour chanter le dépit, la colère, la rage,
Que le chantre sentit allumer dans son sang,
A l'aspect du pupitre élevé sur son banc.
D'abord pâle et muet, de colère immobile,
A force de douleur, il demeura tranquille:
Mais sa voix, s'échappant au travers des sanglots,
Dans sa bouche à la fin fit passage à ces mots:

La voilà donc, Girot, cette hydre épouvantable Que m'a fait voir un songe, hélas! trop véritable!

<sup>&#</sup>x27;Un arrêt du parlement avait condamné le chantre à porter un rochet plus court que celui du trésorier.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homère a fait la Guerre des Rats et des Grenouilles. (BOIL.)

<sup>3</sup> La Secchia rapita, poème italien. (BOIL.) — D'Alexandre Tassoni, natif de Modène, et qui mourut en la même ville en 1638.

Je le vois ce dragon tout prêt à m'égorger, Ce pupitre fatal qui me doit ombrager! Prélat, que t'ai-je fait? quelle rage envieuse Rend pour me tourmenter ton âme ingénieuse? Quoi! même dans ton lit, cruel, entre deux draps, Ta profane fureur ne se repose pas! O ciel! quoi! sur mon banc une honteuse masse Désormais me va faire un cachot de ma place! Inconnu dans l'église, ignoré dans ce lieu, Je ne pourrai donc plus être vu que de Dieu! Ah! plutôt qu'un moment cet affront m'obscurcisse. Renonçons à l'autel, abandonnons l'office; Et, sans lasser le ciel par des chants superflus, Ne voyons plus un chœur où l'on ne nous voit plus. Sortons... Mais cependant mon ennemi tranquille Jouira sur son banc de ma rage inutile, Et verra dans le chœur le pupitre exhaussé Tourner sur le pivot où sa main l'a placé! Non, s'il n'est abattu, je ne saurais plus vivre. A moi, Girot! je veux que mon bras m'en délivre. Périssons, s'il le faut : mais de ses ais brisés Entraînons, en mourant, les restes divisés.

A ces mots, d'une main par la rage affermie,
Il saisissait déjà la machine ennemie,
Lorsqu'en ce sacré lieu, par un heureux hasard,
Entrent Jean le choriste, et le sonneur Girard,
Deux Manceaux renommés, en qui l'expérience
Pour les procès est jointe à la vaste science.
L'un et l'autre aussitôt prend part à son affront.
Toutefois, condamnant un mouvement trop prompt:
Du lutrin, disent-ils, abattons la machine:
Mais ne nous chargeons pas tous seuls de sa ruine;
Et que tantôt, aux yeux du chapitre assemblé,
Il soit sous trente mains en plein jour accablé.

Il se noya dans la Seine, victime du pari qu'il avait fait de la passer neuf fois de suite à la nage. Boileau, encore écolier, l'avait vu monter, une bouteille à la main, sur les rebords du toit de la Sainte-Chapelle, et là, en présence d'une multitude effrayée, vider d'un trait cette bouteille.

Ces mots des mains du chantre arrachent le pupitre. J'y consens, leur dit-il, assemblons le chapitre. Allez donc de ce pas, par de saints hurlements, Vous-mêmes appeler les chanoines dormants. Partez. Mais ce discours les surprend et les glace. « Nous! qu'en ce vain projet, pleins d'une folle audace, Nous allions, dit Girard, la nuit nous engager! De notre complaisance osez-vous l'exiger? Hé! seigneur, quand nos cris pourraient, du fond des rues, De leurs appartements percer les avenues, Réveiller ces valets autour d'eux étendus, De leur sacré repos ministres assidus, Et pénétrer des lits au bruit inaccessibles; Pensez-vous, au moment que les ombres paisibles A ces lits enchanteurs ont su les attacher, Que la voix d'un mortel les en puisse arracher? Deux chantres feront-ils, dans l'ardeur de vous plaire, Ce que depuis trente ans six cloches n'ont pu faire? Ah! je vois bien où tend tout ce discours trompeur,

Reprend le chaud vieillard : le prélat vous fait peur.

Je vous ai vus cent fois, sous sa main bénissante,

Courber servilement une épaule tremblante.

Eh bien! allez; sous lui fléchissez les genoux :

Je saurai réveiller les chanoines sans vous.

Viens, Girot, seul ami qui me reste fidèle :

Prenons du saint jeudi la bruyante crécelle <sup>1</sup>.

Suis-moi. Qu'à son lever le soleil aujourd'hui

Trouve tout le chapitre éveillé devant lui.

Il dit. Du fond poudreux d'une armoire sacrée, Par les mains de Girot la crécelle est tirée. Ils sortent à l'instant, et, par d'heureux efforts, Du lugubre instrument font crier les ressorts. Pour augmenter l'effroi, la Discorde infernale Monte dans le Palais, entre dans la grand'salle, Et, du fond de cet antre, au travers de la nuit, Fait sortir le démon du tumulte et du bruit.

Instrument dont on se sert le jeudi saint, au lieu de cloches. (BOLL.)

Le quartier alarmé n'a plus d'yeux qui sommeillent; Déjà de toutes parts les chanoines s'éveillent : L'un croit que le tonnerre est tombé sur les toits, Et que l'église brûle une seconde fois :; L'autre, encore agité de vapeurs plus funèbres, Pense être au jeudi saint, croit que l'on dit ténèbres; Et déjà tout confus, tenant midi sonné, En soi-même frémit de n'avoir point dîné.

Ainsi, lorsque, tout prêt à briser cent murailles, Louis, la foudre en main, abandonnant Versailles, Au retour du soleil et des zéphyrs nouveaux, Fait dans les champs de Mars déployer ses drapeaux; Au seul bruit répandu de sa marche étonnante, Le Danube s'émeut, le Tage s'épouvante; Bruxelle attend le coup qui la doit foudroyer, Et le Batave encore est prêt à se noyer.

Mais en vain dans leurs lits un juste effroi les presse : Aucun ne laisse encor la plume enchanteresse. Pour les en arracher Girot s'inquiétant Va crier qu'au chapitre un repas les attend. Ce mot dans tous les cœurs répand la vigilance : Tout s'ébranle, tout sort, tout marche en diligence. Ils courent au chapitre, et chacun se pressant Flatte d'un doux espoir son appétit naissant. Mais, ô d'un déjeuner vaine et frivole attente! A peine ils sont assis, que, d'une voix dolente, Le chantre désolé, lamentant son malheur, Fait mourir l'appétit et naître la douleur. Le seul chanoine Évrard 2, d'abstinence incapable, Ose encor proposer qu'on apporte la table. Mais il a beau presser, aucun ne lui répond : Quand, le premier rompant ce silence profond, Alain 3 tousse, et se lève; Alain, ce savant homme,

Le toit de la Sainte-Chapelle fut brûlé en 1618. BOIL.) — Suivant Brossette. Boileau confond cet incendie avec celui de la grand'salle du Palais, et c'est en 1620 que le toit de la Sainte-Chapelle fut brûlé.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'abbé Danse, qui aimait également la bonne chère et la propreté, et qui mourut à Ivry en 1899.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boileau désigne ici le chanoine Aubery, confesseur de M. de Lamoignon , et

Qui de Bauny <sup>1</sup> vingt fois a lu toute la Somme, Qui possède Abély, qui sait tout Raconis <sup>2</sup>, Et même entend, dit-on, le latin d'A-Kempis <sup>3</sup>.

N'en doutez point, leur dit ce savant canoniste, Ce coup part, j'en suis sûr, d'une main janséniste. Mes yeux en sont témoins : j'ai vu moi-même hier Entrer chez le prélat le chapelain Garnier 4. Arnauld, cet hérétique ardent à nous détruire, Par ce ministre adroit tente de le séduire : Sans doute il aura lu dans son saint Augustin Qu'autrefois saint Louis érigea ce lutrin 5: Il va nous inonder des torrents de sa plume. Il faut, pour lui répondre, ouvrir plus d'un volume. Consultons sur ce point quelque auteur signalé; Voyons si des lutrins Bauny n'a point parlé: Étudions enfin, il en est temps encore; Et, pour ce grand projet, tantôt, dès que l'Aurore Rallumera le jour dans l'onde enseveli, Que chacun prenne en main le moelleux Abély 6.

Ce conseil imprévu de nouveau les étonne : Surtout le gras Évrard d'épouvante en frissonne Moi, dit-il, qu'à mon âge, écolier tout nouveau, J'aille pour un lutrin me troubler le cerveau! O le plaisant conseil! Non, non, songeons à vivre : Va maigrir, si tu veux, et sécher sur un livre.

qui ne parlait jamais sans avoir préalablement toussé. Son frère, Antoine Aubery, avocat au conseil, et auteur d'une *Histoire générale des cardinaux*; des *Biographies spéciales des cardinaux de Joyeuse* et *de Richelieu*, et de plusieurs autres ouvrages estimables.

<sup>1</sup> Jésuite, auteur d'un livre intitulé la Somme des péchés que l'on peut commettre dans tous les états, publié en 1634.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abra de Raconis, évêque de Lavaur, a fait imprimer un grand nombre de volumes. Il était doué d'une extrême facilité, et, à l'âge de dix-neuf ans, il professait la philosophie au collège des Grassins.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Thomas A-Kempis, chanoine régulier, passe communément pour être l'auteur du livre de Imitatione Christi.

<sup>4</sup> Louis le Fournier, chapelain perpétuel de la Sainte-Chapelle, n'avait jamais pris part aux démêlés du chantre et du trésorier; mais ses liaisons avec Arnauld le faisaient regarder comme un janséniste par le chanoine Aubery.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le savant Alain fait ici un terrible anachronisme : saint Augustin vivait huit siècles avant saint Louis.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Fameux auteur, qui a fait la Mouelle théologique, Medulla theologica. (Boil.)

Pour moi, je lis la Bible autant que l'Alcoran.

Je sais ce qu'un fermier nous doit rendre par an;

Sur quelle vigne à Reims nous avons hypothèque:

Vingt muids rangés chez moi font ma bibliothèque.

En plaçant un pupitre on croit nous rabaisser:

Mon bras seul, sans latin, saura le renverser.

Que m'importe qu'Arnauld me condamne ou m'approuve?

J'abats ce qui me nuit partout où je le trouve:

C'est là mon sentiment. A quoi bon tant d'apprêts?

Du reste, déjeunons, messieurs, et buvons frais.

Ce discours, que soutient l'embonpoint du visage, Rétablit l'appétit, réchauffe le courage : Mais le chantre surtout en paraît rassuré.

« Oui, dit-il, le pupitre a déjà trop duré.

Allons sur sa ruine assurer ma vengeance:

Donnons à ce grand œuvre une heure d'abstinence;

Et qu'au retour tantôt un ample déjeuner

Longtemps nous tienne à table, et s'unisse au dîner. »

Aussitôt il se lève, et la troupe fidèle Par ces mots attirants sent redoubler son zèle. Ils marchent droit au chœur d'un pas audacieux, Et bientôt le lutrin se fait voir à leurs yeux.

A ce terrible objet aucun d'eux ne consulte :
Sur l'ennemi commun ils fondent en tumulte;
Ils sapent le pivot, qui se défend en vain;
Chacun sur lui d'un coup veut honorer sa main.
Enfin sous tant d'efforts la machine succombe,
Et son corps entr'ouvert chancelle, éclate, et tombe.
Tel sur les monts glacés des farouches Gélons <sup>2</sup>
Tombe un chêne battu des voisins aquilons;
Où tel, abandonné de ses poutres usées,
Fond enfin un vieux toit sous ses tuiles brisées.

La masse est emportée, et ses ais arrachés Sont aux yeux des mortels chez le chantre cachés.

L'abbaye de Saint-Nicaise de Reims était unie au chapitre de la Sainte-Chapelle.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Peuples de Sarmatie, voisins du Borysthène. (Boil.)

# CHANT V'.

L'Aurore cependant, d'un juste effroi troublée,
Des chanoines levés voit la troupe assemblée,
Et contemple longtemps avec des yeux confus
Ces visages fleuris qu'elle n'a jamais vus.
Chez Sidrac aussitôt Brontin, d'un pied fidèle,
Du pupitre abattu va porter la nouvelle.
Le vieillard de ses soins bénit l'heureux succès,
Et sur un bois détruit bâtit mille procès.
L'espoir d'un doux tumulte échauffant son courage,
Il ne sent plus le poids ni les glaces de l'âge;
Et chez le trésorier, de ce pas, à grand bruit,
Vient étaler au jour les erimes de la nuit.

Au récit imprévu de l'horrible insolence, Le prélat hors du lit, impétueux, s'élance. Vainement d'un breuvage à deux mains apporté Gilotin, avant tout, le veut voir humecté: Il veut partir à jeun. Il se peigne, il s'apprête; L'ivoire trop hâté deux fois rompt sur sa tête, Et deux fois de sa main le buis tombe en morceaux : Tel Hercule filant rompait tous les fuseaux. Il sort demi paré. Mais déjà sur sa porte Il voit de saints guerriers une ardente cohorte, Qui tous, remplis pour lui d'une égale vigueur, Sont prêts, pour le servir, à déserter le chœur. Mais le vieillard condamne un projet inutile. Nos destins sont, dit-il, écrits chez la Sibylle: Son antre n'est pas loin; allons la consulter, Et subissons la loi qu'elle nous va dicter. Il dit: à ce conseil, où la raison domine, Sur ses pas au barreau la troupe s'achemine, Et bientôt dans le temple entend, non sans frémir, De l'antre redouté les soupiraux gémir.

Entre ces vieux appuis dont l'affreuse grand'salle

Le combat des chantres et des chanoines, lu à Colbert, au lit de mort, égayases derniers instants.

Soutient l'énorme poids de sa voûte infernale, Est un pilier fameux , des plaideurs respecté, Et toujours de Normands à midi fréquenté. Là, sur des tas poudreux de sacs et de pratique, Hurle tous les matins une Sibylle étique : On l'appelle Chicane; et ce monstre odieux Jamais pour l'équité n'eut d'oreilles ni d'yeux. La Disette au teint blême, et la triste Famine, Les Chagrins dévorants, et l'infâme Ruine, Enfants infortunés de ses raffinements, Troublent l'air d'alentour de longs gémissements. Sans cesse feuilletant les lois et la coutume. Pour consumer autrui, le monstre se consume; Et, dévorant maisons, palais, châteaux entiers, Rend pour des monceaux d'or de vains tas de papiers. Sous le coupable effort de sa noire insolence, Thémis a vu cent fois chanceler sa balance. Incessamment il va de détour en détour: Comme un hibou, souvent il se dérobe au jour : Tantôt, les yeux en feu, c'est un lion superbe; Tantôt, humble serpent, il se glisse sous l'herbe. En vain : pour le dompter, le plus juste des rois Fit régler le chaos des ténébreuses lois : Ses griffes, vainement par Pussort accourcies, Se rallongent déjà, toujours d'encre noircies; Et ses ruses, perçant et digues et remparts, Par cent brèches déjà rentrent de toutes parts.

Le vieillard humblement l'aborde et la salue; Et faisant, avant tout, briller l'or à sa vue: Reine des longs procès, dit-il, dont le savoir Rend la force inutile et les lois sans pouvoir; Toi pour qui dans le Mans le laboureur moissonne, Pour qui naissent à Caen tous les fruits de l'automne; Si, dès mes premiers ans, heurtant tous les mortels,

Le pilier des consultations. (BOIL.)

Monsieur Pussort, conseiller d'État, est celui qui a le plus contribué à l'afre le Code. (BOIL.) - Par le Code, Boileau entend ici les ordonnances de 1967 et 1970 sur les procédures civile et criminelle.

L'encre a toujours pour moi coulé sur tes autels, Daigne encor me connaître en ma saison dernière. D'un prélat qui t'implore exauce la prière. Un rival orgueilleux, de sa gloire offensé, A détruit le lutrin par nos mains redressé. Épuise en sa faveur ta science fatale: Du Digeste et du Code ouvre-nous le dédale; Et montre-nous cet art, connu de tes amis, Qui, dans ses propres lois, embarrasse Thémis.

La Sibylle, à ces mots, déjà hors d'elle-même, Fait lire sa fureur sur son visage blême; Et, pleine du démon qui la vient oppresser, Par ces mots étonnants tâche à le repousser:

Chantres, ne craignez plus une audace insensée. Je vois, je vois au chœur la masse replacée: Mais il faut des combats. Tel est l'arrêt du sort. Et surtout évitez un dangereux accord.

Là bornant son discours, encor tout écumante, Elle souffle aux guerriers l'esprit qui la tourmente; Et dans leurs cœurs brûlants de la soif de plaider Verse l'amour de nuire, et la peur de céder.

Pour tracer à loisir une longue requête, A retourner chez soi leur brigade s'apprête. Sous leurs pas diligents le chemin disparaît, Et le pilier, loin d'eux, déjà baisse et décroît.

Loin du bruit cependant, les chanoines à table Immolent trente mets à leur faim indomptable. Leur appétit fougueux, par l'objet excité, Parcourt tous les recoins d'un monstrueux pâté. Par le sel irritant la soif est allumée; Lorsque d'un pied léger la prompte Renommée, Semant partout l'effroi, vient au chantre éperdu Conter l'affreux détail de l'oracle rendu. Il se lève, enflammé de muscat et de bile, Et prétend à son tour consulter la Sibylle. Évrard a heau gémir du repas déserté, Lui-même est au barreau par le nombre emporté.

Par les détours étroits d'une barrière oblique, Ils gagnent les degrés, et le perron antique Où sans cesse, étalant bons et méchants écrits, Barbin vend aux passants des auteurs à tout prix.

Là le chantre à grand bruit arrive et se fait place, Dans le fatal instant que, d'une égale audace, Le prélat et sa troupe, à pas tumultueux, Descendaient du Palais l'escalier tortueux. L'un et l'autre rival, s'arrêtant au passage. Se mesure des yeux, s'observe, s'envisage; Une égale fureur anime leurs esprits. Tels deux fougueux taureaux 2, de jalousie épris, Auprès d'une génisse au front lærge et superbe, Oubliant tous les jours le pâturage et l'herbe, A l'aspect l'un de l'autre embrasés, furieux, Déjà, le front baissé, se menacent des yeux. Mais Évrard, en passant, coudoyé par Boirude, Ne sait point contenir son aigre inquiétude : Il entre chez Barbin, et, d'un bras irrité, Saisissant du Cyrus un volume écarté, Il lance au sacristain le tome épouvantable. Boirude fuit le coup : le volume effroyable Lui rase le visage, et, droit dans l'estomac, Va frapper en sifflant l'infortuné Sidrac. Le vieillard, accablé de l'horrible Artamène<sup>3</sup>, Tombe aux pieds du prélat, sans pouls et sans haleine. Sa troupe le croit mort, et chacun empressé Se croit frappé du coup dont il le voit blessé. Aussitôt contre Évrard vingt champions s'élancent; Pour soutenir leur choc les chanoines s'avancent. La Discorde triomphe, et du combat fatal Par un cri donne en l'air l'effroyable signal.

Chez le libraire absent tout entre, tout se mêle : Les livres sur Évrard fondent comme la grêle Qui, dans un grand jardin, à coups impétueux

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barbin se piquait de savoir vendre des livres, quoique méchants. (Boil..)

<sup>\*</sup> VIRGILE, Géorg., liv. III, v. 21. (BOIL.)
3 Roman de mademoisclie de Scudéri.

Abat l'honneur naissant des rameaux fructueux. Chacun s'arme au hasard du livre qu'il rencontre : L'un tient le Nœud d'Amour, l'autre en saisit la Montre 1. L'un prend le seul Jonas qu'on ait vu relié; L'autre, un Tasse français?, en naissant oublié. L'élève de Barbin, commis à la boutique, Veut en vain s'opposer à leur fureur gothique: Les volumes, sans choix à la tête jetés, Sur le perron poudreux volent de tous côtés. Là, près d'un Guarini<sup>3</sup>, Térence tombe à terre; Là, Xénophon dans l'air heurte contre un la Serre. Oh! que d'écrits obscurs, de livres ignorés, Furent en ce grand jour de la poudre tirés! Vous en fûtes tirés, Almerinde et Simandre: Et toi, rebut du peuple, inconnu Caloandre 4, Dans ton repos, dit-on, saisi par Gaillerbois<sup>5</sup>, Tu vis le jour alors pour la première fois. Chaque coup sur la chair laisse une meurtrissure: Déjà plus d'un guerrier se plaint d'une blessure. D'un le Vayer 6 épais Giraut est renversé : Marineau7, d'un Brébeuf à l'épaule blessé, En sent par tout le bras une douleur amère, Et maudit la Pharsale aux provinces si chère. D'un Pinchêne in-quarto Dodillon étourdi A longtemps le teint pâle et le cœur affadi. Au plus fort du combat, le chapelain Garagne, Vers le sommet du front atteint d'un Charlemagne 8

<sup>1</sup> De Bonnecorse. (BOIL.)

<sup>3</sup> Guarini est l'auteur du *Pastor Ado*. Il naquit à Ferrare en 1837.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Traduction de le Clerc. (BOIL.) — Il ne publia que les cinq premiers chants de la *Jérusalem délivrée*.

<sup>4</sup> Roman italien traduit par Scudéri. (BOIL.) — L'auteur de ce roman, qui a sourni à Th. Corneille le sujet de sa tragédie de *Timocrate*, se nommait Jean-Ambroise Marini.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pierre Tardieu, sieur de Gaillerbois, avait été chanoine de la Sainte-Chapelle; il était frère du lieutenant criminel Tardieu, fameux par son avarice et par sa lin tragique. Voyez la satire x.

in tragique. Voyez la satire x.

François de la Mothe le Vayer, mort en 1672, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, était père de l'abbé le Vayer, à qui Boileau a adressé sa IVe satire. Ses œuvres ont été recueillies en trois volumes in-folio.

<sup>7</sup> Marineau et Dodillon avaient été chantres de la Sainte-Chapelle. Giraut et Garagne sont deux personnages supposés.

Voyez les notes sur les ép. VIII et IX.

(Des vers de ce poëme effet prodigieux!),
Tout prêt à s'endormir, bâille, et ferme les yeux.
A plus d'un combattant la Clélie est fatale:
Girou dix fois par elle éclate et se signale.
Mais tout cède aux efforts du chanoine Fabri.
Ce guerrier, dans l'Église aux querelles nourri,
Estrobuste de corps, terrible de visage,
Et de l'eau dans son vin n'a jamais su l'usage.
Il terrasse lui seul et Guibert et Grasset,
Et Gorillon la basse, et Grandin le fausset,
Et Gerbais l'agréable, et Guérin l'insipide.

Des chantres désormais la brigade timide S'écarte, et du Palais regagne les chemins. Telle, à l'aspect d'un loup, terreur des champs voisins, Fuit d'agneaux effrayés une troupe bêlante; Ou tels devant Achille, aux campagnes du Xanthe, Les Troyens se sauvaient à l'abri de leurs tours: Quand Brontin à Boirude adresse ce discours:

Illustre porte-croix, par qui notre bannière
N'a jamais en marchant fait un pas en arrière,
Un chanoine lui seul, triomphant du prélat,
Du rochet à nos yeux ternira-t-il l'éclat?
Non, non: pour te couvrir de sa main redoutable?,
Accepte de mon corps l'épaisseur favorable:
Viens; et, sous ce rempart, à ce guerrier hautain
Fais voler ce Quinault qui me reste à la main.

A ces mots, il lui tend le doux et tendre ouvrage.

Le sacristain, bouillant de zèle et de courage,

Le prend, se cache, approche, et, droit entre les yeux

Frappe du noble écrit l'athlète audacieux.

Mais c'est pour l'ébranler une faible tempête;

Le livre sans vigueur mollit contre sa tête.

Le chanoine les voit, de colère embrasé:

Attendez, leur dit-il, couple lâche et rusé,

Et jugez si ma main, aux grands exploits novice,

<sup>1</sup> Roman de mademoiselle de Scudéri.

<sup>\*</sup> Iliade, liv. VIII, v. 267. (BOIL.)

Lance à mes ennemis un livre qui mollisse.

A ces mots, il saisit un vieil Infortiat;
Grossi des visions d'Accurse et d'Alciat;
Inutile ramas de gothique écriture,
Dont quatre ais mal unis formaient la couverture,
Entourée à demi d'un vieux parchemin noir,
Où pendait à trois clous un reste de fermoir.
Sur l'ais qui le soutient auprès d'un Avicenne<sup>3</sup>,
Deux des plus forts mortels l'ébranleraient à peine:
Le chanoine pourtant l'enlève sans effort,
Et, sur le couple pâle et déjà demi mort,
Fait tomber à deux mains l'effroyable tonnerre.
Les guerriers, de ce coup, vont mesurer la terre,
Et, du bois et des clous meurtris et déchirés,
Longtemps, loin du perron, roulent sur les degrés.

Au spectacle étonnant de leur chute imprévue, Le prélat pousse un cri qui pénètre la nue. Il maudit dans son eœur le démon des combats, Et de l'horreur du coup il recule six pas. Mais bientôt rappelant son antique prouesse, Il tire du manteau sa dextre vengeresse ; Il part, et, de ses doigts saintement allongés, Bénit tous les passants, en deux files rangés. Il sait que l'ennemi, que ce coup va surprendre, Désormais sur ses pieds ne l'oserait attendre, Et déjà voit pour lui tout le peuple en courroux Crier aux combattants: Profanes, à genoux! Le chantre, qui de loin voit approcher l'orage, Dans son cœur éperdu cherche en vain du courage : Sa fierté l'abandonne, il tremble, il cède, il fuit; Le long des sacrés murs sa brigade le suit : Tout s'écarte à l'instant; mais aucun n'en réchappe, Partout le doigt vainqueur les suit et les rattrape.

<sup>1</sup> Livre de droit', d'une gresseur énorme. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Glossateurs et jurisconsultes célèbres, nés tous deux en Italie, et qui vivaient, le premier dans le douzième siècle, le second au commencement du scizième.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auteur arabe. (BOLL.) — Il a écrit sur la médecine, et ses œuvres forment un volume in-folio.

Évrard seul, en un coin prudemment retiré,
Se croyait à couvert de l'insulte sacré:
Mais le prélat vers lui fait une marche adroite:
Il l'observe de l'œil; et, tirant vers la droite,
Tout d'un coup tourne à gauche, et, d'un bras fortuné,
Bénit subitement le guerrier consterné.
Le chanoine, surpris de la foudre mortelle,
Se dresse, et lève en vain une tête rebelle;
Sur ses genoux tremblants il tombe à cet aspect,
Et donne à la frayeur ce qu'il doit au respect.

Dans le temple aussitôt le prélat plein de gloire Va goûter les doux fruits de sa sainte victoire; Et de leur vain projet les chanoines punis S'en retournent chez eux, éperdus et bénis.

# CHANT VI.

Tandis que tout conspire à la guerre sacrée,
La Piété sincère, aux Alpes retirée,
Du fond de son désert entend les tristes cris
De ses sujets cachés dans les murs de Paris.
Elle quitte à l'instant sa retraite divine:
La Foi, d'un pas certain, devant elle chemine;
L'Espérance au front gai l'appuie et la conduit;
Et, la bourse à la main, la Charité la suit.
Vers Paris elle vole, et, d'une audace sainte,
Vient aux pieds de Thémis proférer cette plainte:

Vierge, effroi des méchants, appui de mes autels, Qui, la balance en main, règles tous les mortels, Ne viendrai-je jamais en tes bras salutaires

De l'un jour que le cardinal de Retz faisait la procession avec son clergé, M. le Prince (le grand Condé), qui était brouillé avec lui, vint à passer, et s'empressa de descendre de sa voiture. Le coadjuteur, qui le vit à pied, s'arrêta, tourna brusquement de son côté, affecta de lui donner une grande bénédiction, et, après la lui avoir donnée, mit le bonnet à la main, et le salua profondément. (Extrait du Boléana.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La Grande Chartreuse. (BOIL.) — Située à quatre lieues de Grenoble. C'est là que saint Bruno, dans le onzième siècle, construisit un oratoire et jeta les fondements de son ordre.

Que pousser des soupirs, et pleurer mes misères? Ce n'est donc pas assez qu'au mépris de tes lois L'Hypocrisie ait pris et mon nom et ma voix; Que, sous ce nom sacré, partout ses mains avares Cherchent à me ravir crosses, mitres, tiares! Faudra-t-il voir encor cent monstres furieux Ravager mes États, usurpés à tes yeux? Dans les temps orageux de mon naissant empire, Au sortir du baptême on courait au martyre; Chacun, plein de mon nom, ne respirait que moi: Le sidèle, attentif aux règles de sa loi, Fuyant des vanités la dangereuse amorce, Aux honneurs appelé, n'y montait que par force. Ces cœurs, que les bourreaux ne faisaient point frémir, A l'offre d'une mitre étaient prêts à gémir; Et, sans peur des travaux, sur mes traces divines Couraient chercher le ciel au travers des épines. Mais, depuis que l'Église eut, aux yeux des mortels, De son sang en tous lieux cimenté ses autels, Le calme dangereux succédant aux orages, Une lâche tiédeur s'empara des courages: De leur zèle brûlant l'ardeur se ralentit; Sous le joug des péchés leur foi s'appesantit. Le moine secoua le cilice et la haire; Le chanoine indolent apprit à ne rien faire; Le prélat, par la brigue aux honneurs parvenu, Ne sut plus qu'abuser d'un ample revenu, Et pour toutes vertus fit, au dos d'un carrosse, A côté d'une mitre armorier sa crosse. L'Ambition partout chassa l'Humilité; Dans la crasse du froc logea la Vanité. Alors de tous les cœurs l'union fut détruite. Dans mes cloîtres sacrés la Discorde introduite Y bâtit de mon bien ses plus sûrs arsenaux; Traîna tous mes sujets au pied des tribunaux. En vain à ses fureurs j'opposai mes prières; L'insolente, à mes yeux, marcha sous mes bannières.

Pour comble de misère, un tas de faux docteurs Vint flatter les péchés de discours imposteurs; Infectant les esprits d'exécrables maximes, Voulut faire à Dieu même approuver tous les crimes. Une servile peur tint lieu de charité; Le besoin d'aimer Dieu passa pour nouveauté; Et chacun à mes pieds, conservant sa malice, N'apporta de vertu que l'aveu de son vice.

Pour éviter l'affront de ces noirs attentats, Je vins chercher le calme au séjour des frimas, Sur ces monts entourés d'une éternelle glace, Où jamais au printemps les hivers n'ont fait place : Mais, jusque dans la nuit de mes sacrés déserts, Le bruit de mes malheurs fait retentir les airs. Aujourd'hui même encore une voix trop fidèle M'a d'un triste désastre apporté la nouvelle : J'apprends que, dans ce temple où le plus saint des rois Consacra tout le fruit de ses pieux exploits, Et signala pour moi sa pompeuse largesse, L'implacable Discorde et l'infâme Mollesse, Foulant aux pieds les lois, l'honneur et le devoir, Usurpent en mon nom le souverain pouvoir. Souffriras-tu, ma sœur une action si noire? Quoi! ce temple, à ta porte élevé pour ma gloire, Où, jadis des humains j'attirais tous les vœux, Sera de leurs combats le théâtre honteux! Non, non, il faut enfin que ma vengeance éclate : Assez et trop longtemps l'impunité les flatte. Prends ton glaive, et, fondant sur ces audacieux, Viens aux yeux des mortels justifier les cieux.

Ainsi parle à sa sœur cette vierge enflammée:
La grâce est dans ses yeux d'un feu pur allumée.
Thémis sans différer lui promet son secours,
La flatte, la rassure, et lui tient ce discours:
Chère et divine sœur, dont les mains secourables

<sup>&#</sup>x27; Saint Louis, fondateur de la Sainte-Chapelle. (Boil.) — Elle fut consacrée en 1848.

Ont tant de fois séché les pleurs des misérables, Pourquoi toi-même, en proie à tes vives douleurs, Cherches-tu sans raison à grossir tes malheurs? En vain de tes sujets l'ardeur est ralentie:

D'un ciment éternel ton Église est bâtie;

Et jamais de l'enfer les noirs frémissements

N'en sauraient ébranler les fermes fondements.

Au milieu des combats, des troubles, des querelles,

Ton nom encor chéri vit au sein des fidèles.

Crois-moi, dans ce lieu même où l'on veut t'opprimer.

Le trouble qui t'étonne est facile à calmer;

Et, pour y rappeler la paix tant désirée,

Je vais t'ouvrir, ma sœur, une route assurée.

Prête-moi donc l'oreille, et retiens tes soupirs.

Vers ce temple fameux, si cher à tes désirs, Où le ciel fut pour toi si prodigue en miracles, Non loin de ce palais où je rends mes oracles, Est un vaste séjour des mortels révéré, Et de clients soumis à toute heure entouré. Là, sous le faix pompeux de ma pourpre honorable, Veille au soin de ma gloire un homme incomparable', Ariste, dont le ciel et Louis ont fait choix Pour régler ma balance et dispenser mes lois. Par lui dans le barreau sur mon trône affermie. Je vois hurler en vain la chicane ennemie : Par lui la vérité ne craint plus l'imposteur, Et l'orphelin n'est plus dévoré du tuteur. Mais pourquoi vainement t'en retracer l'image? Tu le connais assez : Ariste est ton ouvrage ; C'est toi qui le formas dès ses plus jeunes ans : Son mérite sans tache est un de tes présents. Tes divines leçons, avec le lait sucées, Allumèrent l'ardeur de ses nobles pensées. Ainsi son cœur, pour toi brûlant d'un si beau feu,

M. de Lamoignon, premier président. (Boil.) — C'est de lui que Louis XIV a dit : « Si j'avais connu un plus homme de bien et un plus digne sujet, je l'aurais choisi. »

N'en fit dans le monde un lâche désaveu; Et son zèle hardi, toujours prêt à paroître, N'alla point se cacher dans les ombres d'un cloître. Va le trouver, ma sœur : à ton auguste nom Tout s'ouvrira d'abord en sa sainte maison. Ton visage est connu de sa noble famille; Tout y garde tes lois, enfants, sœur, femme, fille. Tes yeux d'un seul regard sauront le pénétrer; Et, pour obtenir tout, tu n'as qu'à te montrer.

Là s'arrête Thémis. La Piété charmée Sent renaître la joie en son âme calmée. Elle court chez Ariste; et s'offrant à ses yeux:

Que me sert, lui dit-elle, Ariste, qu'en tous lieux Tu signales pour moi ton zèle et ton courage, Si la Discorde impie à ta porte m'outrage? Deux puissants ennemis, par elle envenimés, Dans ces murs, autrefois si saints, si renommés, A mes sacrés autels font un profane insulte, Remplissent tout d'effroi, de trouble et de tumulte. De leur crime à leurs yeux va-t'en peindre l'horreur: Sauve-moi, sauve-les de leur propre fureur.

Elle sort à ces mots. Le héros en prière Demeure tout couvert de feux et de lumière. De la céleste fille il reconnaît l'éclat, Et mande au même instant le chantre et le prélat.

Muse, c'est à ce coup que mon esprit timide Dans sa course élevée a besoin qu'on le guide, Pour chanter par quels soins, par quels nobles travaux, Un mortel sut fléchir ces superbes rivaux.

Mais plutôt, toi qui fis ce merveilleux ouvrage, Ariste, c'est à toi d'en instruire notre âge. Seul tu peux révéler par quel art tout-puissant Tu rendis tout à coup le chantre obéissant.

Le premier président fit comprendre au trésorier que ce pupitre n'ayant, dans l'origine, été élevé que pour la commodité du chantre, celui-ci ne pouvait être assujetti à le conserver. Toutefois, et par forme de satisfaction, il fit consent le chantre à laisser replacer ce pupitre devant lui, mais pour un jour sculement.

Tu sais par quel conseil rassemblant le chapitre,
Lui-même, de sa main, reporta le pupitre;
Et comment le prélat, de ses respects content,
Le fit du banc fatal enlever à l'instant.
Parle donc: c'est à toi d'éclaircir ces merveilles.
Il me suffit, pour moi, d'avoir su, par mes veilles,
Jusqu'au sixième chant pousser ma fiction,
Et fait d'un vain pupitre un second Ilion.
Finissons. Aussi bien, quelque ardeur qui m'inspire,
Quand je songe au héros qu'il me reste à décrire,
Qu'il faut parler de toi, mon esprit éperdu
Demeure sans parole, interdit, confondu.

Ariste, c'est ainsi qu'en ce sénat illustre
Où Thémis par tes soins reprend son premier lustre,
Quand, la première fois, un athlète nouveau
Vient combattre en champ clos aux joutes du barreau,
Souvent, sans y penser, ton auguste présence
Troublant par trop d'éclat sa timide éloquence,
Le nouveau Cicéron, tremblant, décoloré,
Cherche en vain son discours sur sa langue égaré;
En vain, pour gagner temps, dans ses transes affreuses,
Traîne d'un dernier mot les syllabes honteuses;
Il hésite, il bégaye; et le triste orateur
Demeure enfin muet aux yeux du spectateur.

FIN DU LUTRIN.

# ODES.

# DISCOURS SUR L'ODE.

L'ode suivante a été composée à l'occasion de ces étranges dialogues ' qui ont paru depuis quelque temps, où tous les plus grands écrivains de l'antiquité sont traités d'esprits médiocres, de gens à être mis en parallèle avec les Chapelains et avec les Cotins, et où, voulant faire honneur à notre siècle, on l'a en quelque sorte diffamé, en faisant voir qu'il s'y trouve des hommes capables d'écrire des choses si peu sensées. Pindare est des plus maltraités. Comme les beautés de ce poête sont extrêmement renfermées dans sa langue, l'auteur de ces dialogues, qui vraisemblablement ne sait point de grec, et qui n'a lu Pindare que dans des traductions latines assez défectueuses, a pris pour galimatias tout ce que la faibless e de ses lumières ne lui permettait pas de comprendre. Il a surtout traité de ridicules ces endroits merveilleux où le poête, pour marquer un esprit entièrement hors de soi, rompt quelquefois de dessein formé la suite de son discours; et, asin de mieux entrer dans la raison, sort, s'il faut ainsi parler, de la raison même, évitant avec grand soin cet ordre méthodique et ces exactes liaisons de sens qui ôteraient l'ame à la poésie lyrique. Le censeur dont je parle n'a pas pris garde qu'en attaquant ces nobles hardiesses de Pindare, il donnait lieu de croire qu'il n'a jamais conçu le sublime des psaumes de David, où, s'il est permis de parler de ces saints cantiques à propos de choses si profanes, il y a beaucoup de ces sens rompus, qui servent même quelquesois à en faire sentir la divinité. Ce critique, selon toutes les apparences, n'est pas fort convaincu du précepte que j'ai avancé dans mon Art poétique, à propos de l'ode:

Son style impétueux souvent marche au hasard : chez elle un beau désordre est un effet de l'art.

Ce précepte, effectivement, qui donne pour règle de ne point

Parallèle des anciens et des modernes, en forme de dialogue. (BOIL.) — Ouvrage de Perrault, en quatre volumes, dont trois seulement avaient para quand Boileau composa son ode. Le quatrième ne fut publié que trois ans après, en 1696

garder quelquesois de règles, est un mystère de l'art, qu'il n'est pas aisé de faire entendre à un homme sans aucun goût, qui croit que la Clélie et nos opéra sont les modèles du genre sublime; qui trouve Térence fade, Virgile froid, Homère de mauvais sens, et qu'une espèce de bizarrerie d'esprit rend msensible à tout ce qui frappe ordinairement les hommes. Mais ce n'est pas ici le lieu de lui montrer ses erreurs. On le fera peut-être plus à propos un de ces jours, dans quelque autre ouvrage 1.

Pour revenir à Pindare, il ne serait pas difficile d'en faire sentir les beautés à des gens qui se seraient un peu familiarisé le grec; mais comme cette langue est aujourd'hui assez ignorée de la plupart des hommes, et qu'il n'est pas possible de leur faire voir Pindare dans Pindare mėme, j'ai cru que je ne pouvais mieux justisier ce grand poëte qu'en tachant de faire une ode en français à sa manière, c'est-à-dire pleine de mouvements et de transports, où l'esprit parût plutôt entraîné du démon de la poésie, que guidé par la raison. C'est le but que je me suis proposé dans l'ode qu'on va voir. J'ai pris pour sujet la prise de Namur, comme la plus grande action de guerre qui se soit faite de nos jours, et comme la matière la plus propre à échauffer l'imagination d'un poëte. J'y ai jeté, autant que j'ai pu, la magnificence des mots; et, à l'exemple des anciens poëtes dithyrambiques, j'y ai employé les figures les plus audacieuses, jusqu'à y faire un astre de la plume blanche que le roi porte ordinairement à son chapeau, et qui est en effet comme une espèce de comète fatale à nos ennemis, qui se jugent perdus dès qu'ils l'aperçoivent. Voilà le dessein de cet ouvrage. Je ne réponds pas d'y avoir réussi; et je ne sais si le public, accoutumé aux sages emportements de Malherbe, s'accommodera de ces saillies et de ces excès pindariques. Mais, supposé que j'y aie échoué, je m'en consolerai du moins par le commencement de cette fameuse ode latine d'Horace, Pindarum quisquis studet æmulari 2, etc., où Horace donne assez à entendre que, s'il eût voulu luimême s'élever à la hauteur de Pindare, il se serait cru en grand hasard de tomber.

Au reste, comme parmi les épigrammes qui sont imprimées à la suite de cette ode, on trouvera encore une autre petite ode 3 de

<sup>1</sup> Voyez les Réflexions critiques sur Longin.

<sup>2</sup> Liv. IV, od. 11.

<sup>3</sup> Nous l'avons placée immédiatement après celle sur la prise de Namur.

264 ODES.

ma façon, que je n'avais point jusqu'ici insérée dans mes écrits, je suis bien aise, pour ne me point brouiller avec les Anglais d'aujourd'hui, de faire ici ressouvenir le lecteur que les Anglais que j'attaque dans ce petit poēme, qui est un ouvrage de ma première jeunesse, ce sont les Anglais du temps de Cromwell.

J'ai joint aussi à ces épigrammes un arrêt burlesque donné au Parnasse, que j'ai composé autrefois, afin de prévenir un arrêt très-sérieux, que l'université songeait à obtenir du parlement contre ceux qui enseigneraient dans les écoles de philosophie d'autres principes que ceux d'Aristote. La plaisanterie y descend un peu bas, et est toute dans les termes de la pratique; mais il fallait qu'elle fût ainsi pour faire son effet, qui fut très-heureux, et obligea, pour ainsi dire, l'université à supprimer la requête qu'elle allait présenter.

Ridiculum acri
Fortius ac melius magnas plerumque secat res 1.

# ODE SUR LA PRISE DE NAMUR 2.

Quelle docte et sainte ivresse
Aujourd'hui me fait la loi?
Chastes nymphes du Permesse,
N'est-ce pas vous que je voi?
Accourez, troupe savante:
Des sons que ma lyre enfante
Ces arbres sont réjouis.
Marquez-en bien la cadence;
Et vous, vents, faites silence;
Je vais parler de Louis.

Dans ses chansons immortelles, Comme un aigle audacieux, Pindare, étendant ses ailes, Fuit loin des vulgaires yeux. Mais, ô ma fidèle lyre, Si, dans l'ardeur qui m'inspire,

<sup>·</sup> HORAT, lib. I, sat. X, V. 14. · Cette ode fut composée en 1693, un an environ après la prise de Namur. (Voyez la lettre de Boileau à Racine, du 4 juin 1693.)

Tu peux suivre mes transports, Les chênes des monts de Thrace N'ont rien ouï que n'efface La douceur de tes accords.

Est-ce Apollon et Neptune
Qui, sur ces rocs sourcilleux,
Ont, compagnons de fortune<sup>2</sup>,
Bâti ces murs orgueilleux?
De leur enceinte fameuse
La Sambre, unie à la Meuse,
Défend le fatal abord;
Et, par cent bouches horribles,
L'airain sur ces monts terribles
Vomit le fer et la mort.

Dix mille vaillants Alcides,
Les bordant de toutes parts,
D'éclairs au loin homicides
Font petiller leurs remparts;
Et, dans son sein infidèle,
Partout la terre y recèle
Un feu prêt à s'élancer,
Qui, soudain perçant son gouffre.
Ouvre un sépulcre de soufre
A quiconque ose avancer.

Namur, devant tes murailles
Jadis la Grèce eût, vingt ans,
Sans fruit vu les funérailles
De ses plus fiers combattants.
Quelle effroyable puissance
Aujourd'hui pourtant s'avance,
Prête à foudroyer tes monts!
Quel bruit, quel feu l'environne!
C'est Jupiter en personne,
Ou c'est le vainqueur de Mons<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Hémus, Rhodope et Pangée. (Borr.)

ils s'étaient loués à Laonaédon, pour rebâtir les murs de Troic. (Born.)
 Mons était tombée au pouvoir du roi l'année précédente.

N'en doute point, c'est lui-même:
Tout brille en lui, tout est roi.
Dans Bruxelles Nassau blême:
Commence à trembler pour toi.
En vain il voit le Batave,
Désormais docile esclave,
Rangé sous ses étendards;
En vain au lion belgique
Il voit l'aigle germanique
Uni sous les léopards:

Plein de la frayeur nouvelle
Dont ses sens sont agités,
A son secours il appelle
Les peuples les plus vantés:
Ceux-là viennent du rivage
Où s'enorgueillit le Tage
De l'or qu'il roule en ses eaux;
Ceux-ci, des champs où la neige
Des marais de la Norwège
Neuf mois couvre les roseaux.

Mais qui fait enfler la Sambre
Sous les Jumeaux effrayés 2?
Des froids torrents de décembre
Les champs partout sont noyés.
Cérès s'enfuit éplorée
De voir en proie à Borée
Ses guérets d'épis chargés,
Et, sous les urnes fangeuses
Des Hyades orageuses,
Tous ses trésors submergés.

Déployez toutes vos rages, Princes, vents, peuples, frimas; Ramassez tous vos nuages,

Guillaume de Nassau, prince d'Orange et roi d'Angleterre.
 Le siège se fit au mois de juin, et il tomba durant ce temps-là de furicuses pluies. (Boil.)

Rassemblez tous vos soldats:
Malgré vous, Namur en poudre
S'en va tomber sous la foudre
Qui dompta Lille, Courtrai,
Gand la superbe Espagnole,
Saint-Omer, Besançon, Dôle,
Ypres, Mastricht, et Cambrai.

Mes présages s'accomplissent :
Il commence à chanceler;
Sous les coups qui retentissent
Ses murs s'en vont s'écrouler.
Mars en feu, qui les domine,
Souffle à grand bruit leur ruine;
Et les bombes, dans les airs
Allant chercher le tonnerre,
Semblent, tombant sur la terre,
Vouloir s'ouvrir les enfers.

Accourez, Nassau, Bavière;
De ces murs l'unique espoir:
A couvert d'une rivière,
Venez, vous pouvez tout voir.
Considérez ces approches:
Voyez grimper sur ces roches
Ces athlètes belliqueux;
Et dans les eaux, dans la flamme,
Louis, à tout donnant l'âme,
Marcher, courir avec eux.

Contemplez, dans la tempête Qui sort de ces boulevards, La plume <sup>2</sup> qui sur sa tête Attire tous les regards. A cet astre <sup>3</sup> redoutable

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maximilien II, duc de Bavière.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le roi porte toujours à l'armée une plume blanche. (BOIL.)

<sup>3</sup> Homère, *Riade*, XIX, v. 299, où il dit que l'aigrette d'Achille etincelait comme un astre. (BOIL.)

Toujours un sort favorable S'attache dans les combats; Et toujours avec la gloire Mars amenant la victoire Vole, et le suit à grands pas.

Grands défenseurs de l'Espagne,
Montrez-vous, il en est temps.
Courage! vers la Méhagne r
Voilà vos drapeaux flottants.
Jamais ses ondes craintives
N'ont vu sur leurs faibles rives
Tant de guerriers s'amasser.
Courez donc : qui vous retarde?
Tout l'univers vous regarde :
N'osez-vous la traverser?

Loin de fermer le passage A vos nombreux bataillons, Luxembourg a du rivage Reculé ses pavillons. Quoi! leur seul aspect vous glace! Où sont ces chefs pleins d'audace, Jadis si prompts à marcher, Qui devaient, de la Tamise Et de la Drave 2 soumise Jusqu'à Paris nous chercher?

Cependant l'effroi redouble
Sur les remparts de Namur:
Son gouverneur, qui se trouble,
S'enfuit sous son dernier mur.
Déjà jusques à ses portes
Je vois monter nos cohortes,
La flamme et le fer en main,
Et sur les monceaux de piques,

<sup>·</sup> Rivière près de Namur. (Bott.)

Rivière qui passe à Belgrade, en Hongrie. (Boil.)

De corps morts, de rocs, de briques, S'ouvrir un large chemin.

C'en est fait : je viens d'entendre Sur ces rochers éperdus Battre un signal pour se rendre. Le feu cesse : ils sont rendus. Dépouillez votre arrogance, Fiers ennemis de la France; Et, désormais gracieux, Allez à Liége, à Bruxelles, Porter les humbles nouvelles De Namur pris à vos yeux.

Pour moi, que Phébus anime
De ses transports les plus doux,
Rempli de ce dieu sublime,
Je vais, plus hardi que vous,
Montrer que, sur le Parnasse,
Des bois fréquentés d'Horace
Ma muse dans son déclin
Sait encor les avenues,
Et des sources inconnues
A l'auteur du Saint-Paulin.

# ODE

SUR UN BRUIT QUI COURUT, EN 1656, QUE CROMWELL ET LES ANGLAIS ALLAIENT FAIRE LA GUERRE A LA FRANCE<sup>2</sup>.

Quoi! ce peuple aveugle en son crime, Qui, prenant son roi pour victime, Fit du trône un théâtre affreux, Pense-t-il que le ciel, complice

Poème héroïque de M. P\*\*\*. (Boil.) — Perrault.

<sup>\*</sup> Je n'avais que dix-huit ans quand je fis cette ode; mais je l'ai raccommodée.
(Boil.)

D'un si funeste sacrifice, N'a pour lui ni foudres ni feux?

Déjà sa flotte à pleines voiles, Malgré les vents et les étoiles, Veut maîtriser tout l'univers, Et croit que l'Europe étonnée A son audace forcenée Va céder l'empire des mers.

Arme-toi, France; prends la foudre: C'est à toi de réduire en poudre Ces sanglants ennemis des lois. Suis la victoire qui t'appelle, Et va sur ce peuple rebelle Venger la querelle des rois.

Jadis on vit ces parricides,
Aidés de nos soldats perfides,
Chez nous, au comble de l'orgueil;,
Briser tes plus fortes murailles,
Et, par le gain de vingt batailles,
Mettre tous tes peuples en deuil.

Mais bientôt le ciel en colère,
Par la main d'une humble bergère <sup>2</sup>
Renversant tous leurs bataillons,
Borna leurs succès et nos peines;
Et leurs corps, pourris dans nos plaines,
N'ont fait qu'engraisser nos sillons.

<sup>2</sup> Jeanne d'Arc.

FIN DES ODES.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pendant le règne de l'infortuné Charles VI.

# ÉPIGRAMMES.

T

A Climène.

Tout me fait peine,
Et depuis un jour
Je crois, Climène,
Que j'ai de l'amour.
Cette nouvelle
Vous met en courroux:
Tout beau, cruelle;
Ce n'est pas pour vous.

II.

A une demoiselle 1.

Pensant à notre mariage,
Nous nous trompions très-lourdement:
Vous me croyiez fort opulent,
Et je vous croyais sage.

#### III.

Sur une personne fort connue.

De six amants contents et non jaloux,
Qui tour à tour servaient madame Claude,
Le moins volage était Jean, son époux.
Un jour pourtant, d'humeur un peu trop chaude,
Serrait de près sa servante aux yeux doux,
Lorsqu'un des six lui dit: Que faites-vous?
Le jeu n'est sûr avec cette ribaude.
Ah! voulez-vous, Jean-Jean, nous gâter tous?

# IV.

Sur Gilles Boileau, frère ainé de l'auteur.

De mon frère, il est vrai, les écrits sont vantés;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette épigramme et l'anecdote qui l'a fait naître sont tirées d'une lettre de Desforges-Maillard au président Bouhier, insérée dans les Amusements du cœur et de l'esprit, tome XI, p. 880.

Il a cent belles qualités:

Mais il n'a point pour moi d'affection sincère.

En lui je trouve un excellent auteur,

Un poête agréable, un très-bon orateur:

Mais je n'y trouve point de frère.

V.

Contre Saint-Sorlin.

Dans le Palais, hier, Bilain
Voulait gager contre Ménage
Qu'il était faux que Saint-Sorlin
Contre Arnauld eût fait un ouvrage.
Il en a fait, j'en sais le temps,
Dit un des plus fameux libraires.
Attendez... C'est depuis vingt ans.
On en tira cent exemplaires. —
C'est beaucoup, dis-je en m'approchant,
La pièce n'est pas si publique. —
Il faut compter, dit le marchand:
Tout est encor dans ma boutique.

VI.

Sur l'Agésilas de P. Corneille. J'ai vu l'Agésilas, Hélas!

VII.

Sur l'Attila du même.

Après l'Agésilas, Hélas! Mais après l'Attila, Holà!

VIII.

A M. Racine.

Racine, plains ma destinée!
C'est demain la triste journée
Où le prophète Desmarets,
Armé de cette même foudre

Qui mit le Port-Royal en poudre, Va me percer de mille traits. C'en est fait, mon heure est venue. Non que ma muse, soutenue De tes judicieux avis, N'ait assez de quoi le confondre: Mais, cher ami, pour lui répondre, Hélas! il faut lire Clovis.

#### IX.

#### Contre Linière.

Linière apporte de Senlis
Tous les mois trois couplets impies.
A quiconque en veut dans Paris
Il en présente des copies:
Mais ses couplets, tout pleins d'ennui,
Seront brûlés, même avant lui.

#### X.

Sur une satire très-mauvaise que l'abbé Cotin avait faite, et qu'il faisait courir sous mon nom.

En vain par mille et mille outrages
Mes ennemis, dans leurs ouvrages,
Ont cru me rendre affreux aux yeux de l'univers.
Cotin, pour décrier mon style,
A pris un chemin plus facile:
C'est de m'attribuer ses vers.

#### XI.

#### Contre le même.

A quoi bon tant d'efforts, de larmes et de cris, Cotin, pour faire ôter ton nom de mes ouvrages? Si tu veux du public éviter les outrages, Fais effacer ton nom de tes propres écrits.

#### XII.

Contre un athée 2.

Alidor, assis 3 dans sa chaise,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Poëme de Desmarets, ennuyeux à la mort. (Boil.) <sup>2</sup> Saint-l'avin.
<sup>3</sup> Il était tellement goutteux qu'il ne pouvait marcher (Botl.).

Médisant du ciel à son aise, Peut bien médire aussi de moi. Je ris de ses discours frivoles : On sait fort bien que ses paroles Ne sont pas articles de foi.

#### XIII.

Vers en style de Chapelain, pour mettre à la fin de son poëme de la Pucelle.

Maudit soit l'auteur dur dont l'âpre et rude verve, Son cerveau tenaillant, rima malgré Minerve; Et, de son lourd marteau martelant le bon sens, A fait de méchants vers douze fois douze cents!

#### XIV.

Vers de même style à mettre en chant.

Droits et roides rochers, dont peu tendre est la cime, De mon flamboyant cœur l'âpre état vous savez. Savez aussi, durs bois, par les hivers lavés, Qu'holocauste est mon cœur pour un front magnanime.

# XV.

Le débiteur reconnaissant.

Je l'assistai dans l'indigence, Il ne me rendit jamais rien. Mais, quoiqu'il me dût tout son bien, Sans peine il souffrait ma présence. Oh! la rare reconnaissance!

# XVI.

Parodie de quelques vers de Chapelle.

Tout grand ivrogne du Marais
Fait des vers que l'on ne lit guère;
Il les croit pourtant fort bien faits;
Et quand il cherche à les mieux faire,
Il les fait encor plus mauvais.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> La Pucelle a douze livres, chacun de douze cents vers. (BOIL.)

### XVII.

A MM. Pradon et Bonnecorse, qui firent en même temps paraître contre moi chacun un volume d'injures.

Venez, Pradon et Bonnecorse, Grands écrivains de même force, De vos vers recevoir le prix; Venez prendre dans mes écrits La place que vos noms demandent. Linière et Perrin vous attendent.

### XVIII.

Sur la fontaine de Bourbon, où l'anteur était allé prendre les eaux, et où il trouva un poëte médiocre qui lui montra des vers de sa façon. Il s'adresse à la fontaine.

Oui, vous pouvez chasser l'humeur apoplectique, Rendre le mouvement au corps paralytique, Et guérir tous les maux les plus invétérés: Mais quand je lis ces vers par votre onde inspirés, Il me paraît, admirable fontaine, Que vous n'eûtes jamais la vertu d'Hippocrène.

### XIX.

Sur la manière de réciter du poëte S\*\*\*

Quand j'aperçois sous ce portique

Ce moine au regard fanatique

Lisant ses vers audacieux,

Faits pour les habitants des cieux 2,

Ouvrir une bouche effroyable,

S'agiter, se tordre les mains,

Il me semble en lui voir le diable

Que Dieu force à louer les saints.

### XX.

Paul, ce grand médecin, l'effroi de son quartier,
Qui causa plus de maux que la peste et la guerre,
Est curé maintenant, et met les gens en terre;
Il n'a point changé de métier.

Santeul. 2 Il a fait des hymnes latines à la louange des saints. (BOIL.)

3 Liv. 1, épig. xlviii.

### XXI.

A M. P\*\*\*\* , sur les livres qu'il a faits contre les anciens.

Pour quelque vain discours sottement avancé

Contre Homère, Platon, Cicéron ou Virgile,

Caligula partout fut traité d'insensé,

Néron de furieux, Adrien d'imbécile.

Vous donc qui, dans la même erreur, Avec plus d'ignorance et non moins de fureur Attaquez ces héros de la Grèce et de Rome, D\*\*\* fussiez-vous empereur

P\*\*\*, fussiez-vous empereur, Comment voulez-vous qu'on vous nomme?

### XXII.

Sur le même sujet.

D'où vient que Cicéron, Platon, Virgile, Homère, Et tous ces grands auteurs que l'univers révère, Traduits dans vos écrits, nous paraissent si sots? P\*\*\*, c'est qu'en prêtant à ces esprits sublimes Vos façons de parler, vos bassesses, vos rimes, Vous les faites tous des P\*\*\*.

# XXIII.

A P\*\*\*.

Le bruit court que Bacchus, Junon, Jupiter, Mars, Apollon le dieu des beaux-arts,
Les Ris même, les Jeux, les Grâces et leur mère,
Et tous les dieux enfants d'Homère,
Résolus de venger leur père,
Jettent déjà sur vous de dangereux regards.

P\*\*\*, craignez enfin quelque triste aventure:
Comment soutiendrez-vous un choc si violent?
Il est vrai, Visé 2 vous assure

Il est vrai, Visé vous assure Que vous avez pour vous Mercure; Mais c'est le Mercure galant.

# XXIV.

Au même.

Ton oncle, dis-tu, l'assassin,

Perrault <sup>2</sup> Auteur de *Mercure galant*.

M'a guéri d'une maladie : La preuve qu'il ne fut jamais mon médecin, C'est que je suis encore en vie.

### XXV.

#### A un médecin.

Oui, j'ai dit dans mes vers qu'un célèbre assassin,
Laissant de Galien la science infertile,
D'ignorant médecin devint maçon habile:
Mais de parler de vous je n'eus jamais dessein,
Lubin; ma muse est trop correcte.
Vous êtes; je l'avoue, ignorant médecin,
Mais non pas habile architecte.

### XXVI.

Sur ce qu'on avait lu a l'Académie des vers contre Homère et Virgile.

Clio vint, l'autre jour, se plaindre au dieu des vers Qu'en certain lieu de l'univers On traitait d'auteurs froids, de poëtes stériles, Les Homères et les Virgiles.

Cela ne saurait être; on s'est moqué de vous, Reprit Apollon en courroux.

Où peut-on avoir dit une telle infamie?

Est-ce chez les Hurons, chez les Topinambous? —

C'est à Paris. — C'est donc dans l'hôpital des fous? —

Non; c'est au Louvre, en pleine Académie.

### XXVII.

# Même sujet.

J'ai traité de Topinambous
Tous ces beaux censeurs, je l'avoue,
Qui, de l'antiquité si follement jaloux,
Aiment tout ce qu'on hait, blâment tout ce qu'on loue;
Et l'Académie, entre nous,
Souffrant chez soi de si grands fous,
Me semble un peu Topinamboue.

<sup>1</sup> Voyez le commencement du chant IV de l'Art poétique.

### XXVIII.

Mème sujet.

Ne blâmez pas Perrault de condamner Homère,
Virgile, Aristote, Platon:
Il a pour lui monsieur son frère,
G..., N..., Lavau, Caligula, Néron,
Et le gros Charpentier, dit-on.

### XXIX.

Parodie burlesque de la première ode de Pindare, A La louange de M. P\*\*\* z.

Malgré son fatras obscur,
Souvent Brébeuf étincelle:
Un vers noble, quoique dur,
Peut s'offrir dans la Pucelle.
Mais, ô ma lyre fidèle,
Si du parfait ennuyeux
Tu veux trouver le modèle,
Ne cherche point dans les cieux
D'astre au soleil préférable;
Ni dans la foule innombrable
De tant d'écrivains divers
Chez Coignard rongés des vers,
Un poëte comparable
A l'auteur inimitable.
De Peau-D'Ane mis en vers.

### XXX.

Sur la réconciliation de l'auteur et de M. Perrault.

Tout le trouble poétique A Paris s'en va cesser; Perrault l'anti-pindarique, Et Despréaux l'homérique, Consentent de s'embrasser. Quelque aigreur qui les anime, Quand, malgré l'emportement,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J'avais résolu de parodier l'ode: mais dans ce temps-là nous nous raccommodames, M. P\*\*\*, et moi. Ainsi il n'y eut que ce couplet de fait. (BOIL.)

<sup>2</sup> M. P\*\*\*, dans ce temps-là, avait rimé le conte de *Peau-d'Ane*. (BOIL.)

Comme eux l'un l'autre on s'estime, L'accord se fait aisément. Mon embarras est comment On pourra finir la guerre De Pradon et du parterre.

### XXXI.

Contre Boyer et la Chapelle.

J'approuve que chez vous, messieurs, on examine
Qui du pompeux Corneille ou du tendre Racine
Excita dans Paris plus d'applaudissements:

Mais je voudrais qu'on cherchât tout d'un temps
(La question n'est pas moins belle)
Qui du fade Boyer ou du sec la Chapelle
Excita plus de sifflements.

### XXXII.

Sur une harangue d'un magistrat, dans laquelle les procureurs étaient fort maltraités.

Lorsque, dans ce sénat à qui tout rend hommage,
Vous haranguez en vieux langage,
Paul, j'aime à vous voir, en fureur,
Gronder maint et maint procureur;
Car leurs chicanes sans pareilles
Méritent bien ce traitement.
Mais que vous ont fait nos oreilles
Pour les traiter si rudement?

### XXXIII.

Épitaphe.

Ci-gît, justement regretté, Un savant homme sans science, Un gentilhomme sans naissance, Un très-bon homme sans bonté.

### XXXIV.

Sur un Portrait de l'auteur 1. Ne cherchez point comment s'appelle

Peint par Santerre.

L'écrivain peint dans ce tableau :

A l'air dont il regarde et montre la Pucelle ,

Qui ne reconnaîtrait Boileau?

### XXXV.

Pour mettre au bas d'une méchante gravure qu'on a faite de moi.

Du célèbre Boileau tu vois ici l'image.

Quoi! c'est là, diras-tu, ce critique achevé!

D'où vient le noir chagrin qu'on lit sur son visage?

C'est de se voir si mal gravé.

### XXXVI.

Aux révérends Pères de \*\*\*\*1, qui m'avaient attaqué dans leurs (crits.

Mes révérends pères en Dieu,
Et mes confrères en satire,
Dans vos écrits, en plus d'un lieu,
Je vois qu'à mes dépens vous affectez de rire.
Mais ne craignez-vous point que, pour rire de vous,
Relisant Juvénal, refeuilletant Horace,
Je ne ranime encor ma satirique audace?

Grands Aristarques de Trévoux, N'allez point de nouveau faire courir aux armes Un athlète tout prêt à prendre son congé, Qui par vos traits malins au combat rengagé, Peut encore aux rieurs faire verser des larmes.

> Apprenez un mot de Regnier, Notre célèbre devancier : « Corsaires attaquant corsaires Ne font pas, dit-il, leurs affaires 2. »

### XXXVII.

Aux mêmes. Sur mon épître de l'Amour de Dieu.

Non, pour montrer que Dieu veut être aimé de nous, Je n'ai rien emprunté de Perse ni d'Horace, Et je n'ai point suivi Juvénal à la trace : Car, bien qu'en leurs écrits ces auteurs, mieux que vous,

<sup>1</sup> Trevoux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vers de Regnier. (BOIL.)

Attaquent les erreurs dont nos âmes sont ivres, La nécessité d'aimer Dieu Ne s'y trouve jamais prêchée en aucun lieu, Mes pères, non plus qu'en vos livres.

# XXXVIII.

Aux mêmes. Sur le livre des Flagellants, composé par mon frère le docteur de Sorbonne.

Non, le livre des Flagellants
N'a jamais condamné, lisez-le bien, mes pères,
Ces rigidités salutaires
Que, pour ravir le ciel, saintement violents,
Exercent sur leurs corps tant de chrétiens austères.
Il blâme seulement cet abus odieux

D'étaler et d'offrir aux yeux Ce que leur doit toujours cacher la bienséance, Et combat vivement la fausse piété, Qui, sous couleur d'éteindre en nous la volupté, Par l'austérité même et par la pénitence Sait allumer le feu de la lubricité.

### XXXIX.

L'amateur d'horloges.

Sans cesse autour de six pendules,
De deux montres, de trois cadrans,
Lubin, depuis trente et quatre ans,
Occupe ses soins ridicules:
Mais à ce métier, s'il vous plaît,
A-t-il acquis quelque science?
Sans doute; et c'est l'homme de France
Qui sait le mieux l'heure qu'il est.

### XL1.

Contre Mauroi.

Qui ne hait pas tes vers, ridicule Mauroi, Pourrait bien, pour sa peine, aimer ceux de Fourcroi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapportée par Brossette, dans ses notes sur la satire III.

# POÉSIES DIVERSES.

I.

Chanson à boire, que je sis au sortir de mon cours de philosophie, à l'âge de dix-sept ans.

Philosophes réveurs, qui pensez tout savoir, Ennemis de Bacchus, rentrez dans le devoir; Vos esprits s'en font trop accroire. Allez, vieux fous, allez apprendre à boire. On est savant quand on boit bien: Qui ne sait boire ne sait rien.

S'il faut rire ou chanter au milieu d'un festin, Un docteur est alors au bout de son latin : Un goinfre en a toute la gloire. Allez, vieux fous, etc.

II.

Autre.

Soupirez jour et nuit sans manger et sans boire,
Ne songez qu'à souffrir;
Aimez, aimez vos maux, et mettez votre gloire
A n'en jamais guérir.
Cependant nous rirons
Avecque la bouteille,
Et dessous la treille
Nous la chérirons.

Si, sans vous soulager, une aimable cruelle
Vous retient en prison,
Allez aux durs rochers, aussi sensibles qu'elle,
En demander raison.
Cependant nous rirons, etc.

III.

Vers à mettre en chant.

Voici les lieux charmants où mon âme ravie

Passait à contempler Sylvie Ces tranquilles moments si doucement perdus. Que je l'aimais alors! que je la trouvais belle! Mon cœur, vous soupirez au nom de l'infidèle: Avez-vous oublié que vous ne l'aimez plus?

C'est ici que souvent errant, dans les prairies, Ma main, des fleurs les plus chéries, Lui faisait des présents si tendrement reçus. Que je l'aimais alors! etc.

### IV.

Chanson à boire. Faite à Baville, où était le père Bourdaloue.

Que Bâville me semble aimable, Quand des magistrats le plus grand Permet que Bacchus à sa table Soit notre premier président!

Trois muses, en habit de ville <sup>2</sup>, Y président à ses côtés; Et ses arrêts par Arbouville <sup>3</sup> Sont à plein verre exécutés.

Si Bourdaloue un peu sévère Nous dit: Craignez la volupté; Escobar, lui dit-on, mon père, Nous la permet pour la santé.

Contre ce docteur authentique Si du jeûne il prend l'intérêt, Bacchus le déclare hérétique, Et janséniste, qui pis est.

Chalucet, Hélyot, la Ville.

C'est ainsi que se nomment ces trois muses.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la lettre à Brossette du 18 juillet 1702.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Boileau avait mis d'abord :

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gentilhomme, parent de monsieur le premier président. (Bott.)

V.

Sonnet sur une de mes parentes, qui mourut toute jeune entre les mains d'un charlatan .

Nourri dès le berceau près de la jeune Orante, Et non moins par le cœur que par le sang lié, A ses jeux innocents enfant associé, Je goûtais les douceurs d'une amitié charmante:

Quand un faux Esculape, à cervelle ignorante, A la fin d'un long mal vainement pallié, Rompant de ses beaux jours le fil trop délié, Pour jamais me ravit mon aimable parente.

Oh! qu'un si rude coup me fit verser de pleurs! Bientôt, la plume en main, signalant mes douleurs, Je demandai raison d'un acte si perfide.

Oui, j'en sis dès quinze ans ma plainte à l'univers; Et l'ardeur de venger ce barbare homicide Fut le premier démon qui m'inspira des vers.

### VI.

### Même sujet.

Parmi les doux transports d'une amitié fidèle, Je voyais près d'Iris couler mes heureux jours : Iris, que j'aime encore, et que j'aimai toujours, Brûlait des mêmes feux dont je brûlais pour elle :

Quand, par l'ordre du ciel, une fièvre cruelle M'enleva cet objet de mes tendres amours; Et, de tous mes plaisirs interrompant le cours, Me laissa de regrets une suite éternelle.

Ah! qu'un si rude coup étonna mes esprits!

Que je versai de pleurs! que je poussai de cris!

De combien de douleurs ma douleur fut suivie!

Iris, tu fus alors moins à plaindre que moi; Et, bien qu'un triste sort t'ait fait perdre la vie, Hélas! en te perdant, j'ai perdu plus que toi!

<sup>1</sup> Voyez la lettre à Brossette du 18 juillet 1702.

### VII.

Stances à M. Molière, sur sa comédie de l'École des femmes , qui plusieurs gens frondaient.

En vain mille jaloux esprits, Molière, osent avec mépris Censurer ton plus bel ouvrage: Sa charmante naïveté S'en va pour jamais, d'âge en âge, Divertir la postérité.

Que tu ris agréablement!
Que tu badines savamment!
Celui qui sut vaincre Numance 2,
Qui mit Carthage sous sa loi,
Jadis, sous le nom de Térence,
Sut-il mieux badiner que toi?

Ta muse avec utilité
Dit plaisamment la vérité;
Chacun profite à ton école:
Tout en est beau, tout en est bon;
Et ta plus burlesque parole
Est souvent un docte sermon.

Laisse gronder tes envieux:
Ils ont beau crier en tous lieux
Qu'en vain tu charmes le vulgaire,
Que tes vers n'ont rien de plaisant:
Si tu savais un peu moins plaire,
Tu ne leur déplairais pas tant.

### VIII.

Épitaphe de la mère de l'auteur.

Epouse d'un mari doux, simple, officieux, Par la même douceur je sus 4 plaire à ses yeux : Nous ne sûmes jamais ni railler, ni médire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Cette pièce fut représentée, pour la première sois, vers la fin de 1662.

<sup>2</sup> Scipion. (BOIL.)

Anne Denielle mourut en 1887, à l'âge de vingt-trois ans. C'est elle qui parle. (BOIL.)

Passant, ne t'enquiers point si de cette bonté Tous mes enfants ont hérité, Lis seulement ces vers, et garde-toi d'écrire.

### IX.

Vers pour mettre au bas du portrait de mon père <sup>1</sup>, grefiier de la grand'chambre du parlement de Paris.

Ce greffier, doux et pacifique,
De ses enfants au sang critique
N'eut point le talent redouté;
Mais, fameux par sa probité,
Reste de l'or du siècle antique,
Sa conduite, dans le Palais
Partout pour exemple citée,
Mieux que leur plume si vantée,
Fit la satire des Rolets.

### X.

Sur mon Portrait. M. le Verrier, mon illustre ami, ayant fait graver mon portrait par Drevet, célèbre graveur, fit mettre au bas de ce portrait quatre vers, où l'on me fait ainsi parler.

Au joug de la raison asservissant la rime Et, même en imitant, toujours original, J'ai su dans mes écrits, docte, enjoué, sublime<sup>2</sup>, Rassembler en moi Perse, Horace, et Juvénal.

à quoi j'ai répondu par ces vers:

Oui, le Verrier, c'est là mon fidèle portrait;
Et le graveur, en chaque trait,
A su très-finement tracer sur mon visage
De tout faux bel esprit l'ennemi redouté:
Mais, dans les vers pompeux qu'au bas de cet ouvrage
Tu me fais prononcer avec tant de fierté,

D'un ami de la vérité Qui peut reconnaître l'image?

<sup>1</sup> Il mourut en 1687, âgé de soixante-treize ans.

<sup>\*</sup> Voyez la lettre à Brossette du 6 mars 1708.

# ΧI.

Sur le buste de marbre qu'a fait de moi M. Girardon 1, premier sculpteur du roi.

Grâce au Phidias de notre âge, Me voilà sûr de vivre autant que l'univers; Et, ne connût-on plus ni mon nom ni mes vers, Dans ce marbre fameux taillé sur mon visage, De Girardon toujours on vantera l'ouvrage.

### XII.

Vers pour mettre au bas du portrait de Tavernier, le célèbre voyageur 2.

De Paris à Delhi <sup>3</sup>, du couchant à l'aurore, Ce fameux voyageur courut plus d'une fois, De l'Inde et de l'Hydaspe <sup>4</sup> il fréquenta les rois; Et sur les bords du Gange on le révère encore. En tous lieux sa vertu fut son plus sûr appui; Et, bien qu'en nos climats de retour aujourd'hui En foule à nos yeux il présente Les plus rares trésors que le soleil enfante <sup>5</sup>, Il n'a rien rapporté de si rare que lui.

### XIII.

Vers pour mettre au bas d'un portrait de monseigneur le duc du Maine, alors encore enfant, et dont on avait imprimé un petit volume de lettres, au-devant desquelles ce prince était peint en Apollon, avec une couronne de lauriers sur la tête.

Quel est cet Apollon nouveau,
Qui, presque au sortir du berceau,
Vient régner sur notre Parnasse?
Qu'il est brillant! qu'il a de grâce!
Du plus grand des héros je reconnais le fils.
ll est déjà tout plein de l'esprit de son père;

<sup>&#</sup>x27;François Girardon, sculpteur célèbre, né à Troyes en 1948, mort à Paris 1<sup>cr</sup> septembre 1718, le même jour que Louis XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Né à Paris en 1608, il mourut à Moscou dans sa quatre-vingt-quatrième année. Il entreprenait alors, pour la septième fois, le voyage des Indes.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ville du royaume des Indes. (Borl.)

Fleuves du même pays. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Il était revenu des Indes avec près de trois millions en plerreries. (Boil.)

Et le feu des yeux de sa mère A passé jusqu'en ses écrits.

### XIV.

Autres pour mettre sous le buste du Roi, fait par M. Girardon, l'année que les Allemands prirent Belgrade.

C'est ce roi si fameux dans la paix, dans la guerre, Qui seul fait à son gré le destin de la terre. Tout reconnaît ses lois, ou brigue son appui. De ses nombreux combats le Rhin frémit encore; Et l'Europe en cent lieux a vu fuir devant lui Tous ces héros si fiers, que l'on voit aujourd'hui Faire fuir l'Ottoman au delà du Bosphore.

### XV.

Autres pour mettre au bas du portrait de mademoiselle de Lamoignon.

Aux sublimes vertus nourrie en sa famille,

Cette admirable et sainte fille

En tous lieux signala son humble piété;

Jusqu'aux climats 2 où naît et finit la clarté,

Fit ressentir l'effet de ses soins secourables;

Et, jour et nuit pour Dieu pleine d'activité,

Consuma son repos, ses biens et sa santé,

A soulager les maux de tous les misérables.

### XVI.

Autres pour mettre au bas du portrait de défunt M. Hamon, médecin de Port-Royal 3.

Tout brillant de savoir, d'esprit et d'éloquence, Il courut au désert chercher l'obscurité; Aux pauvres consacra ses biens et sa science; Et, trente ans dans le jeûne et dans l'austérité,

Fit son unique volupté Des travaux de la pénitence.

<sup>&#</sup>x27;(1688.)

\* Mademoiselle de Lamoignon, sœur de M. le promier président, faisait tenir de l'argent à beaucoup de missionnaires, jusque dans les Indes orientales et

occidentales (Boil-)

3 Il mourut à Port-Royal, en 1687, âgé de soixante-neuf ans.

### XVII.

Autres pour mettre au bas du portrait de M. Racine.

Du théâtre français l'honneur et la merveille, Il sut ressusciter Sophocle en ses écrits; Et, dans l'art d'enchanter les cœurs et les esprits, Surpasser Euripide et balancer Corneille.

### XVIII.

Autres pour mettre sous le portrait de M. de la Bruyère, au-devant de son livre des Caractères du temps.

Tout esprit orgueilleux qui s'aime Par mes leçons : se voit guéri, Et dans mon livre si chéri Apprend à se haïr soi-même.

### XIX.

Épitaphe de M. Arnaud, docteur de Sorbonne?.

Au pied de cet autel de structure grossière, Git sans pompe, enfermé dans une vile bière, Le plus savant mortel qui jamais ait écrit; Arnauld, qui, sur la grâce instruit par Jésus-Christ, Combattant pour l'Église, a, dans l'Église même, Souffert plus d'un outrage et plus d'un anathème. Plein du feu qu'en son cœur souffla l'Esprit divin, Il terrassa Pélage, il foudroya Calvin; De tous les faux docteurs confondit la morale. Mais, pour fruit de son zèle, on l'a vu rebuté. En cent lieux opprimé par leur noire cabale; Errant, pauvre, banni, proscrit, persécuté, Et même par sa mort leur fureur mal éteinte N'aurait jamais laissé ses cendres en repos, Si Dieu lui-même ici de son ouaille sainte A ces loups dévorants n'avait caché les os.

<sup>&#</sup>x27;C'est lui qui parle. (BO11..)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mort à La Haye, le s août 1894, et enterré à Bruxelles. Son cœur fut apporte à Port-Royal, à la fin de 1694.

### XX.

A madame la présidente de \*\*\*\*, sur le portrait du P. Bourdaloue qu'elle m'avait envoyé.

Du plus grand orateur dont la chaire se vante
M'envoyer le portrait, illustre présidente,
C'est me faire un présent qui vaut mille présents.
J'ai connu Bourdaloue; et dès mes jeunes ans
Je sis de ses sermons mes plus chères délices.
Mais lui, de son côté, lisant mes vains caprices,
Des censeurs de Trévoux n'eut point pour moi les yeux:
Ma franchise surtout gagna sa bienveillance.
Ensin, après Arnauld, ce fut l'illustre en France
Que j'admirai le plus et qui m'aima le mieux.

### XXI.

### Enigme.

Du repos des humains implacable ennemie, J'ai rendu mille amants envieux de mon sort. Je me repais de sang, et je trouve ma vie Dans les bras de celui qui recherche ma mort 2.

### XXII.

Quatrain sur un portrait de Rossinante, cheval de don Quichotte.

Tel fut ce roi des bons chevaux, Rossinante, la sleur des coursiers d'Ibérie, Qui, trottant jour et nuit et par monts et par vaux, Galopa, dit l'histoire, une fois en sa vie,

# XXIII.

. Vers pour mettre au bas de la Macarise de l'abbé d'Aubignac, roman allégorique, où l'on expliquait toute la morale des stolciens.

Lâches partisans d'Épicure,
Qui, brûlant d'une flamme impure,
Du Portique fameux <sup>3</sup> fuyez l'austérité, .
Souffrez qu'ensin la raison vous éclaire.
Ce-roman, plein de vérité,

Madame de Lamoignon.

<sup>\*</sup> Une puce. (Bott.)

<sup>3</sup> L'école de Zénon. (Bort.)

Dans la vertu la plus sévère Vous peut faire aujourd'hui trouver la volupté.

### XXIV.

Le Bucheron et la Mort, sable d'Esope.

Le dos chargé de bois, et le corps tout en eau,
Un pauvre bûcheron, dans l'extrême vieillesse,
Marchait en haletant de peine et de détresse.
Enfin, las de souffrir, jetant là son fardeau,
Plutôt que de s'en voir accablé de nouveau,
Il souhaite la Mort, et cent fois il l'appelle.
La Mort vint à la fin: Que veux-tu? cria-t-elle.—
Qui? moi! dit-il alors prompt à se corriger:
Que tu m'aides à me charger.

### XXV.

Impromptu sur la prise de Mons. A madame \*\*\* 1.

Mons était, disait-on, pucelle,

Qu'un roi gardait avec le plus grand soin;

Louis le Grand en eut besoin:

Mons se rendit: vous auriez fait comme elle.

### XXVI.

#### Sur Homère.

"Ηειδον μεν έγων εχάρασσε δε θεῖος "Ομηρος 2. Cantabam quidem ego; scribebat autem dius Homerus.

Quand la dernière fois, dans le sacré vallon, La troupe des neuf Sœurs, par l'ordre d'Apollon, Lut l'Iliade et l'Odyssée;

Chacune à le louer se montrant empressée :

Apprenez un secret qu'ignore l'univers,

Leur dit alors le dieu des vers: Jadis avec Homère, aux rives du Permesse,

Dans ce bois de lauriers où seul il me suivait,

Je les fis toutes deux, plein d'une douce ivresse.

Je chantais, Homère écrivait.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Attribué à Boileau, dans le *Ménagiana*, édition de la Monnoyc.

<sup>2</sup> Vers grec de l'Anthologie. (Boil.) — Voyez la lettre de Boileau à Brosseite, du 2 août 1703.

### XXVII.

Plainte contre les Tuileries.

Agréables jardins, où les Zéphyrs et Flore Se trouvent tous les jours au lever de l'Aurore; Lieux charmants, qui pouvez, dans vos sombres réduits, Des plus tristes amants adoucir les ennuis, Cessez de rappeler, dans mon âme insensée, De mon premier bonheur la gloire enfin passée Ce fut, je m'en souviens, dans cet antique bois Que Philis m'apparut pour la première fois; C'est ici que souvent, dissipant mes alarmes, Elle arrêtait d'un mot mes soupirs et mes larmes : Et que, me regardant d'un œil si gracieux, Elle m'offrait le ciel ouvert dans ses beaux yeux. Aujourd'hui cependant, injustes que vous êtes, Je sais qu'à mes rivaux vous prêtez vos retraites, Et qu'avec elle, assis sur vos tapis de fleurs, Ils triomphent, contents de mes vaines douleurs. Allez, jardins dressés par une main fatale, Tristes enfants de l'art du malheureux Dédale, Vos bois, jadis pour moi si charmants et si beaux, Ne sont plus qu'un désert, refuge de corbeaux, Qu'un séjour infernal, où cent mille vipères Tous les jours, en naissant, assassinent leurs mères.

# FRAGMENT D'UN PROLOGUE D'OPÉRA.

# AVERTISSEMENT AU LECTEUR.

Madame de M\*\*\* et madame de T\*\*\* as sœur, lasses des opéras de Quinault, proposèrent au roi d'en faire faire un par M. Racine, qui s'engagea assez légèrement à leur donner cette satisfaction, no songcant pas dans ce moment-là à une chose dont il était plusieurs fois convenu avec moi : qu'on ne peut jamais faire un bon opéra,

Montespan.

<sup>\*</sup>Thianges.

parce que la musique ne saurait narrer; que les passions n'y peu-vent être peintes dans toute l'étendue qu'elles demandent; que. d'ailleurs elle ne saurait souvent mettre en chant les expressions vraiment sublimes et courageuses. C'est ce que je lui représentai quand il me déclara son engagement, et il m'avoua que j'avais raison; mais il était trop avancé pour reculer. Il commença dès lors un opéra dont le sujet était la chute de Phaéton. Il en fit même quelques vers qu'il récita au roi, qui en parut content : mais comme M. Racine n'entreprenait cet ouvrage qu'à regret, il me témoigna résolument qu'il ne l'achèverait point que je n'y travaillasse avec lui, et me déclara avant tout qu'il fallait que j'en composasse le prologue. J'eus beau lui représenter mon peu de talent en ces sor-les d'ouvrages, et que je n'avais jamais fait de vers d'amourettes; il persista dans sa résolution, et me dit qu'il me le ferait ordonner par le roi. Je songeai donc en moi-même à voir de quoi je serais capable, en cas que je fusse absolument obligé de travailler à un capable, en cas que je fusse absolument obligé de travailler à un ouvrage si opposé à mon génie et à mon inclination. Ainsi, pour m'essayer, je traçai, sans en rien dire à personne, non pas même à M. Racine, le canevas d'un prologue, et j'en composai une première scène. Le sujet de cette scène était une dispute de la Poésie et de la Musique, qui se querellaient sur l'excellence de leur art, et étaient enfin toutes prètes à se séparer, lorsque tout à coup la déesse des accords, je veux dire l'Harmonie, descendait du ciel avec tous ses charmes et ses agréments, et les réconciliait. Elle devait dire ensuite la raison qui la faisait les réconciliait. Elle devait dire ensuite la raison qui la faisait venir sur la terre, qui n'était autre que de divertir le prince de l'univers le plus digne d'être servi, et à qui elle devait le plus, puisque c'était lui qui la maintenait dans la France, où elle régnait en toutes choses. Elle ajoutait ensuite que, pour empêcher que quelque audacieux ne vint troubler, en s'élevant contre un si grand prince, la gloire dont elle jouissait avec lui, elle voulait que dès aujourd'hui même, sans perdre de temps, on représentat sur la scène la chute de l'ambitieux Phaéton. Aussitôt tous les poëtes et tous les musiciens, par son ordre, se retiraient, et s'allaient habiller. Voilà le sujet de mon prologue, auquel je travaillai trois ou quatre jours avec un assez grand dégoût, tandis que M. Racine de son côté, avec non moins de dégoût, continuait à disposer le plan de son opéra, sur lequel je lui prodiguais mes conseils. Nous étions occupés à ce misérable travail, dont je ne sais si nous nous

serions bien tirés, lorsque tout à coup un heureux incident nous tira d'affaire. L'incident fut que M. Quinault s'étant présenté au roi les larmes aux yeux, et lui ayant remontré l'affront qu'il allait recevoir s'il ne travaillait plus au divertissement de sa majesté, le roi, touché de compassion, déclara franchement aux dames dont j'ai parlé qu'il ne pouvait se résoudre à lui donner ce déplaisir: Sic nos servavit Apollo. Nous retournames donc, M. Racine et moi, à notre premier emploi; et il ne fut plus mention de notre opéra, dont il ne resta que quelques vers de M. Racine, qu'on n'a point trouvés dans ses papiers après sa mort, et que vraisemblablement il avait supprimés par délicatesse de conscience, à cause qu'il y était parlé d'amour. Pour moi, comme il n'était point question d'amourette dans la scène que j'avais composée, non-seulement je n'ai pas jugé à propos de la supprimer, mais je la donne ici au public, persuadé qu'elle fera plaisir aux lecteurs, qui ne seront peut-être pas fâchés de voir de quelle manière je m'y étais pris pour adoucir l'amertume et la force de ma poésie satirique, et pour me jeter dans le style doucereux. C'est de quoi ils pourront juger par le fragment que je leur présente ici, et que je leur présente avec d'autant plus de confiance, qu'étant fort court, s'il ne les divertit, il ne leur laissera pas du moins le temps de s'ennuyer.

# PROLOGUE.

# LA POÈSIE, LA MUSIQUE.

LA POÉSIE.

Quoi! par de vains accords et des sons impuissants, Vous croyez exprimer tout ce que je sais dire!

LA MUSIQUE.

Aux doux transports qu'Apollon vous inspire Je crois pouvoir mêler la douceur de mes chants. LA POÉSIE.

Oui, vous pouvez au bord d'une fontaine Avec moi soupirer une amoureuse peine, Faire gémir Thyrsis, faire plaindre Climène. Mais, quand je fais parler les héros et les dieux Vos chants audacieux

Ne me sauraient prêter qu'une cadence vaine : Quittez ce soin ambitieux.

LA MUSIQUE.

Je sais l'art d'embellir vos plus rares merveilles.

LA POÉSIE.

On ne veut plus alors entendre votre voix.

LA MUSIQUE.

Pour entendre mes sons, les rochers et les bois Ont jadis trouvé des oreilles.

LA POÉSIE.

Ah! c'en est trop, ma sœur, il faut nous séparer : Je vais me retirer.

Nous allons voir sans moi ce que vous saurez faire.

LA MUSIQUE.

Je saurai divertir et plaire;

Et mes chants, moins forcés, n'en seront que plus doux

LA POÉSIE.

Eh bien! ma sœur, séparons-nous.

LA MUSIQUE.

Séparons-nous.

LA POÉSIE.

Séparons-nous.

CHŒUR DES POETES ET DES MUSICIENS.

Séparons-nous, séparons-nous.

LA POÉSIE.

Mais quelle puissance inconnue Malgré moi m'arrête en ces lieux?

LA MUSIQUE.

Quelle divinité sort du sein de la nue?

LA POÉSIE.

Quels chants mélodieux

Font retentir ici leur douceur infinie?

LA MUSIQUE.

Ah! c'est la divine Harmonie Qui descend des cieux! LA POÉSIE.

Qu'elle étale à nos yeux De grâces naturelles!

LA MUSIQUE.

Quel bonheur imprévu la fait ici revoir?

LA POÉSIE ET LA MUSIQUE.

Oublions nos querelles:

Il faut nous accorder pour la bien recevoir.

CHŒUR DES POETES ET DES MUSICIENS.

Oublions nos querelles:

Il faut nous accorder pour la bien recevoir.

### VERS LATINS.

In novum Causidicum, rustici lictoris filium;

Dum puer iste fero natus lictore perorat,

Et clamat medio, stante parente, foro:

Quæris quid sileat circumfusa undique turbæ?

Non stupet ob natum, sed timet illa patrem.

in Marulium, versibus phaleucis antea male laudatum 2,

Nostri quid placeant minus phaleuci, Jamdudum tacitus, Marulle, quæro, Quum nec sint stolidi, nec inficeti, Nec pingui nimium fluant Minerva. Tuas sed celebrant, Marulle, laudes: O versus stolidos et inficetos!

# SATIRA 3.

Quid numeris iterum me balbutire latinis Longe Alpes citra natum de patre Sicambro, Musa, jubes? Istuc puero mihi profuit olim,

<sup>1</sup> Voyez la lettre de Boileau à Brossette, du 9 avril 1702.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la même lettre. — C'est de cette épigramme que date la liaison intime de Racine avec Boileau.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez la lettre à Brossette, du 6 octobre 1701.

Verba mihi sævo nuper dictata magistro
Quum pedibus certis conclusa referre docebas.
Utile tunc Smetium manibus sordescere nostris:
Et mihi sæpe udo volvendus pollice Textor
Præbuit adsutis contexere carmina pannis.
Sic Maro, sic Flaccus, sic nostro sæpe Tibullus,
Carmine disjecti, vano pueriliter ore
Bullatas nugas sese stupuere loquentes...

FIN DES PORSIES DIVERSES.

# OUVRAGES DIVERS.

# DISSERTATION SUR LA JOCONDE.

### A MONSIEUR B\*\*\*.

MONSIEUR,

Votre gageure est sans doute fort plaisante, et j'ai ri de tout mon cœur de la bonne foi avec laquelle votre ami soutient une opinion aussi peu raisonnable que la sienne. Mais cela ne m'a point du tout surpris : ce n'est pas d'aujourd'hui que les plus méchants ouvrages ont trouvé de sincères protecteurs, et que des opiniàtres ont entrepris de combattre la raison à force ouverte. Et, pour ne vous point citer ici d'exemples du commun, il n'est pas que vous n'ayez oui parler du goût bizarre de cet empereur qui préféra les écrits d'un je ne sais quel poète aux ouvrages d'Homère, et qui ne voulait pas que tous les hommes ensemble, pendant douze siècles, eussent eu le sens commun.

Le sentiment de votre ami a quelque chose d'aussi monstrucux. Et certainement, quand je songe à la chaleur avec laquelle il va, le livre à la main, défendre la Joconde de M. Bouillon, il me semble voir Marfise, dans l'Arioste, puisque Arioste y a, qui veut faire confesser à tous les chevaliers errants que cette vieille qu'elle a en croupe est un chef-d'œuvre de beauté. Quoi qu'il en soit, s'il n'y prend garde, son opiniatreté lui coûtera un peu cher; et, quelque mauvais passe-temps qu'il y ait pour lui à perdre cent pistoles, je le plains encore plus de la perte qu'il va faire de sa réputation dans l'esprit des habiles gens.

ll a raison de dire qu'il n'y a point de comparaison entre les deux ouvrages dont vous êtes en dispute, puisqu'il n'y a point de comparaison entre un conte plaisant et une narration froide, entre une invention fleurie et enjouée, et une traduction sèche et triste. Voilà en effet la proportion qui est entre ces deux ouvrages. M. de la Fontaine a pris à la vérité son sujet d'Arioste; mais en même temps

¹ Adrien, qui, selon Dion Cassius, préférait à l'Iliade et à l'Odyssée la Thébaïde d'Antimaque.

il s'est rendu maître de sa matière : ce n'est point une copie qu'il ait tirée un trait après l'autre sur l'original; c'est un original qu'il a formé sur l'idée qu'Arioste lui a fournie. C'est ainsi que Virgile a imité Homère; Térence, Ménandre; et le Tasse, Virgile. Au contraire, on peut dire de M. Bouillon que c'est un valet timide, qui n'oserait faire un pas sans le congé de son maître, et qui ne le quitte jamais que quand il ne le peut plus suivre. C'est un traducteur maigre et décharné; les plus belles fleurs que l'Arioste lui fournit deviennent sèches entre ses mains; et à tous moments, quittant le français pour s'attacher à l'italien, il n'est ni italien ni français.

Voilà, à mon avis, ce qu'on doit penser de ces deux pièces. Mais je passe plus avant, et je soutiens que non-seulement la nouvelle de M. de la Fontaine est infiniment meilleure que celle de M. Bouillon, mais qu'elle est même plus agréablement contée que celle d'Arrioste. C'est beaucoup dire, sans doute; et je vois bien que par là je vais m'attirer sur les bras tous les amateurs de ce poête. C'est pourquoi vous trouverez bon que je n'avance pas cette opinion sans l'appuyer de quelques raisons.

Premièrement donc, je ne vois pas par quelle licence poétique Arioste a pu, dans un poeme héroïque et sérieux, mêler une fable et un conte de vieille, pour ainsi dire, aussi burlesque qu'est l'histoire de Joconde. « Je sais bien, dit un poëte, grand critique (llorace, Art poet., v. 9), qu'il y a beaucoup de choses permises aux poëtes et aux peintres; qu'ils peuvent quelquesois donner carrière à leur imagination, et qu'il ne faut pas toujours les resserrer dans les bornes de la raison étroite et rigoureuse. Bien loin de leur vouloir ravir ce privilége, je le leur accorde pour eux, et je le demande pour moi. Ce n'est pas à dire toutefois qu'il leur soit permis pour cela de confondre toutes choses; de renfermer dans un même corps mille espèces différentes, aussi confuses que les rèveries d'un malade; de mêler ensemble des choses incompatibles; d'accoupler les oiseaux avec les serpents, les tigres avec les agneaux... » Comme vous voyez, monsieur, ce poëte avait fait le procès à Arioste plus de mille ans avant qu'Arioste eût écrit. En esset, ce corps composé de mille espèces dissérentes, n'est-ce pas proprement l'image du poëme de Roland le Furieux ? Qu'y a-t-il de plus grave et de plus héroique que certains endroits de ce poême? qu'y a-t-il de plus bas et de plus bouffon que d'autres? Et, sans

chercher si loin, peut-on rien voir de moins sérieux que l'histoire de Joconde et d'Astolfe? Les aventures de Buscon et de Lazarille ont-elles quelque chose de plus extravagant? Sans mentir, une telle bassèsse est bien éloignée du goût de l'antiquité : et qu'auraiton dit de Virgile, bon Dieu! si, à la descente d'Énée dans l'Italie, il lui avait fait conter par un hôtelier l'histoire de Peau-d'Ane, ou les contes de ma Mère-l'Oie? Je dis les contes de ma Mère-l'Oie, car l'histoire de Joconde n'est guère d'un autre rang. Que si Homère a été blamé dans son Odyssée, qui est pourtant un ouvrage tout comique, comme l'a remarqué Arioste; si, dis-je, il a été repris par de fort habiles critiques pour avoir mêlé dans cet ouvrage l'histoire des compagnons d'Ulysse changés en pourceaux, comme étant indigne de la majesté de son sujet; que diraient ces critiques, s'ils voyaient celle de Joconde dans un poëme héroïque? N'auraientils pas raison de s'écrier que si cela est reçu, le bon sens ne doit plus avoir de juridiction sur les ouvrages d'esprit, et qu'il ne faut plus parler d'art ni de règles? Ainsi, monsieur, quelque bonne que soit d'ailleurs la Joconde de l'Arioste, il faut tomber d'accord qu'elle n'est pas en son lieu.

Mais examinons un peu cette histoire en elle-même. Sans mentir, j'ai de la peine à souffrir le sérieux avec lequel Arioste écrit un conte si bouffon. Vous diriez que non-seulement c'est une histoire très-véritable, mais que c'est une chose très-noble et très-héroïque qu'il va raconter; et certes, s'il voulait décrire les exploits d'un Alexandre ou d'un Charlemagne, il ne débuterait pas plus gravement.

Astoifo, re de' Longobardi, quello A cui lasciò il fratel monaco il regno, Fù nella giovinezza sua si bello, Che mai poch' altri giunsero a quel segno. N' avria a fatica un tal fatto a penello Apelle, Zeusi, o se v'è alcun piu degno.

Le bon messer Ludovico ne se souvenait pas, ou plutôt ne se souciait pas, du précepte de son Horace :

Versibus exponi tragicis res comica non vult.

Cependant il est certain que ce précepte est fondé sur la pure raison, et que, comme il n'y a rien de plus froid que de conter une chose grande en style bas, aussi n'y a-t-il rien de plus ridicule que de raconter une histoire comique et absurde en termes graves et sérieux, à moins que ce sérieux ne soit affecté tout exprès pour

rendre la chose encore plus burlesque. Le secret donc, en contant une chose absurde, est de s'énoncer d'une telle manière que vous fassiez concevoir au lecteur que vous ne croyez pas vous-même la chose que vous lui contez : car alors il aide lui-même à se décevoir, et ne songe qu'à rire de la plaisanterie agréable d'un auteur qui se joue et ne lui parle pas tout de bon. Et cela est si véritable, qu'on dit même assez souvent des choses qui choquent directement la raison, et qui ne laissent pas néanmoins de passer, à cause qu'elles excitent à rire. Telle est cette hyperbole d'un ancien poête comique pour se moquer d'un homme qui avait une terre de fort petite étenduc : « Il possédait, dit ce poête, une terre à la campagne, « qui n'était pas plus grande qu'une épitre de Lacédémonien. » Y a-t-il rien, ajoute un ancien rhéteur, de plus absurde que cette pensée? Cependant elle ne laisse pas de passer pour vraisemblable, parce qu'elle touche la passion, je veux dire qu'elle excite à rire. Et n'est-ce pas en effet ce qui a rendu si agréables certaines lettres de Voiture, comme celles du brochet et de la berne, dont l'invention est absurde d'elle-même, mais dont il a caché les absurdités par l'enjouement de sa narration, et par la manière plaisante dont il dit toutes choses? C'est ce que M. D. L. F. 2 a observé dans sa nouvelle: il a cru que, dans un conte comme celui de Joconde, il ne fallait pas badiner sérieusement. Il rapporte à la vérité des aventures extravagantes; mais il les donne pour telles : partout il rit et il joue; et si le lecteur lui veut faire un procès sur le peu de vraisemblance qu'il y a aux choses qu'il raconte, il ne va pas, comme Arioste, les appuyer par des raisons forcées, et plus absurdes encore que la chose même, mais il s'en sauve en riant, et en se jouant du lecteur; qui est la route qu'on doit tenir en ces rencontres :

Ridiculum acri Fortius et melius magnas plerumque secat res $^3$ .

Ainsi, lorsque Joconde, par exemple, trouve sa femme couchée entre les bras d'un valet, il n'y a pas d'apparence que, dans la fureur, il n'éclate contre elle, ou du moins contre ce valet. Comment est-ce donc qu'Arioste sauve cela? il dit que la violence de l'amour ne lui permit pas de faire déplaisir à sa femme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Longin, Traité du Sublime, c. xxx1, vers la fin.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Cette abréviation est ici (1880 à 1700) et dans presque tous les autres passages, au lieu de M. de la Fontaine que mettent les divers éditeurs.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Horace, liv. I, sat. x, v. 14.

Ma, d'ail' amor che porta, al suo dispetto, All' ingrata moglie, il fu interdetto.

Voilà, sans mentir, un amant bien parfait; et Céladon ni Silvandre ne sont jamais parvenus à ce haut degré de persection. Si je ne me trompe, c'était bien plutôt là une raison, non-seulement pour obliger Joconde à éclater, mais c'en était assez pour lui faire poignarder dans la rage sa femme, son valet et soi-même, puisqu'il n'y a point de passion plus tragique et plus violente que la jalousie qui naît d'une extrême amour. Et certainement, si les hommes les plus sages et les plus medérés ne sont pas-maîtres d'eux-mêmes dans la chaleur de cette passion, et ne peuvent s'empêcher quelquefois de s'emporter jusqu'à l'excès pour des sujets fort légers. que devait faire un jeune homme comme Joconde, dans les premiers accès d'une jalousie aussi bien fondée que la sienne? Était-il en état de garder encore des mesures avec une perfide, pour qui il ne pouvait plus avoir que des sentiments d'horreur et de mépris? M. D. L. F. a bien vu l'absurdité qui s'ensuivait de là ; il-s'est donc bien gardé de faire, comme Arioste, Joconde amoureux d'une amour romanesque et extravagante; cela ne servirait de rien, et une passion comme celle-là n'a point de rapport avec le caractère dont Joconde nous est dépeint, ni avec ses aventures amoureuses. Il l'a donc représenté seulement comme un homme persuadé à fond de la vertu et de l'honnêteté de sa femme. Ainsi, quand il vient à reconnaître l'infidélité de cette femme, il peut fort bien, par un sentiment d'honnour, comme le suppose M. D. L. F., n'en rien témoigner, puisqu'il n'y a rien qui fasse plus de tort à un hourne d'honneur, en ces sortes de rencontres, que l'éclat.

Tous deux dormaient : dans cét ábord, Joconde Voulut les envoyer dormir en l'autre monde;
Mais cependant il n'en fit rien,
Et mon avis est qu'il fit bien.
Le moins de bruit que l'on peut faire
En telle affaire
Est le plus sûr de la moitié.
Soit par prudence ou par pitlé,
Le Romain ne tua personne, etc.

Que si Arioste n'a supposé l'extrême amour de Joconde que pour fonder la maladie et la maigreur qui lui vint ensuite, cela n'était point nécessaire, puisque la seule pensée d'un affront n'est que trop suffisante pour faire tomber malade un homme de cœur. Ajoutez à toutes ces raisons que l'image d'un hommète homme làchement trahi par une ingrate qu'il aime, tel que Joconde nous est représenté dans l'Arioste, a quelque chose de tragique, et qui ne vaut rien dans un conte pour rire : au lieu que la peinture d'un mari qui se réscut à souffrir discrètement les plaisies de sa femme, comme l'a dépoint M. D. L. F., n'a rien que de plaisant et d'agréable, et c'est le sujet ordinaire de nos comédies.

Arioste n'a pas mieux réussi dans cet autre endroit où Joconde apprend au roi l'abandonnement de sa femme avec le plus laid monstre de la cour. Il n'est pas vraisemblable que le roi n'en témoigne rien. Que fait donc l'Arioste pour fonder cela? Il dit que Joconde, avant que de découvrir ce secret au roi, le sit jurer sur le saint-sacrement ou sur l'AGNUS DEI ( ce sont ses termes ) qu'il ne s'en ressentirait point. Ne voilà-t-il pas une invention bien agréable! et le saint-sacrement n'est-il pas là bien placé! Il n'y a que la licence italienne qui puisse mettre une semblable impertinence à couvert; et de pareilles sottises ne se souffrent point en latin ni en français. Mais comment est-ce qu'Arioste sauvera toutes les autres absurdités qui s'ensuivent de là? Où est-ce que Joconde trouve si vite une hostie sacrée pour faire jurer le roi? Et quelle apparence qu'un roi s'engage ainsi légèrement à un simple gentilhomme, par un serment si exécrable? Avouons que M. D. L. F. s'est bien plus sagement tiré de ce pas par la plaisanterie de Joconde, qui propose au roi, pour le consoler de cet accident, l'exemple des rois et des Césars qui avaient souffert un semblable malheur avec une constance tout héroique; et peut-on en sortir plus agréablement qu'il ne fait par ces vers?

> Mais enfin il le prit en homme de courage, En galant homme, et, pour le faire court, En véritable homme de cour.

Ce trait ne vant-il pas mieux lui seul que tout le sérieux de l'Arioste? Ce n'est pas pourtant qu'Arioste n'ait cherché le plaisant autant qu'il a pu; et on peut dire de lui ce que Quintilien dit de Démosthène: MON DISPLICUISSE ILLI JOCOS, SED NON CONTICUISSE 1, qu'il ne fuyait pas les bons mots, mais qu'il ne les trouvait pas : car quelquefois de la plus haute gravité de son style il tombe dans des bassesses à peine dignes du burlesque. En effet, qu'y a-t-il de plus ridicule que cette longue généalogie qu'il fait du reliquaire que Joconde reçut de sa femme, en partant? Cette

<sup>&#</sup>x27; Instit, orat., 1, VI, c. m. Voyez aussi Longin, c. xxviii, du Sublima.

raillerie contre la religion n'est-elle pas bien en son lieu? Que peuton voir de plus sale que cette métaphore ennuyeuse, prise de l'exercice des chevaux, de laquelle Astolfe et Joconde se servent pour se reprocher l'un à l'autre leur paillardise? Que peut-en imaginer de plus froid que cette équivoque qu'il emploie à propos du retour de Joconde à Rome? On croyait, dit-il, qu'il était allé à Rome, et il était allé à Corneto:

> .Credeano ehe da lor si fosse tolto Per gire a Roma, e gito era a Corneto.

Si M. D. L. F. avait mis une semblable sottise dans toute sa pièce, trouverait-il grace auprès de ses censeurs? et une impertinence de cette force n'aurait-elle pas été capable de décrier tout son ouvrage, quelques beautés qu'il eût eu d'ailleurs? Mais certes il ne fallait pas appréhender cela de lui. Un homme formé, comme lie vois bien qu'il l'est, au goût de Térence et de Virgile, ne se laisse pas emporter à ces extravagances italiennes, et ne s'écarte pas ainsi de la route du bon sens. Tout ce qu'il dit est simple et naturel; et ce que j'estime surtout en lui, c'est une certaine naïveté de langage que peu de gens connaissent, et qui fait pourtant tout l'agrément du discours; c'est cette naïveté inimitable qui a été tant estimée dans les écrits d'Horace et de Térence, à laquelle ils se sont étudiés particulièrement, jusqu'à rompre pour cela la mesure de leurs vers, comme a fait M. D. L. F. en beaucoup d'endroits. En effet, c'est ce molle et ce facetum qu'Horace a attribués à Virgile, et qu'Apollon ne donne qu'à ses favoris. En voulez-vous des exemples?

Marié depuis peu; content, je n'en sais rien.
Sa femme avait de la jeunesse,
De la beauté, de la délicatesse;
Il ne tenaît qu'à lui qu'il ne s'en trouvât bien.

S'il cût dit simplement que Joconde vivait content avec sa femme, son discours aurait été assez froid; mais par ce doute où il s'embarrasse lui-mème, et qui ne veut pourtant dire que la même chose, il enjoue sa narration, et occupe agréablement le lecteur. C'est ainsi qu'il faut juger de ces vers de Virgile dans une de ses églogues, à propos de Médée, à qui une fureur d'amour et de jalousie avait fait tuer ses enfants:

Crudelis mater magis, an puer improbus ille? Improbus ille puer, crudelis tu quoque mater.

\* Virg., égl. VIII, v. 49 et 10.

Il en est de même encore de cette réflexion que fait M. D. L. F. à propos de la désolation que fait paraître la femme de Joconde, quand son mari est prêt à partir :

Vous autres bonnes gens auriez cru que la dame , Une heure après eût rendu l'Ame ; Moi qui sais ce que c'est que l'esprit d'une femme, etc.

Je pourrais vous montrer beaucoup d'endroits de la même force; mais cela ne servirait de rien pour convaincre votre ami. Ces sortes de beautés sont de celles qu'il faut sentir, et qui ne se prouvent point. C'est ce je ne sais quoi qui nous charme, et sans lequel la beauté même n'aurait ni grâce ni beauté. Mais, après tout, c'est un je ne sais quoi; et si votre ami est aveugle, je ne m'engage pas à lui faire voir clair; et c'est aussi pourquoi vous me dispenserez, s'il vous plait, de répondre à toutes les vaines objections qu'il vous a faites. Ce serait combattre des fantômes qui s'évanouissent d'eux-mêmes; et je n'ai pas entrepris de dissiper toutes les chimères qu'il est d'humeur à se former dans l'esprit.

Mais il y a deux difficultés, dites-vous, qui vous ont été proposées par un fort galant homme, et qui sont capables de vous embarrasser. La première regarde l'endroit où ce valet d'hôtellerie trouve le moyen de coucher avec la commune maîtresse d'Astolfe et de Joconde, au milieu de ses deux galants. Cette aventure, diton, paraît mieux fondée dans l'original, parce qu'elle se passe dans une hôtellerie où Astolfe et Joconde viennent d'arriver fraichement, et d'où ils doivent partir le lendemain; ce qui est une raison suffisante pour obliger ce valet à ne point perdre de temps, et à tenter ce moyen, quelque dangereux qu'il puisse être, pour jouir de sa maitresse, parce que, s'il laisse échapper cette occasion, il ne la pourra plus recouvrer; au lieu que, dans la nouvelle de M. de la Fontaine, tout ce mystère arrive chez un hôte où Astolfe et Joconde font un assez long séjour. Ainsi, ce valet logeant avec celle qu'il aime, et étant avec elle tous les jours, vraisemblablement il pouvait trouver d'autres voies plus sûres pour coucher avec elle, que celle dont il se sert. A cela, je réponds que si cevalet a recours à celle-ci, c'est qu'il n'en peut imaginer de meilleure, et qu'un gros brutal, tel qu'il nous est représenté par M. D. L. F., et tel qu'il devait être en effet pour faire une entreprise comme celle-là, est fort capable de hasarder tout pour se satisfaire, et n'a pas toute la prudence que pourrait avoir un honnète

homme. Il y aurait quelque chose à dire si M. D. L. F. nous l'avait représenté comme un amoureux de roman, tel qu'il est dépeint dans Arioste, qui n'a pas pris garde que ces paroles de tendresse et de passion qu'il lui met dans la bouche sont fort bonnes pour un Tircis, mais ne conviennent pas trop bien à un muletier. Je soutiens, en second lieu, que la même raison qui, dans Arioste, empêche tout un jour ce valet et cette fille de pouvoir exécuter leur volonté, cette même raison, dis-je, a pu subsister plusieurs jours, et qu'ainsi, étant continuellement observés l'un et l'autre par les gens d'Astolfe et de Joconde, et par les autres valets de l'hôtellerie, il n'est pas dans leur pouvoir d'accomplir leur dessein, si ce n'est la nuit. Pourquoi done, me dires-vous, M. D. L. F. n'a-t-il point exprimé cela? Je soutiens qu'il n'était point obligé de le faire, parce que cela se suppose aisément de soi-même, et que tout l'artifice de la narration consiste à ne marquer que les circonstances qui sont absolument nécessaires. Ainsi, par exemple, quand je dis qu'un tel est de retour de Rome, je n'ai que faire de dire qu'il y était allé, puisque cela s'ensuit de là nécessairement. De même, lorsque, dans la nouvelle de M. D. L. F., la fille dit au valet qu'elle ne lui peut pas accorder sa demande, parce que, si elle le faisait, elle perdrait infailliblement l'anneau qu'Astolfe et Joconde lui avaient promis, il s'ensuit de là infailliblement qu'elle ne lui pouvait accorder cette demande sans être découverte; autrement l'anneau n'aurait couru aucun risque.

Qu'était-il donc besoin que M. D. L. F. allât perdre en paroles inutiles le temps qui est si cher dans une narration? On me dira peut-être que M. D. L. F., après tout, n'avait que faire de changer ici l'Arloste. Mais qui ne voit, au contraire, que par là il a évité une absurdité manifeste? C'est à savoir ce marché qu'Astelfe et Joconde font avec leur hôte, par lequel ce père vend sa fille à beaux deniers comptants. En effet, ce marché n'a-t-il pas quelque chose de choquant, ou plutôt d'horrible? Ajoutez que, dans la nouvelle de M. de La Fontaine, Astolfe et Joconde sont trompés bien plus plaisamment, parce qu'ils regardent tous deux cette fille qu'ils ont abusée comme une jeune innocente à qui ils ont donné, comme il dit,

La première leçon du plaisir amoureux.

Au lieu que, dans Arioste, c'est une insame qui va courir le pays

avec eux, et qu'ils ne sauraient regarder que comme unc G. publique!.

Je viens à la seconde objection. Il n'est pas vraisemblable, vous a-t-on dit, que quand Astolfe et Joconde prement résolution de courir ensemble le pays, le roi, dans la douleur où it est, soit le premier qui s'avise d'en faire la proposition; et it semble qu'A-rioste ait mieux réusei de la faire faire par Joconde. Je dis que c'est tout le contraire, et qu'il n'y a point d'apparence qu'un simple gentilhomme fasse à un roi une proposition si étrange que celle d'abandonner son royaume, et d'aller exposer sa personne en des pays éloignés, puisque même la seule pensée en est coupable; au lieu qu'il peut fort bien tomber dans l'esprit d'un roi qui se voit sensiblement outragé en son honneur, et qui ne saurait plus voir sa femme qu'avec chagrin, d'abandonner sa cour pour quelque temps, afin de s'ôter de devant les yeux un objet qui ne lui peut causer que de l'ennui.

Si je ne me trompe, monsieur, voilà ves doutes assez bien ré-\ solus. Ce n'est pas pourtant que de là je veuille inférer que M. D. L. F. ait sauvé toutes les absurdités qui sont dans l'histoire de Joconde; il y aurait eu de l'absurdité à lui-même d'y penser. Ce serait vouloir extravaguer sagement, puisqu'en effet toute cette histoire n'est autre chose qu'une extravagance asses ingénieuse, continuée depuis un bout jusqu'à l'autre. Ce que j'en dis n'est seulement que pour vous faire voir qu'aux endroits où il s est écarté de l'Arioste, bien loin d'avoir sait de nouvelles sautes, il a rectifié celles de cette auteur. Après tout, néanmoins, il faut avouer que c'est à Arioste qu'il doit sa principale invention. Ce n'est pas que les choses qu'il a ajoutées de lui-même ne pussent entrer en parallèle avec tout ce qu'il y a de plus ingénieux dans l'histoire de Joconde. Telle est l'invention du livre blanc que non deux aventuriers emportèrent pour mettre les noms de celles qui ne sereient pas rebelles à leurs vœux ; car cette badinerie me semble bien aussi agréable que tout le reste du conte. Il n'en faut pas moins dire de cette plaisante contestation qui s'émeut entre Astolfe et Jeconde pour le pucelage de leur commune maitresse, qui n'était pourtant que les restes d'un valet; mais, monsieur, je ne veux point chica-

¹ Texte de 1669 à 1760 (le mot y est en toutes lettres). Brossette et tous les autres éditeurs ont mis comme une Abandonnée? (M. Berriat-Saint-Prix.)

ner mal à propos. Donnons, si vous voulez, à Arioste toute la gloire de l'invention; ne lui dénions pas le prix qui lui est justement du pour l'élégance, la netteté et la brièveté inimitable avec laquelle il dit tant de choses en si peu de mots; ne rabaissons point malicieusement, en faveur de notre nation, le plus ingénieux auteur des derniers siècles: mais que les grâces et les charmes de son esprit ne nous enchantent pas de telle sorte qu'ils nous empêchent de voir les fautes de jugement qu'il a faites en plusieurs endroits; et, quelque harmonie de vers dont il nous frappe l'oreille, confessons que M. D. L. F. ayant compté plus plaisamment une chose très-plaisante, il a mieux compris l'idée et le caractère de la narration.

Après cela, monsieur, je ne pense pas que vous voulussiez exiger de moi de vous marquer ici exactement tous les défauts qui sont dans la pièce de M. Bouillon. J'aimerais autant être condamné à faire l'analyse exacte d'une chanson du Pont-Neuf par les règles de la poétique d'Aristote. Jamais style ne fut plus vicieux que le sien, et jamais style ne fut plus éloigné de celui de M. D. L. F. Ce n'est pas, monsieur, que je veuille faire passer ici l'ouvrage de M. D. L. F. pour un ouvrage sans défauts; je le tiens assez galant homme pour tomber d'accord lui-même des négligences qui s'y peuvent rencontrer: et où ne s'en rencontre-t-il point? Il suffit, pour moi, que le bon y passe infiniment le mauvais, et c'est assez pour faire un ouvrage excellent:

Ergo ubi plura nitent in carmine, non ego paucis Offendar maculis 1.

Il n'en est pas ainsi de M. B.: c'est un auteur sec et aride; toutes ses expressions sont rudes et forcées; il ne dit jamais rien qui ne puisse être mieux dit; et, bien qu'il bronche à chaque ligne, son ouvrage est moins à blamer pour les fautes qui y sont que pour l'esprit et le génie qui n'y est pas. Je ne doute point que vos sentiments en cela ne soient d'accord avec les miens. Mais s'il vous semble que j'aille trop avant, je veux bien, pour l'amour de vous, faire un effort, et en examiner seulement une page.

Astolfe, roi de Lombardie, A qui son frère plein de vie Laissa l'empire glorieux, Pour se faire religieux,

Horace, Art poet., v. 381 ct 382.... Le texte porte verûm ubi, ct non erge ubi....

Naquit d'une forme si belle, Que Zeuxis et le grand Apelle, De leur docte et fameux pinceau N'ont jamais rien fait de si bean.

Que dites-vous de cette longue période? N'est-ce pas bien entendre la manière de conter, qui doit être simple et coupée, que de commencer une narration en vers par un enchaînement de paroles à peine supportable dans l'exorde d'une oraison?

A qui son frère plein de vie...

PLEIN DE VIE est une cheville, d'autant plus qu'il n'est pas du texte. M. Bouillon l'a ajouté de sa grâce; car il n'y a point en cela de beauté qui l'y ait contraint.

Laissa l'empire glorieux...

Ne semble-t-il pas que, selon M. Bouillon, il y a un empire particulier des glorieux, comme il y a un empire des Ottomans et des Romains; et qu'il a dit l'empire glorieux, comme un autre dirait l'empire ottoman? Ou bien il faut tomber d'accord que le mot de GLORIEUX en cet endroit-là est une cheville, et une cheville grossière et ridicule.

Pour se faire religieux...

Cette manière de parler est basse, et nullement poétique.

Naquit d'une forme si belle...

Pourquoi NAQUIT? N'y a-t-il pas des gens qui naissent fort beaux, et qui deviennent fort laids dans la suite du temps? Et au contraire n'en voit-on pas qui viennent fort laids au monde, et que l'age ensuite embellit?

Que Zeuxis et le grand Apelle...

On peut bien dire qu'Apelle était un grand peintre; mais qui a jamais dit le grand Apelle? Cette épithète de grand tout simple ne se donne jamais qu'à des conquérants et à nos saints. On peut bien appeler Cicéron un grand orateur; mais il serait ridicule de dire le grand Cicéron<sup>2</sup>, et cela aurait quelque chose d'enflé et de puérile<sup>3</sup>. Mais qu'a fait ici le pauvre Zeuxis pour demeurer sans

DEuvres de Bouillon, p. 3.

Boileau ne prévoyait pas alors qu'on dirait dans la suite, par un usage général, le grand Corneille, le grand Bossuet; et que lui-même un jour il devait dire avec tout le monde : le grand Arnauld, comme en effet il l'a dit dans sa dixième

épitre, vers 189.

<sup>3</sup> Puérile. Texte des éditions originales.

épithete, tandis qu'Apelle est le grand Apelle? Sans mentir, il est bien malheureux que la mesure du vers ne l'ait pas permis, car il aurait été du moins le brave Zeuxis.

> De leur docte et fameux pinceau. N'ont jamais rien sait de si beau.

Il a voulu exprimer ici la pensée de l'Arioste, que quand Zeuxis et Apelle auraient épuisé tous leurs efforts pour peindre une beauté douée de toutes les perfections, cette beauté n'aurait pas égalé celle d'Astolfe. Mais qu'il y a mal réussi! et que cette façon de parler est grossière! « N'ont jamais rien fait de si beau de leur pinceau. »

Mais si sa grace sans pareille...

Sans pareille est là une cheville; et le poëte n'a pas pu dire cela d'Astolfe, puisqu'il déclare dans la suite qu'il y avait un homme au monde plus beau que lui; c'est à savoir, Joconde.

Était du monde la merveille...

Cette transposition ne se peut souffrir.

Ni les avantages que donne Le royal éclat de son sang...

Ne diriez-vous pas que le sang des Astolfes de Lombardie est ce qui donne ordinairement de l'éclat? Il fallait dire : « Ni les avantages que lui donnait le royal éclat de son sang. »

Dans les italiques provinces...

Cette manière de parler sent le poëme épique, où même elle ne serait pas fort bonne, et ne vaut rien du tout dans un conte, où les façons de parler doivent être simples et naturelles.

Élevaient au-dessus des anges...

Pour parler français, il fallait dire: « Élevaient au-dessus de ceux des anges. »

Au prix des charmes de son corps.

DE son corps est dit bassement, et pour rimer. Il fallait dire de sa beauté.

Si jamais il avait vu nattre...

Naitre est maintenant aussi peu nécessaire qu'il l'était tantôt.

Rien qui fût comparable à lui...

Ne voilà-t-il pas un joli vers?

Sire, je crois que le soleil Me voit rien qui vous soit pareil, Si ce n'est mon frère Joconde, Oui n'a point de pareil au monde.

Le pauvre Bouillon s'est terriblement embarrassé dans ces termes de PARBIL et de SANS PARBIL. Il a dit là-bas que la beauté d'Astolfe n'a point de pareille; ici il dit que c'est la beauté de Joconde qui est sans pareille : de là il conclut que la beauté sans pareille du roi n'a de pareille que la beauté sans pareille de Joconde. Mais, sauf l'honneur de l'Arioste, que M. Bouillon a suivi en cet endroit; je trouve ce compliment fort impertinent, puisqu'il n'est pas vraisemblable qu'un courtisan aille de but en blanc dire à un roi qui se pique d'être le plus bel homme de son siècle : « J'ai un frère plus beau que vous. » M. D. L. F. a bien fait d'éviter cela, et de dire simplement que ce courtisan prit cette occasion de louer la beauté de son frère, sans l'élever néanmoins au-dessus de celle du roi.

Comme vous voyez, monsieur, il n'y a pas un vers où il n'y ait quelque chose à reprendre, et que Quintilius n'envoyat rebattre sur l'enclume.

Mais en voilà assez; et, quelque résolution que j'aie prise d'examiner la page entière, vous trouverez bon que je me fasse grâce a moi+même, et que je ne passe pas plus avant. Et que serait-ce, bon Dieu! si j'allais rechercher toutes les impertinences de cet ouvrage, les mauvaises façons de parler, les rudesses, les incongruités, les choses froides et platement dites qui s'y rencontrent partout? Que dirions-nous de ces murailles dont les ouvertures báillent, de ces errements qu'Astolfe et Joconde suivent dans les pays flamands? Suivre des errements! juste ciel! quelle langue est-ce là! Sans mentir, je suis honteux pour M. D. L. F. de voir qu'il ait pu être mis en parallèle avec un tel auteur; mais je suis encore plus honteux pour votre ami. Je le trouve bien hardi, sans doute, d'oser ainsi hasarder cent pistoles sur la foi de son jugement. S'il n'a point de meilleure caution, et qu'il fasse souvent de semblables gageures, il est au hasard de se ruiner. - Voilà, monsieur, la manière d'agir ordinaire des demi-critiques, de ces gens, disje, qui, sous ombre d'un sens commun tourné pourtant à leur

Boileau avait déjà oublié la langue du barreau, où cette expression tudesque était, et, il faut l'avouer, est encore en usage. (Voir Code de procédure, art. 140 et 365 (M. BERRIAT.)

mode, prétendent avoir droit de juger souverainement de toutes choses, corrigent, disposent, réforment, louent, approuvent, condamnent tout au hasard. J'ai peur que votre ami ne soit un peu de ce nombre. Je lui pardonne cette haute estime qu'il fait de la pièce de M. Bouillon; je lui pardonne même d'avoir chargé sa mémoire de toutes les sottises de cet ouvrage; mais je ne lui pardonne pas la confiance avec laquelle il se persuade que tout le monde confirmera son sentiment. Pense-t-il donc que trois des plus galants hommes de France aillent, de gaieté de cœur, se perdre d'estime dans l'esprit des habiles gens, pour lui faire gagner cent pistoles? Et depuis Midas, d'impertinente mémoire, s'est-il trouvé personne qui ait rendu un jugement aussi absurde que celui qu'il attend d'eux?

Mais, monsieur, il me semble qu'il y a assez longtemps que je vous entretiens, et ma lettre pourrait à la fin passer pour une dissertation préméditée. Que voulez-vous? c'est que votre gageure me tient au cœur; et j'ai été bien aise de vous justifier à vous-même le droit que vous avez sur les cent pistoles de votre ami. J'espère que cela servira à vous faire voir avec combien de passion je suis, etc.

## DISCOURS SUR LE DIALOGUE SUIVANT.

Le dialogue qu'on donne ici au public a été composé à l'occasion de cette prodigieuse multitude de romans qui parurent vers le milieu du siècle précédent , et dont voici en peu de mots l'origine. Honoré d'Urfé, homme de fort grande qualité dans le Lyonnais, et très-enclin à l'amour, voulant faire valoir un grand nombre de vers qu'il avait composés pour ses maîtresses, et rassembler en un corps plusieurs aventures amoureuses qui lui étaient arrivées, s'avisa d'une invention très-agréable. Il feignit que dans le Forez, petit pays contigu à la Limagne d'Auvergne, il y avait eu, du temps de nos premiers rois, une troupe de bergers et de hergères qui habitaient sur les bords de la rivière du Lignon, et qui, assez accommodés des biens de la fortune, ne laissaient pas néanmoins, par un simple amusement, et pour leur seul plaisir, de mener pattre eux-mêmes leurs troupeaux. Tous ces bergers et toutes ces

<sup>&#</sup>x27;Ou au dix-septième siècle, ce discours ayant été composé en 1710, quarants ans après le dialogue auquel il sert d'introduction.

bergères étant d'un fort grand loisir, l'amour, comme on le peut penser, et comme il le raconte lui-même, ne tarda guère à les y venir troubler, et produisit quantité d'événements considérables. D'Ursé y sit arriver toutes ses aventures, parmi lesquelles il en mela beaucoup d'autres, et enchassa les vers dont j'ai parlé, qui, tout méchants qu'ils étaient, ne laissèrent pas d'être sousserts et de passer à la faveur, de l'art avec lequel il les mit en œuvre; car il soutint tout cela d'une narration également vive et fleurie, de fictions très-ingénieuses, et de caractères aussi finement imaginés qu'agréablement variés et bien suivis. Il composa ainsi un roman qui lui acquit beaucoup de réputation, et qui fut fort estimé, même des gens du goût le plus exquis, bien que la morale en fût fort vicieuse, ne préchant que l'amour et la mollesse, et allant quelquefois jusqu'à blesser un peu la pudeur. Il en sit quatre volumes, qu'il intitula Astraés, du nom de la plus belle de ses bergères; et sur ces entrefaites étant mort, Baro, son ami, et, selon quelques-uns, son domestique 1, en composa sur ses mémoires un cinquième tome qui en formait la conclusion, et qui ne fut guère moins bien reçu que les quatre autres volumes. Le grand succès de ce roman échaussa si bien les beaux esprits d'alors, qu'ils en firent à son imitation quantité de semblables, dont il y en avait même de dix et de douze volumes; et ce fut quelque temps comme une espèce de débordement sur le Parnasse. On vantait surtout ceux de Gomberville, de la Calprenède, de Desmarets et de Scudéri. Mais ces imitateurs, s'efforçant mal à propos d'enchérir sur leur original, et prétendant ennoblir ses caractères, tombèrent, à mon avis, dans une très grande puérilité; car, au lieu de prendre, comme lui, pour leurs héros, des bergers occupés du seul soin de gagner le cœur de leurs maitresses, ils prirent, pour leur donner cette étrange occupation, non-seulement des princes et des rois, mais les plus fameux capitaines de l'antiquité, qu'ils peiguirent pleins du même esprit que ces bergers, ayant, à leur exemple, fait comme une espèce de vœu de ne parler jamais et de n'entendre jamais parler que d'amour. De sorte qu'au lieu que d'Ursé, dans son Astrée, de bergers très-srivoles avait fait des héros de roman considérables, ces auteurs, au

Son secrétaire, dit Pellisson (Hist. academ., t. I, p. 296); mais au dix-septième siècle, la qualification de domestique comprenait ceux qu'on nommerait aujour-d'hut des serviteurs. (Baro fut ensuite de l'Académic.) (M. BERRIAT.)

contraire, des héros les plus considérables de l'histoire sirent des bergers très-frivoles, et quelquefois même des bourgeois :, encore plus frivoles que ces bergers. Leurs ouvrages néanmoins ne laissèrent pas de trouver un nombre infini d'admirateurs, et eurent longtemps une fort grande vogue. Mais ceux qui s'attirèrent le plus d'applaudissements, ce furent le Cyrus et la Clélie de mademoiselle de Scudéri, sœur de l'auteur du même nom. Cependant non-seulement elle tomba dans la même puérilité, mais elle la poussa encore à un plus grand excès. Si bien qu'au lieu de représenter, comme elle le devait, dans la personne de Cyrus, un roi promis par les prophètes, tel qu'il est exprimé dans la Bible, ou, comme le peint Hérodote, le plus grand conquérant que l'on eût encore vu, ou enfin tel qu'il est figuré dans Xénophon, qui a fait aussi bien qu'elle un roman de la vie de ce prince; au lieu, disje, d'en faire un modèle de toute perfection, elle en composa un Artamène plus fou que tous les Celadons<sup>2</sup> et tous les Sylvandres<sup>3</sup>; qui n'est occupé que du seul soin de sa Mandane, qui ne sait du matin au soir que lamenter, gémir, et filer le parfait amour. Elle a encore fait pis dans son autre roman intitulé CLÉLIE. où elle représente tous les héros de la république romaine naissante, les Horatius Coclès, les Mutius Scévola, les Clélie, les Lucrèce, les Brutus, encore plus amoureux qu'Artamène, ne s'occupant qu'à tracer des cartes géographiques d'amour 4, qu'à se proposer les uns aux autres des questions et des énigmes galantes; en un mot, qu'à faire tout ce qui paraît le plus opposé au caractère et à la gravité héroïque de ces premiers Romains.

Comme j'étais fort jeune dans le temps que tous ces romans, tant œux de mademoiselle de Scudéri que œux de la Calprenède et de tous les autres, faisaient le plus d'éclat, je les lus, ainsi que les lisait tout le monde, avec beaucoup d'admiration; et je les regardai comme les chefs-d'œuvre de notre langue. Mais enfin mes années étant accrues, et la raison m'ayant ouvert les yeux, je reconnus la puérilité de ces ouvrages. Si bien que, l'esprit satirique commençant à dominer en moi, je ne me donnai point de re-

Les auteurs de ces romans, sous le nom de ces héros, peignaient quelquesois le caractère de leurs amis particuliers, gens de peu de conséquence. (Borl., 1713.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Telle est l'orthographe de ce nom dans les éditions anciennes de Joconde et il en est de même dans l'édition de 1713 de Boileau.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bergers du roman de l'Astrée.

<sup>\*</sup> Carte du pays de Tendre. Voy. Clélle, part. 1.

pos que ja n'eusse fait contre ces romans un dialogue à la manière de Lucien, ou j'attaquais non-seulement leur peu de solidité, mais leur afféterie précieuse de langage, leurs conversations vagues et frivoles, les portraits avantageux faits à chaque bout de champ de personnes de très-médiocre beauté, et quelquesois même laides par excès, et tout ce long verbiage d'amour qui n'a point de sin. Cependant, comme mademoiselle de Scudéri était alors vivante, je me contentai de composer ce dialogue dans ma tête; et, bien loin de le faire imprimer, je gagnai même sur moi de ne point l'écrire, et de ne point le laisser voir sur le papier, ne voulant pas donner ce chagrin à une fille qui, après tout, avait beaucoup de mérite, et qui, s'il en faut croire tous ceux qui l'ont connue, nonobstant la mauvaise morale enseignée dans ses romans, avait encore plus de probité et d'honneur que d'esprit 1. Mais aujourd'hui qu'enfin la mort l'a rayée du nombre des humains?, elle et tous les autres compositeurs de romans, je crois qu'on ne trouvera pas mauvais que je donne au public mon dialogue, tel que je l'ai retrouvé dans ma mémoire. Cela me paraît d'autant plus nécessaire, qu'en ma jeunesse, l'ayant récité plusieurs fois dans des compagnies où il se trouvait des gens qui avaient beaucoup de mémoire, ces personnes en ont retenu plusieurs lambeaux. dont elles ont ensuite composé un ouvrage, qu'on a distribué sous le nom de DIALOGUE DE Mf. DESPRÉAUX, et qui a été imprimé plusieurs fois dans les pays étrangers<sup>3</sup>. Mais enfin le voici donné de ma main. Je ne sais s'il s'attirera les mêmes applaudissements qu'il s'attirait autrefois dans les fréquents récits que j'étais obligé d'en faire; car, outre qu'en le récitant je donnais à tous les personnages que j'y introduisais le ton qui leur convenait, ces romans étant alors lus de tout le monde, on concevait aisément la finesse des railleries qui y sont; mais maintenant que les voilà tombés dans l'oubli, et qu'on ne les lit presque plus, je doute que mon dialogue fasse le même effet. Ce que je sais pourtant, à n'en point douter, c'est que tous les gens d'esprit et de véritable vertu me rendront justice, et reconnaitront sans peine que, sous

<sup>·</sup> Ce trait d'impartialité et de délicatesse est attesté par Desmaiseaux, page se.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Épit. v11, vers 33 et 34, page 181. Elle mourut à Paris, le 2 juin 1701. (BROS-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dans le Retour des pièces choisies, 1688, et ensuite dans les œuvres de Saint-Évremond.

le voile d'une fiction en apparence extrémement badine, soile, outrée, où il n'arrive rien qui soit dans la vérité et la vraisemblance, je leur donne peut-être ici le moins frivole ouvrage qui soit encore sorti de ma plume.

# LES HÉROS DE ROMAN,

## DIALOGUÉ A LA MANIÈRE DE LUCIEN.

MINOS, sortant du lieu où il rend la justice, proche du palais de Pluton.

Maudit soit l'impertinent harangueur qui m'a tenu toute la matinée! il s'agissait d'un méchant drap qu'on a dérobé à un savetier, en passant le fleuve; et jamais je n'ai tant oui parler d'Aristote. Il n'y a point de loi qu'il ne m'ait citée.

PLUTON.

Vous voilà bien en colère, Minos.

MINOS.

Ah! c'est vous, roi des enfers. Qui vous amène?

PLUTON.

Je viens ici pour vous en instruire; mais auparavant peut-on savoir quel est cet avocat qui vous a si doctement ennuyé ce matin? Est-ce que Huot et Martinet sont morts?

#### MINOS.

Non, grâce au ciel; mais c'est un jeune mort qui a été sans doute à leur école. Bien qu'il n'ait dit que des sottises, il n'en a avancé pas une qu'il n'ait appuyée de l'autorité de tous les anciens; et quoiqu'il les fit parler de la plus mauvaise grâce du monde, il leur a donné à tous, en les citant, de la galanterie, de la gentillesse, et de la bonne grâce. « Platon dit galamment dans « son Timée. Sénèque est joli dans son Traité des bienfaits. Ésope « a bonne grâce dans un de ses apologues . »

#### PLUTON.

Vous me peignez là un maître impertinent; mais pourquoi le

<sup>1</sup> Manière de parler de ce temps-là , fort commune dans le barreau. (Bull... avz.) , et manuscrit.)

laissiez-vous parler si longtemps? Que ne lui imposiez-vous silence?

#### MINOS.

Silence, lui! c'est bien un homme qu'on puisse saire taire quand il a commencé à parler! J'ai eu beau saire semblant vingt sois de me vouloir lever de mon siège; j'ai eu beau lui crier: Avocat, concluez, de grâce; concluez, avocat; il a été jusqu'au bout, et a tenu à lui seul toute l'audience. Pour moi, je ne vis jamais une telle sureur de parler; et si ce désordre-la continue, je crois que je serai obligé de quitter la charge.

#### PLUTON.

Il est vrai que les morts n'ont jamais été si sots qu'aujourd'hui. Il n'est pas venu ici depuis longtemps une ombre qui eût le sens commun; et, sans parler des gens de palais, je ne vois rien de si impertinent que ceux qu'ils nomment gens du monde. Ils parlent tous un certain langage qu'ils appellent galanterie; et quand nous leur témoignons, Proserpine et moi, que cela nous choque, ils nous traitent de bourgeois, et disent que nous ne sommes pas galants. On m'a assuré même que cette pestilente galanterie avait insecté tous les pays infernaux, et même les champs Élysées; de sorte que les héros, et surtout les héroïnes, qui les habitent sont aujourd'hui les plus sottes gens du monde, grâce à certains auteurs qui leur ont appris, dit-on, ce beau langage, et qui en ont fait des amoureux transis. A vous dire le vrai, j'ai bien de la peine à le croire. J'ai bien de la peine, dis-je, à m'imaginer que les Cyrus et les Alexandre soient devenus tout à coup, comme on me le veut saire entendre, des Thyrsis et des Céladon. Pour m'en éclaircir donc moi-même par mes propres yeux, j'ai donné ordre qu'on fit venir ici aujourd'hui des champs Elysées, et de toutes les autres régions de l'enfer, les plus célèbres d'entre ces héros; et j'ai fait préparer pour les recevoir ce grand salon, où vous voyez que sont postés mes gardes. Mais où est Rhadamanthe?

#### MINOS.

Qui? Rhadamanthe? il est allé dans le Tartare pour y voir entrer un lieutenant criminel, nouvellement arrivé de l'autre monde, où il a, dit-on, été, tant qu'il a vécu, aussi célèbre par sa grande

<sup>&#</sup>x27;Le lieutenant criminel Tardieu et sa semme avaient été assassinés à Paris, la même année que je sis ce dialogue. (BOIL.)

capacité dans les affaires de judicature, que diffamé pour son excessive avarice.

#### PLUTON.

N'est-ce pas celui qui pensa se faire tuer une seconde fois, pour une obole qu'il ne voulut pas payer à Caron en passant le fleuve?

C'est celui-là même. Avez-vous vu sa femme? c'était une chose à peindre que l'entrée qu'elle sit ici. Elle était couverte d'un linceul de satin.

#### PLUTON.

Comment? de satin? Voilà une grande magnificence.

## MINOS.

Au contraire, c'est une épargne : car tout cet accoutrement n'était autre chose que trois thèses cousues ensemble, dont on avait fait présent à son mari en l'autre monde. O la vilaine ombre! Je crains qu'elle n'empeste tout l'enfer. J'ai tous les jours les oreilles rebattues de ses larcins. Elle vola avant-hier la quenouille de Clothon; et c'est elle qui avait dérobé ce drap, dont on m'a tant étour di ce matin, à un savetier qu'elle attendait au passage. De quoi vous êtes-vous avisé de charger les enfers d'une si dangereuse créature?

#### PLUTON.

Il fallatt bien qu'elle suivit son mari. Il n'aurait pas été bien damné sans elle. Mais, à propos de Rhadamanthe, le voici luimème, si je ne me trompe, qui vient à nous. Qu'a-t-il? Il parait tout effrayé.

#### RHADAMANTHE.

Puissant roi des ensers, je viens vous avertir qu'il saut songer tout de bon à vous désendre, vous et votre royaume. Il y a un grand parti sormé contre vous dans le Tartare. Tous les criminels, résolus de ne plus vous obéir, ont pris les armes. J'ai rencontré là-bas Prométhée avec son vautour sur le poing; Tantale est ivre comme une soupe; Ixion a violé une sur le poing; Tantale est ivre son rocher, exhorte tous ses voisins à secouer le joug de votre domination.

#### MINOS.

t) les scélérats! il y a longtemps que je prévoyais ce malheur.
PLUTON.

Ne craignez rien, Minos. Je sais bien le moyen de les réduire.

Mais ne perdons point de temps. Qu'on fortifie les avenues. Qu'on redouble la garde de mes furies. Qu'on arme toutes les milices de l'enfer. Qu'on lâche Cerbère. Vous, Rhadamanthe, allez-vous-en dire à Mercure qu'il nous fasse venir l'artillerie de mon frère Jupiter. Cependant vous, Minos, demeurez avec moi. Veyons nos béros, s'ils sont en état de nous aider. J'ai été bien inspiré de les mander aujourd'hui. Mais quel est ce bonhomme qui vient à nous avec son béton et sa besace? Ha! c'est ce fou de Diogène. Que viens-tu chercher ici?

## DIOGÈNE.

J'ai appris la nécessité de vos affaires; et, comme votre fidèle sujet, je viens vous offrir mon bâton.

### PLUTON.

Nous voilà bien forts avec ton baton!

## DIOGÈNE.

Ne pensez pas vous moquer. Je ne serai peut-être pas le plus inutile de tous ceux que vous avez envoyé chercher.

## PLUTON.

Eh quoi! nos héros ne viennent-ils pas?

## DIOGRNE.

Oui, je viens de rencontrer une troupe de sous là-bas. Je crois que ce sont eux. Est-ce que vous avez envie de donner le bal?

#### PLUTON.

## Pourquoi le bal?

## DIOGRNE.

C'est qu'ils sont en fart bon équipage pour danser. Ils sont jolis, ma foi; je n'ai jamais rien vu de si dameret ni de si galant.

#### PLUTON.

Tout beau, Diogène! Tu te mèles toujours de railler. Je n'aime point les satiriques. Et puis ce sont des héros pour lesquels on doit avoir du respect.

## DIOGÈNE.

Vous en allez juger vous-même tout à l'heure; car je les vois déjà qui paraissent. Approchez, fameux héros, et vous aussi, héroines encore plus fameuses, autrefois l'admiration de toute la terre. Voici une belle occasion de vous signaler. Venez ici tous en foule.

Tais-toi. Je veux que chacun vienne l'un après l'autre, accompagné tout au plus de quelqu'un de ses confidents. Mais avant tout, Minos, passons, vous et moi, dans ce salon que j'ai fait, comme je vous ai dit, préparer pour les recevoir, et où j'ai ordonné qu'on mit nos sièges, avec une balustrade qui nous sépare du reste de l'assemblée. Entrons. Bon. Voilà tout disposé ainsi que je le souhaitais. Suis-nous, Diogène; j'ai besoin de toi pour nous dire le nom des héres qui vont arriver. Car de la manière dont je vois que tu as fait connaissance avec eux, personne ne me peut mieux rendre ce service que toi.

DIOGÈNE.

Je ferai de mon mieux.

PLUTON.

Tiens-toi donc ici près de moi. Vous, gardes, au moment que j'aurai interrogé ceux qui seront entrés, qu'on les fasse passer dans les longues et ténébreuses galeries qui sont adossées à ce salon, et qu'on leur dise d'y aller attendre mes ordres. Asseyons-nous. Qui est celui-ci qui vient le premier de tous, nonchalamment appuyé sur son écuyer?

DIOGÈNE.

C'est le grand Cyrus.

PLUTON.

Quoi! ce grand roi qui transféra l'empire des Mèdes aux Perses, qui a tant gagné de batailles? De son temps les hommes venaient ici tous les jours par trente et quarante mille. Jamais personne n'y en a tant envoyé.

DIOGÈNE.

Au moins ne l'allez pas appeler Cyrus.

PLUTON.

Pourquoi?

DIOGÈNE.

Ce n'est plus son nom. Il s'appelle maintenant Artamène.

PLUTON.

Artamène! et où a-t-il pêché ce nom-là? Je ne me souvieus point de l'avoir jamais lu.

DIOGÈNE.

Je vois bien que vous ne savez pas son histoire.

PLUTON.

Qui? moi? Je sais aussi bien mon Hérodote qu'un autre.

DIOGRNE.

Oui; mais avec tout cela, diriez-vous bien pourquoi Cyrus a tant conquis de provinces, traversé l'Asie, la Médie, l'Hyrcanie, la Perse, et ravagé enfin plus de la moitié du monde?

PLUTON.

Belle demande! c'est que c'était un prince ambitieux, qui voulait que toute la terre lui fût soumise.

DIOGÈNE.

Point du tout. C'est qu'il voulait délivrer sa princesse, qui avait été enlevée.

PLUTON.

Quelle princesse?

DIOGÈNE.

Màndane.

PLUTON.

Mandane?

DIOGÈNE.

Oui; et savez-vous combien elle a été enlevée de fois?

PLUTON.

Où veux-tu que je l'aille chercher?

DIOGÈNE.

Huit fois.

MINOS.

Voilà une beauté qui a passé par bien des mains.

DIOGÈNE.

Cela est vrai; mais tous ses ravisseurs étaient les scélérats du monde les plus vertueux. Assurément ils n'ont pas osé lui toucher.

#### PLUTON.

J'en doute. Mais laissons là ce fou de Diogène. Il faut parler à Cyrus lui-même. Eh bien! Cyrus, il faut combattre. Je vous ai envoyé chercher pour vous donner le commandement de mes troupes. Il ne répond rien! Qu'a-t-il? Vous diriez qu'il ne sait ou il est.

CYRUS.

Eh! divine princesse!

PLUTON.

Quoi?

CYRUS.

Ah! injuste Mandane!

Plait-il?

CYRUS.

Tu me flattes, trop complaisant Féraulas. Es-tu si peu sage que de penser que Mandane, l'illustre Mandane, puisse jamais tourner les yeux sur l'infortuné Artamène? Aimons-la toutefois; mais aimerons-nous une cruelle? servirons-nous une insensible? adorerons-nous une inexorable? Oui, Cyrus, il faut aimer une cruelle. Oui, Artamène, il faut servir une insensible. Oui, fils de Cambyse, il faut adorer l'inexorable fille de Cyaxare.

PLUTON.

Il est fou. Je crois que Diogène a dit vrai.

DIOGÈNE.

Vous voyez bien que vous ne saviez pas son histoire. Mais faites approcher son écuyer Féraulas; il ne demande pas mieux que de vous la conter; il sait par cœur tout ce qui s'est passé dans l'esprit de son maître, et a tenu un registre exact de toutes les paroles que son maître a dites en lui-même depuis qu'il est au monde, avec un rouleau de ses lettres qu'il a toujours dans sa poche. A la vérité, vous êtes en danger de bâiller un peu; car ses narrations ne sont pas fort courtes.

PLUTON.

Oh! j'ai bien le temps de cela!

CYRUS.

Mais, trop engageante persónne...

PLUTON.

Quel langage! A-t-on jamais parlé de la sorte? Mais dites-moi. vous, trop pleurant Artamène, est-ce que vous n'avez pas envie de combattre?

CYRUS.

Eh! de gràce, généreux Pluton, souffrez que j'aille entendre l'histoire d'Aglatidas et d'Amestris, qu'on me va conter. Rendons ce devoir à deux illustres malheureux. Cependant voici le fidèle Féraulas, que je vous laisse, qui vous instruira positivement de l'histoire de ma vie, et de l'impossibilité de mon bonheur.

PLUTON.

Je n'en veux point être instruit, moi. Qu'on me chasse ce grand pleureur.

<sup>2</sup> Affectation de Cyrus imitée. (Bort..)

CYRUS.

Eh! de grace!

PLUTON.

Si tu ne sors...

CYRUS.

En effet...

PLUTON.

Si tu ne t'en vas...

CYRUS.

En mon particulier...

PLUTON.

Si tu ne te retires... A la fin le voilà dehors. A-t-on jamais vu tant pleurer?

DIØGÈNE.

Vraiment, il n'est pas au bout, puisqu'il n'en est qu'à l'histoire d'Aglatidas et d'Amestris. Il a encore neuf gros tomes a faire ce joli métier.

#### PLUTON.

Hé bien! qu'il remplisse, s'il veut, cent volumes de ses solies. J'ai d'autres affaires présentement qu'à l'entendre. Mais quelle est cette semme que je vois qui arrive?

DIOGÈNE.

Ne reconnaissez-vous pas Tomyris?

PLUTON.

Quoi! cette reine sauvage des Massagètes, qui sit plonger la tête de Cyrus dans un vaisseau de sang humain? celle-ci ne pleurera pas, j'en réponds. Qu'est-ce qu'elle cherche?

## TOMYRIS.

« Que 1'on cherche partout mes tablettes perdues; « Et que, sans les ouvrir, elles me soient rendues ...»

## DIOGÈNE.

Des tablettes! Je ne les ai pas, au moins. Ce n'est pas un meuble pour moi que des tablettes; et l'on prend assez de soin de retenir mes hons mots, sans que j'aie besoin de les recueillir moi-même dans des tablettes.

#### PLUTON.

Je pense qu'elle ne sera que chercher. Elle a tantôt visité tous

'Ce sont les deux premiers vers de la tragédie de Cyrus, faite par M. Quinault, et c'est Tomyris qui ouvre le théâtre par ces deux vers. (Boil., 1713.) — Ce sont seulement les deux premiers de la seène v, act. I.

les coins et recoins de cette salle. Qu'y avait-il donc de si précieux dans vos tablettes, grande reine?

TOMYRIS.

Un madrigal que j'ai fait ce matin pour le charmant ennemi que j'aime.

MINOS.

Hélas! qu'elle est doucereuse!

DIOGÈNE.

Je suis fâché que ses tablettes soient perdues. Je serais curieux de voir un madrigal massagète.

PLUTON.

Mais qui est donc ce charmant ennemi qu'elle aime?

DIOGÈNE.

C'est ce même Cyrus qui vient de sortir tout à l'heure.

PLUTON.

Bon! aurait-elle fait égorger l'objet de sa passion?

DIOGÈNE.

Égorgé! C'est une erreur dont on a été abusé seulement durant vingt et cinq siècles; et cela par la faute du gazetier de Scythie, qui répandit malà propos la nouvelle de sa mort sur un faux bruit. On en est détrompé depuis quatorze ou quinze ans.

## PLUTON.

Vraiment je le croyais encore. Cependant, soit que le gazetier de Scythie se soit trompé ou non, qu'elle s'en aille dans ces galeries chercher, si elle veut, son charmant ennemi, et qu'elle ne s'opiniatre pas davantage à retrouver des tablettes que vraisemblablement elle a perdues par sa négligence, et que sûrement aucun de nous n'a volées. Mais quelle est cette voix robuste que j'entends là-bas qui fredonne un air?

DIOGÈNE.

C'est ce grand borgne d'Horatius Coclès qui chante ici proche, comme m'a dit un de vos gardes, à un écho qu'il a trouvé, une chanson qu'il a faite pour Clélie.

PLUTON.

Qu'a donc ce fou de Minos, qu'il crève de rire?

MINOS.

Et qui ne rirait? Horatius Coclès chantant à l'écho!

PLUTON.

Il est vrai que la chose est assez neuvelle. Cela est à voir. Qu'on

le sasse entrer, et qu'il n'interrompe point pour cela sa chanson, que Minos vraisemblablement sera bien aise d'entendre de plus près.

## MINOS.

Assurément.

HORATIUS COCLÈS, chantant la reprise de la chanson qu'il chante dans Clélie:

- « Bt Phénisse même publie
- « Qu'il n'est rien si beau que Clélic, »

## DIOGÈNE.

Je pense reconnaitre l'air : c'est sur le chant de Toinon la belle jardinière 1.

Ce n'était pas de l'eau de rose, Mais de l'eau de quelque autre chose.

#### HORATIUS COCLÈS.

- « Et Phénisse même publie
- « Qu'il n'est rien si beau que Ciélie. »

#### PLUTON.

Quelle est donc cette Phénisse?

#### DIOGÈNE.

C'est une dame des plus galantes et des plus spirituelles de la ville de Capoue, mais qui a une trop grande opinion de sa beauté, et qu'Horatius Coclès raille dans cet impromptu de sa façon, dont il a composé aussi le chant, en lui faisant avouer à elle-même que tout cède en beauté à Clélie.

#### MINOS.

Je n'eusse jamais cru que cet illustre Romain fût si excellent musicien, et si habile faiseur d'impromptus. Cependant je vois bien par celui-ci qu'il y est maître passé.

## PLUTON.

Et moi, je vois bien que, pour s'amuser à de semblables petitesses, il faut qu'il ait entièrement perdu le sens. Hé! Horatius Coclès, vous qui étiez autresois si déterminé soldat, et qui avez désendu vous seul un pont contre toute une armée, de quoi vous ètes-vous avisé de vous saire berger après votre mort? et qui est le sou ou la solle qui vous ont appris à chanter?

## HORATIUS COCLÈS.

« Et Phénisse même publie

Chanson du Savoyard, alors à la mode. (Boil.)

## « Qu'il n'est rien si beau que Clélle. »

MINOS.

Il se ravit dans son chant..

#### PLUTON.

Oh! qu'il s'en aille dans mes galeries chercher, s'il veut, un nouvel écho. Qu'on l'emmène.

HORATIUS COCLÈS, s'en allant et toujours chantant.

- « Et Phénisse même publie
- « Qu'il n'est rien si beau que Clélie. »

## PLUTON.

Le fou! le fou! Ne viendra-t-il point à la fin une personne raisonnable?

#### DIOGENE.

Vous allez avoir bien de la satisfaction; car je vois entrer la plus illustre de toutes les dames romaines, cette Clélie qui passa le Tibre à la nage, pour se dérober du camp de Porsenna, et dont Horatius Coclès, comme vous venez de le voir, est amoureux.

## PLUTON.

J'ai cent fois admiré l'audace de cette fille dans Tite-Live; mais je meurs de peur que Tite-Live n'ait encore menti. Qu'en dis-tu, Diogène?

#### DIOGÈNE.

Écoutez ce qu'elle vous va dire.

#### CLÉLIE.

Est-il vrai, sage roi des enfers, qu'une troupe de mutins ait osé se soulever contre Pluton, le vertueux Pluton?

## PLUTON.

Ah! à la fin nous avons trouvé une personne raisonnable. Oui, ma fille, il est vrai que les criminels dans le Tartare ont pris les armes, et que nous avons envoyé chercher les héros dans les champs Elysées et ailleurs, pour nous secourir.

#### CLÉLIR.

Mais, de grâce, seigneur, les rebelles ne songent-ils point à exciter quelque trouble dans le royaume de Tendre? car je serais au désespoir s'ils étaient seulement postés dans le village de Petits-Soins. N'ont-ils point pris Billets-Doux ou Billets-Galants?

#### PLUTON.

De quel pays parle-t-elle là? Je ne me souviens point de l'avoir vu dans la carte.

## DIOGÈNE.

Il est vrai que Ptolémée n'en a point parlé; mais on a fait depuis peu de nouvelles découvertes. Et puis ne voyez-vous pas que c'est du pays de Galanterie qu'elle vous parle?

## PLUTON.

C'est un pays que je ne connais point.

## CLÉLIE.

En effet, l'illustre Diogène raisonne tout à-fait juste. Car il y a trois sortes de Tendre: Tendre-sur-Estime, Tendre-sur-Inclination, et Tendre-sur-Reconnaissance. Lorsque l'on veut arriver à Tendre-sur-Estime, il faut aller d'abord au village de Petits-Soins, et...

### PLUTON.

Je vois bien, la belle fille, que vous savez parfaitement la géographie du royaume de Tendre, et qu'à un homme qui vous aimera vous ferez voir bien du pays dans ce royaume. Mais pour moi, qui ne le connais point, et qui ne le veux point connaître, je vous dirai franchement que je ne sais si ces trois villages et ces trois fleuves mènent à Tendre, mais qu'il me paraît que c'est le grand chemin des Petites-Maisons.

#### MINOS.

Ce ne serait pas trop mal fait, non, d'ajouter ce village-là dans la carte de Tendre. Je crois que ce sont ces terres inconnues dont on y veut parler.

## PLUTON.

Mais vous, tendre mignonne, vous êtes donc aussi amoureuse, à ce que je vois?

## CLÉLIE.

Oui, seigneur; je vous concède que j'ai pour Aronce une ámitié qui tient de l'amour véritable: aussi faut-il avouer que cet admirable fils du roi de Clusium a en toute sa personne je ne sais quoi de si extraordmaire et de si peu imaginable, qu'à moins que d'avoir une dureté de cœur inconcevable, on ne peut pas s'empêcher d'avoir pour lui une passion tout à fait raisonnable. Car enfin...

#### PLUTON.

Car enfin, car enfin... Je vous dis, moi, que j'ai pour toutes les folles une aversion mexplicable; et que quand le fils du roi de Clusium aurait un charme inimaginable, avec votre langage in-

concevable, vous me feriez plaisir de vous en aller, vous et votre galant, au diable. A la fin, la voilà partie. Quoi! toujours des amoureux! Personne ne s'en sauvera; et un de ces jours nous verrons Lucrèce galante.

## DIOGÈNE.

Vous en allez avoir le plaisir tout à l'heure; car voici Lucrèce en personne.

#### PLUTON.

Ce que j'en disais n'est que pour rire : à Dieu ne plaise que j'aie une si basse pensée de la plus vertueuse personne du monde!

## DIOGÈNE.

Ne vous y fiez pas. Je lui trouve l'air bien coquet. Elle a, ma foi, les yeux fripons.

#### PLUTON.

Je vois bien, Diogène, que tu ne connais pas Lucrèce. Je voudrais que tu l'eusses vue, la première fois qu'elle entra ici, toute sanglante et tout échevelée. Elle tenait un poignard à la main: elle avait le regard farouche, et la colère était encore peinte sur son visage, malgré les pâleurs de la mort. Jamais personne n'a porté la chasteté plus loin qu'elle. Mais, pour t'en convaincre, il ne faut que lui demander à elle-même ce qu'elle pense de l'amour. Tu verras. Dites-nous donc, Lucrèce; mais expliquez-vous clairement: croyez-vous qu'on doive aimer?

LUCRÈCE, tenant des tablettes à la main.

Faut-il absolument sur cela vous rendre une réponse exacte et décisive?

#### PLUTON.

Oui.

## LUCRÈCE.

Tenez, la voilà clairement énoncée dans ces tablettes. Lisez. PLUTON, lisant.

« Toujours. l'on. si. mais. aimait. d'éternelles. hélas. amours. « d'aimer. doux. il. point. serait. n'est. qu'il '. » Que veut dire tout ce galimatias?

## LUCRÈCE.

Je vous assure, Pluton, que je n'ai jamais rien dit de mieux ni de plus clair.

Voyez Cielle, part. 11, pag. 348.

Je vois bien que vous avez accoutumé de parler fort clairement. Peste soit de la folle! Où a-t-on jamais parlé comme cela? Point. Mais. si. d'éternelles. Et où veut-elle que j'aille chercher un 'UEdipe pour m'expliquer cette énigme?

## DIOGÈNE.

Il ne faut pas aller fort loin. En voici un qui entre, et qui est fort propre à vous rendre cet office.

PLUTON.

Qui est-il?

DIOGÈNE.

C'est Brutus, celui qui délivra Rome de la tyrannie des Tarquins.

#### PLUTON.

Quoi! cet austère Romain qui sit mourir ses ensants pour avoir conspiré contre leur patrie? Lui, expliquer des énigmes? Tu es bien sou, Diogène.

## DIOGRNE.

Je ne suis point fou. Mais Brutus n'est pas non plus cet austère personnage que vous vous imaginez : c'est un esprit naturellement tendre et passionné, qui fait de fort jolis vers, et les billets du monde les plus galants.

#### MINOS.

Il faudrait donc que les paroles de l'énigme fussent écrites, pour les lui montrer.

#### DIOGRNR.

Que cela ne vous embarrasse point. Il y a longtemps que ces paroles sont écrites sur les tablettes de Brutus. Des héros comme lui sont toujours fournis de tablettes.

## PLUTON.

Hé bien! Brutus, nous donnerez-vous l'explication des paroles qui sont sur vos tablettes?

## BRUTUS.

Volontiers. Regardez bien. Ne les sont-ce pas là? « Toujours. l'on. si. mais. etc. »

#### PLUTON.

Ce les sont là elles-mêmes.

## BRUTUS.

Continuez donc de lire. Les paroles suivantes non-seulement

vous feront voir que j'ai d'abord conçu la finesse des paroles embrouillées de Lucrèce; mais elles contiennent la réponse précise que j'y ai faite :

« Moi. nos. verrez. vous. de. permettez. d'éternelles. jours. « qu'on. merveille. peut. amours. d'aimer. voir. »

#### PLUTON.

Je ne sais pas si ces paroles se répondent juste les unes aux autres; mais je sais bien que ni les unes ni les autres ne s'entendent, et que je ne suis pas d'humeur à faire le moindre effort d'esprit pour les concevoir.

#### DIOGÈNE.

Je vois bien que c'est à moi de vous expliquer tout ce mystère. Le mystère est que ce sont des paroles transposées. Lucrèce, qui est amoureuse et aimée de Brutus, lui dit en mots transposés:

> Qu'il serait doux d'almer, si l'on aimait toujours ! Mais, hélas ! il n'est point d'éternelles amours.

Et Brutus, pour la rassurer, lui, dit en d'autres termes transposés:

> Permettez-moi d'aimer, merveille de nos jours; Vous verrez qu'on peut voir d'éternelles amours.

#### PLUTON.

Voilà une grosse finesse! Il s'ensuit de là que tout ce qui se peut dire de beau est dans les dictionnaires; il n'y a que les paroles qui sont transposées. Mais est-il possible que des personnes du mérite de Brutus et de Lucrèce en soient venues à cet excès d'extravagance, de composer de semblables bagatelles?

## DIOGÈNE.

C'est pourtant par ces bagatelles qu'ils ont fait connaître l'un et l'autre qu'ils avaient infiniment d'esprit.

#### PLUTON.

Et c'est par ces bagatelles, moi, que je reconnais qu'ils ont infiniment de folie. Qu'on les chasse. Pour moi, je ne sais tantôt plus où j'en suis. Lucrèce amoureuse! Lucrèce coquette! Et Brutus son galant! Je ne désespère pas, un de ces jours, de voir Diogène lui-même galant.

DIOGÈNE.

Pourquoi non? Pythagore l'était bien.

PLUTON.

Pythagore était galant?

## DIOGÈNE.

Oui, et ce fut de Théano sa fille, formée par lui à la galanterie, ainsi que le raconte le généreux Herminius dans l'histoire de la vie de Brutus; ce fut, dis-je, de Théano que cet illustre Romain apprit ce beau symbole, qu'on a oublié d'ajouter aux autres symboles de Pythagore: « Que c'est à pousser les beaux sentiments « pour une maîtresse, et à faire l'amour, que se perfectionne le « grand philosophe. »

#### PLUTON.

J'entends. Ce fut de Théano qu'il sut que c'est la folie qui fait la perfection de la sagesse. Oh! l'admirable précepte! Mais laissons là Théano. Quelle est cette précieuse renforcée que je vois qui vient à nous?

## DIOGÈNE.

C'est Sapho, cette fameuse Lesbienne qui a inventé les vers saphiques.

## PLUTON.

On me l'avait dépeinte si belle! Je la trouve bien laide!

Il est vrai qu'elle n'a pas le teint fort uni, ni les traits du monde les plus réguliers: mais prenez garde qu'il y a une grande opposition du blanc et du noir de ses yeux, comme elle le dit ellemême dans l'histoire de sa vie.

#### PLUTON.

Elle se donne là un bizarre agrément; et Cerbère, selon elle, doit donc passer aussi pour beau, puisqu'il a dans les yeux la même opposition.

#### DIOGÈNE.

Je vois qu'elle vient à vous. Elle a sûrement quelque question à vous faire.

#### SAPHO.

Je vous supplie, sage Pluton, de m'expliquer fort au long ce que vous pensez de l'amitié, et si vous croyez qu'elle soit capable de tendresse aussi bien que l'amour; car ce fut le sujet d'une généreuse conversation que nous eûmes l'autre jour avec le sage Démocède et l'agréable Phaon. De grâce, oubliez donc pour quelque temps le soin de votre personne et de votre état; et, au lieu de cela, songez à me bien définir ce que c'est que cœur tendre, tendresse d'amitié, tendresse d'amour, tendresse d'inclination, et tendresse de passion.

## MINOS.

Oh! celle-ci est la plus folle de toutes : elle a la mine d'avoir gâté toutes les autres

## PLUTON.

Mais regardez cette impertinente! c'est bien le temps de résoudre des questions d'amour, que le jour d'une révolte!

## DIOGÈNE.

Vous avez pourtant autorité pour le faire; et tous les jours les héros que vous venez de voir, sur le point de donner une bataille où il s'agit du tout pour eux, au lieu d'employer le temps à encourager les soldats et à ranger leurs armées, s'occupent à entendre l'histoire de Timarète ou de Bérélise, dont la plus haute aventure est quelquefois un billet perdu ou un bracelet égaré.

## PLUTON.

Ho bien! s'ils sont fous, je ne veux pas leur ressembler, et principalement à cette précieuse ridicule.

#### SAPHO.

Eh! de grâce, seigneur, défaites-vous de cet air grossier et provincial de l'enfer, et songez à prendre l'air de la belle galanterie de Carthage et de Capoue. A vous dire le vrai, pour décider un point aussi important que celui que je vous propose, je souhaiterais fort que toutes nos généreuses amies et nos illustres amis fussent ici. Mais, en leur absence, le sage Minos représentera le discret Phaon, et l'enjoué Diogène le galant Ésope.

## PLUTON.

Attends, attends, je m'en vais te faire venir ici une personne avec qui lier conversation. Qu'on m'appelle Tisiphone.

## SAPHO.

Qui? Tisiphone? Je la connais, et vous ne serez peut-être pas fâché que je vous en fasse voir le portrait, que j'ai déjà composé par précaution, dans le dessein où je suis de l'insérer dans quelqu'une des histoires que nous autres faiseurs et faiseuses de romans sommes obligés de raconter à chaque livre de notre roman.

## PLUTON.

Le portrait d'une furie! Voilà un étrange projet.

## DIOGÈNE.

Il n'est pas si étrange que vous pensez. En effet, cette même Sapho, que vous voyez, a peint dans ses ouvrages beaucoup de ses généreuses amies, qui ne surpassent guère en beauté Tisiphone, et qui néanmoins, à la faveur des mots galants et des façons de parler élégantes et précieuses qu'elle jette dans leurs pointures, ne laissent pas de passer pour de dignes héroines de roman.

#### MINOS.

Je ne sais si c'est curiosité ou folie; mais je vous avoue que je meurs d'envie de voir un si bizarre portrait.

## PLUTON.

Hé bien donc, qu'elle vous le montre, j'y consens. Il faut bien vous contenter. Nous allons voir comment elle s'y prendra pour rendre la plus effroyable des Euménides agréable et gracieuse.

## DIOGÈNE.

Ce n'est pas une affaire pour elle, et elle a déjà fait un pareu chef-d'œuvre en peignant la vertueuse Aricidic. Écoutons donc; car je la vois qui tire le portrait de sa poche.

## SAPHO, lisant.

L'illustre fille 'dont j'ai à vous entretenir a en toute sa personne je ne sais quoi de si furieusement extraordinaire et de si terriblement merveilleux, que je ne suis pas médiocrement embarrassée quand je songe à vous en tracer le portrait.

## MINOS.

Voilà les adverbes furieusement et terriblement qui sont, à mon avis, bien placés et tout à fait en leur lieu.

## SAPHO continue de lire.

Tisiphone a naturellement la taille fort haute, et passant de beaucoup la mesure des personnes de son sexe; mais pourtant si dégagée, si libre et si bien proportionnée en toutes ses parties, que
son énormité même lui sied admirablement bien. Elle a les
yeux petits, mais pleins de feu, vifs, perçants, et bordés d'un
certain vermillon qui en relève prodigieusement l'éclat. Ses cheveux sont naturellement bouclés et annelés; et l'on peut dire que
ce sont autant de serpents qui s'entortillent les uns dans les autres, et se jouent nonchalamment autour de son visage. Son teint
n'a point cette couleur fade et blanchâtre des femmes de Scythie;
mais il tient beaucoup de ce brun mâle et noble que donne le soleil aux Africaines qu'il favorise le plus près de ses regards. Son
sein est composé de deux demi-globes brûlés par le bout comme
ceux des Amazones, et qui, s'éloignant le plus qu'ils peuvent

<sup>·</sup> Portrait de mademoiselle de Scudéri elle-même. (BROSS.)

de sa gorge, se vont négligemment et languissamment perdre sous ses deux bras. Tout le reste de son corps est presque composé de la même sorte. Sa démarche est extrêmement noble et fière. Quand il faut se hâter, elle vole plutôt qu'elle ne marche, et je doute qu'Atalante la pût devancer à la course. Au reste, cette vertueuse fiile est naturellement ennemie du vice et surtout des grands crimes, qu'elle poursuit partout, un flambeau à la main, et qu'elle ne laisse jamais en repos, secondée en cela par ses deux illustres sœurs Alecto et Mégère, qui n'en sont pas moins ennemies qu'elle; et l'on peut dire de toutes ces trois sœurs que c'est une morale vivante.

DIOGÈNE.

Hé bien! n'est-ce pas là un portrait merveilleux?

PLUTON.

Sans doute; et la laideur y est peinte dans toute sa perfection, pour ne pas dire dans toute sa beauté; mais c'est assez écouter cette extravagante. Continuons la revue de nos héros; et, sans plus nous donner la peine, comme nous avons fait jusqu'ici, de les interroger l'un après l'autre, puisque les voilà tous reconnus véritablement insensés, contentons-nous de les voir passer devant cette balustrade, et de les conduire exactement de l'œil dans mes galeries, afin que je sois sûr qu'ils y sont; car je défends d'en laisser sortir aucun, que je n'aie précisément déterminé ce que je veux qu'on en fasse. Qu'on les laisse donc entrer, et qu'ils viennent maintenant tous en foule. En voilà bien, Diogène! Tous ces héros sont-ils connus dans l'histoire?

DIOGÈNE.

Non; il y en a beaucoup de chimériques mêlés parmi eux.

PLUTON.

Des héros chimériques! et sont-ee des héros?

DIOGÈNE.

Comment! si ce sont des héros! Ce sont eux qui ont toujours le haut bout dans les livres, et qui battent infailliblement les autres.

PLUTON.

Nomme-m'en par plaisir quelques-uns.

DIOGÈNE.

Volontiers. Orondate, Spitridate, Alcamène, Mélinte, Britomare, Mérindor, Artaxandre, etc.

Et tous ces héros-là ont-ils fait vœu, comme les autres, de ne jamais s'entretenir que d'amour?

DIOGÈNE.

Cela serait beau qu'ils ne l'eussent pas fait! Et de quel droit se diraient-ils héros, s'ils n'étaient point amoureux? N'est-ce pas l'amour qui fait aujourd'hui la vertu héroïque?

PLUTON.

Quel est ce grand innocent qui s'en va des derniers, et qui a la mollesse peinte sur le visage? Comment t'appelles-tu?

ASTRATE.

Je m'appelle Astrate 1.

PLUTON.

Que viens-tu chercher ici?

ASTRATE.

Je veux voir la reine.

PLUTON.

Mais admirez cet impertinent. Ne diriez-vous pas que j'ai une reine que je garde ici dans une boite, et que je montre à tous ceux qui la veulent voir? Qu'es-tu, toi? As-tu jamais été?

ASTRATE.

Oui-dà, j'ai été, et il y a un historien latin qui dit de moi en propres termes: Astratus vixit, Astrate a vécu.

PLUTON.

Est-ce là tout ce qu'on trouve de toi dans l'histoire?

ASTRATE.

Oui; et c'est sur ce bel argument qu'on a composé une tragédie intitulée du nom d'Astrate, où les passions tragiques sont maniées si adroitement, que les spectateurs y rient à gorge déployée depuis le commencement jusqu'à la fin, tandis que moi j'y pleure toujours, ne pouvant obtenir que l'on m'y montre une reine dont je suis passionnément épris.

PLUTON.

Ho bien! va-t'en dans ces galeries voir si cette reine y est. Mais quel est ce grand mal bâti de Romain qui vient après ce chaud amoureux? Peut-on savoir son nom?

OSTORIUS.

Mon nom est Ostorius.

On jouait à l'hôtel de Bourgogne, dans le temps que je sis ce Dialogue, l'Astrate de M. Quinault, et l'Ostorius de l'abbé de Purc. (BOIL.)

Je ne me souviens point d'avoir jamais nulle part lu ce nom-là dans l'histoire.

OSTORIUS.

Il y est pourtant. L'abbé de Pure assure qu'il l'y a lu.

PLUTON.

Voilà un merveilleux garant! Mais, dis-moi, appuyé de l'abbé de Pure, comme tu es, as-tu fait quelque figure dans le monde? T'y a-t-on jamais vu?

OSTORIUS.

Oui-dà; et, à la faveur d'une pièce de théâtre que cet abbé a faite de moi, on m'a vu à l'hôtel de Bourgogne.

PLUTON.

Combien de fois?

OSTORIUS.

Eh! une fois.

PLUTON.

Retourne-t'y-en<sup>2</sup>.

OSTORIUS.

Les comédiens ne veulent plus de moi.

PLUTON.

Crois-tu que je m'accommode mieux de toi qu'eux? Allons, déloge d'ici au plus vite, et va te confiner dans mes galeries. Voici encore une héroïne qui ne se hâte pas trop, ce me semble, de s'en aller. Mais je lui pardonne : car elle me paraît si lourde de sa personne, et si pesamment armée, que je vois bien que c'est la difficulté de marcher, plutôt que la répugnance à m'obéir, qui l'empêche d'aller plus vite. Qui est-elle?

DIOGÈNE.

Pouvez-vous ne pas reconnaître la Pucelle d'Orléans?

PLUTON.

C'est donc là cette vaillante fille qui délivra la France du joug des Anglais?

DIOGÈNE.

C'est elle-même.

1 Theatre où l'on jouait autrefois. (Boil.)

<sup>2</sup> Barbarisme inexcusable, observe avec raison M. Daunou. L'éditeur d'Amsterdam, 1772, avait, le premier, relevé cette expression, employée pour retournes-y.—On lit dans Saint-Évremond, pag. 21: Oh! retourne-t'en à l'hôtel de Bourgone. (M. Berriat.)

Je lui trouve la physionomie bien plate, et bien peu digne de tout ce qu'on dit d'elle.

## DIOGÈNE.

Elle tousse et s'approche de la balustrade. Écoutons. C'est assurément une harangue qu'elle vous vient faire, et une harangue en vers; car elle ne parle plus qu'en vers.

#### PLUTON.

A-t-elle en effet du talent pour la poésie?

Vous l'allez voir.

#### LA PUCELLE.

- « O grand prince, que grand des cette heure j'appelle 1,
- " Il est vrai, le respect sert de bride à mon zèle;
- « Mais ton illustre aspect me redouble le cœur,
- « Bt me le redoublant, me redouble la peur.
- « A ton illustre aspect mon cœur se sollicite
- « Et, grimpant contre mont, la dure terre quitte.
- «Oh! que n'ai-je le ton désormais assez fort
- " Pour aspirer à toi sans te faire de tort!
- « Pour toi puissé-je avoir une mortelle pointe
- « Vers où l'épaule gauche à la gorge est conjointe!
- « Que le coup brisat l'os, et fit pleuvoir le sang
- « De la temple, du dos, de l'épaule et du flanc 2! »

### PLUTON.

Quelle langue vient-elle de parler?

DIOGÈNE.

Belle demande! française.

#### PLUTON.

Quoi! c'est du français qu'elle a dit? je croyais que ce fût du bas-breton ou de l'allemand. Qui lui a appris cet étrange français-là?

#### DIOGÈNE.

C'est un poête chez qui elle a été en pension quarante ans du-

#### PLUTON.

Voilà un poéte qui l'a bien mal élevée!

<sup>&#</sup>x27;Vers extraits de la Pucelle, suivant une note de l'édition de 1713 (elle n'est pas dans le manuscrit). Selon Vigneul de Marville (dans Saint-Marc, tom. V, p. 166), c'est seulement un centon composé de vers épars dans ce poème. (M. Ber-Riat.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On disait d'abord temple et tempe; dans ses deux dernières éditions, l'Academie ne met plus que tempe.

## DIOGÈNE.

Ce n'est pas manque d'avoir été bien payé, et d'avoir exactement touché ses pensions.

#### PLUTON.

Voilà de l'argent bien mal employé. Eh! Pucelle d'Orléans, pourquoi vous êtes-vous chargé la mémoire de ces grands vilains mots, vous qui ne songiez autrefois qu'à delivrer votre patrie, et qui n'aviez d'objet que la gloire?

#### LA PUCELLE.

## La gloire?

- « Un seul endroit y mène, et de ce seul endroit :
- « Droite et roide..... »

#### PLUTON.

Ah! elle m'écorche les oreilles.

#### LA PUCELLE.

«Droite et roide est la côte, et le sentier étroit. »

#### PLUTON.

Quels vers, juste ciel! je n'en puis pas entendre prononcer un, que ma tête ne soit prête à se fendre.

## LA PUCELLE.

- « De flèches toùtesois aucune ne l'atteint;
- « Ou, pourtant l'atteignant, de son sang ne se teint. »

#### PLUTON.

Encore! j'avoue que de toutes les héroines qui ont paru en ce lieu, celle-ci me paraît beaucoup la plus insupportable. Vraiment elle ne prèche pas la tendresse. Tout en elle n'est que dureté et sécheresse; et elle me paraît plus propre à glacer l'âme qu'à inspirer l'amour.

## DIOGÈNE.

Elle en a pourtant inspiré au vaillant Dunois.

PLUTON.

Elle! inspirer de l'amour au cœur de Dunois!

DIOGÈNE.

## Oui assurément :

Au grand cœur de Dunois, le plus grand de la terre, Grand cœur qui dans lui seul deux grands amours enserre.

Mais il faut savoir quel amour. Dunois s'en explique ainsi lui-

<sup>1</sup> Livre V de la Pucelle de Chapelain.

On prononçait alors rouade; ce qui rendait le vers encore plus dur.

même en un endroit du poeme (liv. 11) fait pour cette merveilleuse fille:

Pour ces célestes yeux, pour ce front magnanime, Je n'ai que dujrespect, je n'ai que de l'estime; Je n'en souhaite rien; et si j'en suis amant, D'un amour sans désir je l'aime seulement. Et soit. Consumons-nous d'une flamme si belle: Brûlons en holocauste aux yeux de la Pucelle.

Ne voilà-t-il pas une passion bien exprimée? et le mot d'helocauste n'est-il pas tout à fait bien placé dans la bouche d'un guerrier comme Dunois?

#### PLUTON.

Sans doute; et cette vertueuse guerrière peut innocemment, avec de tels vers, aller tout de ce pas, si elle veut, inspirer un pareil amour à tous les héros qui sont dans ces galeries. Je ne crains pas que cela leur amollisse l'âme. Mais, du reste, qu'elle s'en aille; car je tremble qu'elle ne me veuille encore réciter quelques uns de ses vers, et je ne suis pas résolu de les entendre. La voilà enfin partie. Je ne vois plus ici aucun héros, ce me semble. Mais non, je me trompe: en voici encore un qui demeure immobile derrière cette porte. Vraisemblablement il n'a pas entendu que je voulais que tout le monde sortit. Le connais-tu, Diogène?

DIOGRNR.

C'est Pharamond', le premier roi des Français.

PLUTON.

Que dit-il? il parle en kui-mème.

## PHARAMOND.

Vous le savez bien, divine Rosemonde, que pour vous aimer je n'attendis pas que j'eusse le bonheur de vous connaître; et que c'est sur le seul récit de vos charmes, fait par un de mes rivaux, que je devins si ardemment épris de vous.

### PLUTON.

Il semble que celui-ci soit devenu amoureux avant que de voir sa maîtresse.

DIOGRNE.

Assurément il ne l'avait point vue.

PLUTON.

Quoi! il est devenu amoureux d'elle sur son portrait?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Critique de *Pharamond*, roman de la Calprenède.

## DIOGÈNE.

Il n'avait pas même vu son portrait.

## PLUTON.

Si ce n'est là une vraie folie, je ne sais pas ce qui peut l'être. Mais, dites-moi, vous, amoureux Pharamond, n'êtes-vous pas content d'avoir fondé le plus florissant royaume de l'Europe, et de pouvoir compter au rang de vos successeurs le roi qui y règne aujourd'hui? Pourquoi vous êtes-vous allé mal à propos embarrasser l'esprit de la princesse Rosemonde?

#### PHARAMOND.

Il est vrai, seigneur. Mais l'amour...

## PLUTON.

Ho! l'amour! l'amour! Va exagérer, si tu veux, les injustices de l'amour dans mes galeries. Mais pour moi, le premier qui m'en viendra encore parler, je lui donnerai de mon sceptre tout au travers du visage. En voilà un qui entre. Il faut que je lui casse la tête.

#### MINOS.

Prenez garde à ce que vous allez faire. Ne voyez-vous pas que c'est Mercure?

#### PLUTON.

Ah! Mercure, je vous demande pardon. Mais ne venez-vous point aussi me parler d'amour?

#### MERCURE.

Vous savez bien que je n'ai jamais fait l'amour pour moi-même. La vérité est que je l'ai fait quelquefois pour mon père Jupiter, et qu'en sa faveur autrefois j'endormis si bien le bon Argus, qu'il ne s'est jamais réveillé. Mais je viens vous apporter une bonne nouvelle. C'est qu'à peine l'artillerie que je vous amène a paru, que vos ennemis se sont rangés dans le devoir. Vous n'avez jamais été roi plus paisible de l'enfer que vous l'êtes.

## PLUTON.

Divin messager de Jupiter, vous m'avez rendu la vie. Mais, aunom de notre proche parenté, dites-moi, vous qui êtes le dieu de l'éloquence, comment vous avez souffert qu'il se soit glissé dans l'un et dans l'autre monde une si impertinente manière de parler que celle qui règne aujourd'hui, surtout en ces livres qu'on appelle romans; et comment vous avez permis que les plus grands héros de l'antiquité parlassent ce langage.

#### MERCURE.

Hélas! Apollon et moi, nous sommes des dieux qu'on n'invoque presque plus; et la plupart des écrivains d'aujourd'hui ne connaissent pour leur véritable patron qu'un certain Phébus, qui est bien le plus impertinent personnage qu'on puisse voir. Du reste, je viens vous avertir qu'on vous a joué une pièce.

PLUTON.

Une pièce à moi? Comment?

MERCURE.

Vous croyez que les vrais héros sont venus ici?

PLUTON.

Assurément, je le crois, et j'en ai de bonnes preuves, puisque je les tiens encore ici tous renfermés dans les galeries de mon palais.

#### MERCURE.

Vous sortirez d'erreur, quand je vous dirai que c'est une troupe de faquins, ou plutôt de fantômes chimériques, qui, n'étant que de fades copies de beaucoup de personnages modernes, ont eu pourtant l'audace de prendre le nom des plus grands héros de l'antiquité, mais dont la vie a été fort courte, et qui errent maintenant sur les bords du Cocyte et du Styx. Je m'étonne que vous y ayez été trompé. Ne voyez-vous pas que ces gens-là n'ont nul caractère des héros? Tout ce qui les soutient aux yeux des hommes, c'est un certain oripeau et un faux clinquant de paroles dont les ont chabillés ceux qui ontécrit leur vie, et qu'il n'y a qu'à leur ôter pour les faire paraître tels qu'ils sont. J'ai même amené des champs Élysées, en venant ici, un Français, pour les reconnaître quand ils seront dépouillés; car je me persuade que vous consentirez sans peine qu'ils le soient.

#### PLUTON.

J'y consens si bien que je veux que sur-le-champ la chose ici soit exécutée. Et pour ne point perdre de temps, gardes, qu'on les fasse de ce pas sortir tous de mes galeries par les portes dérobées, et qu'on les amène tous dans la grande place. Pour nous, allons nous mettre sur le balcon de cette fenêtre basse, d'où nous pourrons les contempler et leur parler tout à notre aisè. Qu'on y porte nos siéges. Mercure, mettez-vous à ma droite; et vous, Minos, à ma gauche; et que Diogène se tienne derrière nous.

MINOS.

Les voilà qui arrivent en foule.

PLUTON.

Y sont-ils tous?

UN GARDE.

On n'en a laissé aucun dans les galeries.

PLUTON.

Accourez donc, vous tous, fidèles exécuteurs de mes volontés, spectres, larves, démons, furies, milices infernales que j'ai fait assembler. Qu'on m'entoure tous ces prétendus héros, et qu'on me les dépouille.

CYRUS.

Quoi! vous feriez dépouiller un conquérant comme moi? PLUTON.

Hé! de grâce, généreux Cyrus, il faut que vous passiez le pas.
HORATIUS COCLÈS.

Quoi! un Romain comme moi, qui a défendu lui seul un pont contre toutes les forces de Porsenna, vous ne le considérerez pas plus qu'un coupeur de bourses?

PLUTON.

Je m'en vais te faire chanter.

ASTRATE.

Quoi! un galant aussi tendre et aussi passionné que moi, vous le ferez maltraiter?

PLUTON.

Je m'en vais te faire voir la reine. Ah! les voilà dépouillés.

MERCURE.

Où est le Français que j'ai amené?

LE FRANÇAIS.

Me voilà, seigneur; que souhaitez-vous?

MERCURE.

Tiens, regarde bien tous ces gens-là; les connais-tu?

LE FRANÇAIS.

Si je les connais? Hé! ce sont tous la plupart des bourgeois de mon quartier. Bonjour, madame Lucrèce. Bonjour, M. Brutus. Bonjour, mademoiselle Clélie. Bonjour, M. Horatius Coclès.

PLUTON.

Tu vas voir accommoder tes bourgeois de toutes pièces. Allons, qu'on ne les épargne point; et qu'après qu'ils auront été abondam-

ment fustigés, on me les conduise tous, sans différer, droit aux bords du fleuve de Léthé. Puis, lorsqu'ils y seront arrivés, qu'on me les jette tous, la tête la première, dans l'endroit du fleuve le plus profond, eux, leurs billets doux, leurs lettres galantes, leurs vers passionnés, avec tous les nombreux volumes, ou, pour mieux dire, les monceaux de ridicule papier où sont écrites leurs histoires. Marchez donc, faquins, autrefois si grands héros. Vous voilà arrivés à votre fin, ou, pour mieux dire, au dernier acte de la comédie que vous avez jouée si peu de temps.

CHOEUR DE HÉROS, s'en allant charges d'escourgées.

Ah! la Calprenède! Ah! Scudéri!

PLUTON.

Eh! que ne les tiens-je! que ne les tiens-je! Ce n'est pas tout, Minos. Il faut que vous vous en alliez tout de ce pas donner ordre que la même justice se fasse sur tous leurs pareils dans les autres provinces de mon royaume.

MINOS.

Je me charge avec plaisir de cette commission.

MERCURE.

Mais voici les véritables héros qui arrivent, et qui demandent à vous entretenir. Ne voulez-vous pas qu'on les introduise?

PLUTON.

Je serai ravi de les voir ; mais je suis si fatigué des sottises que m'ont dites tous ces impertinents usurpateurs de leurs noms, que vous trouverez bon qu'avant tout j'aille faire un somme.

# FRAGMENT D'UN DIALOGUE

## CONTRE LES MODERNES

QUI FONT DES VERS LATINS.

APOLLON, HORACE, DES MUSES ET DES POETES.

HORACE.

Tout le monde est surpris, grand Apollon, des abus que vous laissez régner sur le Parnasse.

Ficuve de l'oubli. (BOIL.)

#### APOLLON.

Et depuis quand, Horace, vous avisez-vous de parler français?

Les Français se mélent bien de parler latin. Ils estropient quelques-uns de mes vers; ils en font de même à mon ami Virgile; et quand ils ont accroché, je ne sais comment, disjecti membru poetæ, ainsi que je parlais autrefois, ils veulent figurer avec nous.

#### APOLLON.

Je ne comprends rien à vos plaintes. De qui donc me parlezvous?

#### HORACE.

Leurs noms me sont inconnus. C'est aux Muses de nous les apprendre.

#### APOLLON.

Calliope, dites-moi qui sont ces gens-là. C'est une chosc étrange que vous les inspiriez, et que je n'en sache rien.

## CALLIOPE.

Je vous jure que je n'en ai aucune connaissance. Ma sœur Érato sera peut-être mieux instruite que moi.

## ÉRATO.

Toutes les nouvelles que j'en ai, c'est par un pauvre libraire, qui faisait dernièrement retentir notre vallon de cris affreux. Il s'était ruiné à imprimer quelques ouvrages de ces plagiaires, et il venait se plaindre ici de vous et de nous, comme si nous devions répondre de leurs actions, sous prétexte qu'ils se tiennent au pied du Parnasse!

#### APOLLON.

Le bonhomme croit-il que nous sachions ce qui se passe hors de notre enceinte? Mais nous voilà bien embarrassés pour savoir leurs noms. Puisqu'ils ne sont pas loin de nous, faisons-les monter pour un moment. Horace, allez leur ouvrir une des portes.

#### CALLIOPE.

Si je ne me trompe, leur sigure sera réjouissante, ils nous donneront la comédie.

#### HORACE.

Quelle troupe! nous allons être accablés s'ils entrent tous. Messieurs, doucement : les uns après les autres.

<sup>&#</sup>x27; Lib: 1, sat. 1V, V. 62.

UN POETE, s'adressant à Apollon.

Da, Tymbræe, loqui....

AUTRE POETE, à Calliope.

Dic mihi, musa, virum....

TROISIÈME POETE, à Érato.

Nunc age, qui reges, Erato....

APOLLON/

Laissez vos compliments, et dites-nous d'abord vos noms.

UN POETE.

Menagius.

**AUTRE POETE.** 

Pererius.

TROISIÈME POETE.

Santolius 1.

APOLLON.

Et ce vieux bouquin que je vois parmi vous, comment s'appel le-t-il?

TEXTOR.

Je me nomme Ravisius Textor<sup>2</sup>. Quoique je sois en la compagnie de ces messieurs, je n'ai pas l'honneur d'être poëte; mais ils veulent m'avoir avec eux, pour leur fournir des épithètes au besoin.

UN POETE.

Latonæ proles divina, Jovisque.... Jovisque.... Jovisque.... Heus tu, Textor! Jovisque....

TEXTOR.

Magni...

LE POETE.

Non.

TEXTOR.

Omnipotentis.

LE POETE.

Non, non.

TEXTOR.

Bicornis.

LE POETE.

Ricornis: optime. Jovisque bicornis.

<sup>1</sup> Ménage, Dupérier, Santeul, poëtes latins modernes.

Jean Teissier, seigneur de Ravisi, auteur d'un Delectus Epithetorum.

Latonæ proles divina, Jovisque bicornis.

#### APOLLON.

Vous avez donc perdu l'esprit? Vous donnez des cornes à mon pere?

### LE POETE.

C'est pour finir le vers. J'ai pris la première épithète que Textor m'a donnée.

#### APOLLON.

Pour finir le vers, fallait-il dire une énorme sottise? Mais vous, Horace, faites aussi des vers français.

#### HORACE.

C'est-à-dire qu'il faut que je vous donne aussi une scène à mes dépens et aux dépens du sens commun.

## APOLLON.

Ce ne sera qu'aux dépens de ces étrangers. Rimez toujours.

## HORACE.

Sur quel sujet? Qu'importe? Rimons, puisqu'Apollon l'ordonne. Le sujet viendra après.

Sur la rive du fleuve amassant de l'arêne...

### UN PORTE.

Alte là. On ne dit point en notre langue : sur la rive du fleuve, mais sur le bord de la rivière. Amasser de l'arène ne se dit pas non plus; il faut dire du sable.

### HORACE.

Vous êtes plaisant. Est-ce que rive et bord ne sont pas des mots synonymes aussi bien que fleuve et rivière? Comme si je ne savais pas que dans votre cité de Paris la Seine passe sous le Pont-Nouveau! Je sais tout cela sur l'extrémité du doigt.

## UN POETE.

Quelle pitié! Je ne conteste pas que toutes vos expressions ne soient françaises; mais je dis que vous les employez mal. Par exemple, quoique le mot de cité soit bon en soi, il ne vaut rien où vous le placez: on dit la ville de Paris. De même on dit le Pont-Neuf, et non pas le Pont-Nouveau; savoir une chose sur le bout du doigt, et non pas sur l'extrémité du doigt.

#### HORACE.

Puisque je parle si mal votre langue, croyez-vous, messieurs les faiseurs de vers latins, que vous soyez plus habiles dans la nôtre? Pour vous dire nettement ma pensée, Apollon devrait

vous défendre aujourd'hui pour jamais de toucher plume ni papier.

APOLLON.

Comme ils ont fait des vers sans ma permission, ils en feraient encore malgré ma défense. Mais, puisque dans les grands abus il faut des remèdes violents, punissons-les de la manière la plus terrible. Je crois l'avoir trouvée. C'est qu'ils soient obligés désormais à lire exactement les vers les uns des autres. Horace, faites-leur savoir ma volenté.

#### HORACE.

De la part d'Apollon, il est ordonné, etc.

#### SANTEUL.

Que je lise le galimatias de Dupérier! Moi! je n'en ferai rien. C'est à lui de lire mes vers.

#### DUPÉRIER.

Je veux que Santeul commence par me reconnaître pour son maître, et après cela je verrai si je puis me résoudre à lire quelque chose de son phébus.

Ces poëtes continuent à se quereller ; ils s'accablent réciproquement d'injures, et Apolion les fait chasser honteusement du Parnasse.

# ARRET BURLESQUE

Donné en la grand'chambre du Parnasse, en faveur des maîtres-ès-arts, médecins et professeurs de l'Université de Stagyre, au pays des Chimères, pour le maintien de la doctrine d'Aristote.

Vu par la cour la requête présentée par les régents, maîtresès-arts, docteurs et professeurs de l'Université, tant en leurs noms que comme tuteurs et défenseurs de la doctrine de maître en blanc Aristote, ancien professeur royal en grec dans le collége du Lycée, et précepteur du feu roi de querelleuse mémoire, Alexandre dit le Grand, acquéreur de l'Asie, Europe, Afrique, et autres lieux; contenant que, depuis quelques années, une inconnue, nommée la Raison, aurait entrepris d'entrer par force dans les écoles de ladite Université; et pour cet effet, à l'aide de certains quidams factieux, prenant les surnoms de Gassendistes,

L'Université avait presente requête au parlement pour empêcher qu'on n'enseignat la philosophic de Descartes: La requête fut supprimée, et Bernier en sit imprimer une de sa saçou.

Cartésiens, Malebranchistes et Pourchotistes, gens sans aveu, se serait mise en état d'en expulser ledit Aristote, ancien et paisible possesseur desdites écoles, contre lequel elle et ses consorts auraient déjà publié plusieurs livres, traités, dissertations et raisonnements diffamatoires; voulant assujettir ledit Aristote à subir devant elle l'examen de sa doctrine, ce qui serait directement opposé aux lois, us et coutumes de ladite Université, où ledit Aristote aurait toujours été reconnu pour juge sans appel, et non comptable de ses opinions; que même, sans l'aveu d'icelui, elle aurait changé et innové plusieurs choses en et au dedans de la nature, ayant ôté au cœur la prérogative d'être le principe des nerfs, que ce philosophe lui avait accordée libéralement et de son bon gré, et laquelle elle aurait cédée et transportée au cerveau : et ensuite, par une procédure nulle de toute nullité, aurait attribué audit cœur la charge de recevoir le chyle, appartenant ci-devant au foie, comme aussi de faire voiturer le sang par tout le corps, avec plein pouvoir audit sang d'y vaguer, errer et circuler impunément par les veines et artères, n'ayant autre droit ni titre, pour faire lesdites vexations, que la seule expérience, dont le témoignage n'a jamais été reçu dans lesdites écoles. Aurait aussi attenté ladite Raison, par une entreprise inouie, de déloger le feu de la plus haute région du ciel, et prétendu qu'il n'avait là aucun domicile, nonobstant les certificats dudit philosophe, et les visites et descentes faites par lui sur les lieux. Plus, par un attentat et voie de sait énorme contre la Faculté de médecine, se serait ingérée de guérir, et aurait réellement et de fait guéri, quantité de fièvres intermittentes, comme tierces, doubles-tierces, quartes, triplesquartes, et même continues, avec vin pur, poudre, écorce de quinquina, et autres drogues inconnues audit Aristote et à Hippocrate son devancier, et ce sans saignée, purgation ni évacuation précédentes; ce qui est non-seulement irrégulier, mais tortionnaire et abusif; ladite Raison n'ayant jamais été admise ni agrégée au corps de ladite Faculté, et ne pouvant par conséquent consulter avec les docteurs d'icelle, ni être consultée par eux, comme elle ne l'a en effet jamais été. Nonobstant quoi, et malgré les plaintes et oppositions réitérées des sieurs Blondel, Courtois, Denyau, et autres défenseurs de la bonne doctrine, elle n'aurait pas laissé de se servir toujours desdites drogues, ayant eu la hardiesse de les employer sur les médecins même de ladite Faculté, dont plusieurs.

au grand scandale des règles, ont été guéris par lesdits remèdes : ce qui est d'un exemple très-dangereux, et ne peut avoir été fait que par mauvaises voies, sortiléges et pactes avec le diable. Et, non contente de ce, aurait entrepris de diffamer et de bannir des écoles de philosophie les formalités, matérialités, entités, identités, virtualités, eccéités, pétréités, polycarpéités et autres êtres imaginaires, tous enfants et ayants cause de défunt maître Jean Scot, leur père; ce qui porterait un préjudice notable, et causerait la totale subversion de la philosophie scolastique, dont elles font tout le mystère, et qui tire d'elles toute sa subsistance, s'il n'y était par la cour pourvu. Vu les libelles intitulés Physique de Rohault, Logique de Port-Royal, Traités du Quinquina, même l'Adversus Aristoteles de Gassendi, et autres pièces attachées à ladite requête, signée Chicaneau, procureur de ladite Université: Oul le rapport du conseiller-commis; tout considéré:

LA Cour, ayant égard à ladite requête, a maintenu et gardé, maintient et garde ledit Aristote en la pleine et paisible possession et jouissance desdites écoles. Ordonne qu'il sera toujours suivi et enseigné par les régents, docteurs, maitres-ès-arts et professeurs de ladite Université, sans que pour ce ils soient obligés de le lire, ni de savoir sa langue et ses sentiments. Et, sur le fond de sa doctrine, les renvoie à leurs cahiers. Enjoint au cœur de continuer d'être le principe des nerfs, et à toutes personnes, de quelque condition et profession qu'elles soient, de le croire tel, nonobstant toute expérience à ce contraire. Ordonne pareillement au chyle d'aller droit au foie, sans plus passer par le cœur, et au foie de le recevoir. Fait défenses au sang d'être plus vagabond, errer ni circuler dans le corps, sous peine d'être entièrement livré et abandonné à la Faculté de médecine. Défend à la Raison et à ses adhérents de plus s'ingérer à l'avenir de guérir les fièvres tierces, doubles-tierces, quartes, triple-quartes ni continues, par mauvais movens et voies de sortiléges, comme vin pur, poudre, écorce de quinquina, et autres drogues non approuvées ni connues des anciens. Et en cas de guérisons irrégulières par icelles drogues, permet aux médecins de ladite Faculté de rendre, suivant leur méthode ordinaire, la fièvre aux malades, avec casse, séné, sirops, juleps et autres remèdes propres à ce; et de remettre lesdits malades en tel et semblable état qu'ils étaient auparavant, pour être ensuite traités selon les règles; et, s'ils n'en réchappent, conduits du moins en

l'autre monde suffisamment purgés et évacués. Remet les entités, identités, virtualités, eccéités et autres pareilles formules scotistes, en leur bonne fame et renommée. A donné acte aux sieurs Blondel, Courtois et Denyau de leur opposition au bon sens. A réintégrék seu dans la plus haute région du ciel, suivant et conformément aux descentes faites sur les lieux. Enjoint à tous régents, maîtres-èsarts et professeurs d'enseigner comme ils ont accoutumé, et de se servir, pour raison de ce, de tel raisonnement qu'ils aviseront bon être, et aux répétiteurs hibernois et autres leurs suppots de leur prêter main-forte, et de courir sus aux contrevenants, à peine d'être privés du droit de disputer sur les prolégomènes de la logique. Et afin qu'à l'avenir il n'y soit contrevenu, a banni à perpétuité la Raison des écoles de ladite Université: lui fait défenses d'y entrer, troubler ni inquiéter ledit Aristote en la possession et jouissance d'icelles, à peine d'être déclarée janséniste et amie des nouveautés. Et à cet effet, sera le présent arrêt lu et publié aux Mathurins de Stagyre, à la première assemblée qui sera faite pour la procession du recteur, et affiché aux portes de tous les colléges du Parnasse, et partout où besoin sera. Fait ce trente-huitième jour d'août onze mille six cent soixante et quinze.

COLLATIONNÉ AVEC PARAPHE.

# REMERCIMENT

A MESSIEURS DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE.

1684.

# Messieurs,

L'honneur que je reçois aujourd'hui est quelque chose pour moi de si grand, de si extraordinaire, de si peu attendu, et tant de sortes de raisons semblaient devoir pour jamais m'en exclure, que, dans le moment même où je vous en fais mes remerciments, je ne sais encore ce que je dois croire. Est-il possible, est-il bien vrai que vous m'ayez en effet jugé digne d'être admis dans cette illustre compagnie, dont le fameux établissement ne fait guère moins d'honneur à la mémoire du cardinal de Richelieu que tant

de choses merveilleuses qui ont été exécutées sous son ministère? Et que penserait ce grand homme, que penserait ce sage chancelier qui a possédé après lui la dignité de votre protecteur ', et après lequel vous avez jugé ne pouvoir choisir que le roi même; que penseraient-ils, dis-je, s'ils me voyaient aujourd'hui entrer dans ce corps si célèbre, l'objet de leurs soins et de leur estime, et où. par les lois qu'ils ont établies, par les maximes qu'ils ont maintenues, personne ne doit être reçu qu'il ne soit d'un mérite sans reproche, d'un esprit hors du commun, en un mot, semblable à vous? Mais à qui est-ce encore que je succède dans la place que vous m'y donnez? N'est-ce pas à un homme 2 également considérable et par ses grands emplois et par sa profonde capacité dans les affaires, qui tenait une des premières places dans le conseil. et qui en tant d'importantes occasions a été honoré de la plus étroite confiance de son prince; à un magistrat non moins sage qu'éclairé, vigilant, laborieux, et avec lequel, plus je m'examine, moins je me trouve de proportion?

Je sais bien, messieurs, et personne ne l'ignore, que, dans le choix que vous faites des hommes propres à remplir les places vacantes de votre savante assemblée, vous n'avez égard ni au rang ni à la dignité; que la politesse, le savoir, la connaissance des belles-lettres, ouvrent chez vous l'entrée aux honnètes gens, et que vous ne croyez point remplacer indignement un magistrat du premier ordre, un ministre de la plus haute élévation, en lui substituant un poëte célèbre, un écrivain illustre par ses ouvrages, et qui n'a souvent d'autre dignité que celle que son mérite lui donne sur le Parnasse. Mais, en qualité même d'homme de lettres, que puis-je vous offrir qui soit digne de la grâce dont vous m'honorez? Serait-ce un faible recueil de poésies, qu'une témérité heureuse et quelque adroite imitation des anciens ont fait valoir, plutôt que la beauté des pensées, ni la richesse des expressions? Serait-ce une traduction si éloignée de ces grands chefs-d'œuvre que vous nous donnez tous les jours, et où vous faites si glorieusement revivre les Thucydide, les Xénophon, les Tacite, et tous ces autres célèbres heros de la savante antiquité? Non, messieurs, vous connaissez trop bien la juste valeur des choses pour payer d'un si grand prix des ouvrages aussi médiocres que les miens, et pour m'offrir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Séguier, mort en 1672. Louis XIV se déclara alors protecteur de l'Académie. <sup>2</sup> Monsieur de Bezons, conseiller-d'État. (BOIL.)

de vous-mêmes, s'il faut ainsi dire, sur un si léger fondement, un honneur que la connaissance de mon peu de mérite ne m'a pas laissé seulement la hardiesse de demander.

Quelle est donc la raison qui vous a pu inspirer si heureusement pour moi en cette rencontre? Je commence à l'entrevoir, et j'ose me flatter que je ne vous ferai point souffrir en la publiant. La bonté qu'a eu le plus grand prince du monde, en voulant bien que je m'employasse, avec un de vos plus illustres écrivains 2, à ramasser en un corps le nombre infini de ses actions immortelles; cette permission, dis-je, qu'il m'a donnée, m'a tenu lieu auprès de vous de toutes les qualités qui me manquent. Elle vous a entièrement déterminés en ma faveur. Oui, messieurs, quelque juste sujet qui dût pour jamais m'interdire l'entrée de votre académie, vous n'avez pas cru qu'il fût de votre équité de souffrir qu'un homme destiné à parler de si grandes choses fût privé de l'utilité de vos leçons, ni instruit en d'autre école qu'en la vôtre. Et en cela vous avez bien fait voir que , lorsqu'il s'agit de votre auguste protecteur, quelque autre considération qui vous pût retenir d'ailleurs, votre zèle ne vous laisse plus voir que le seul intérêt de sa gloire.

Permettez pourtant que je vous désabuse, si vous vous êtes persuadés que ce grand prince, en m'accordant cette grace, ait cru rencontrer en moi un écrivain capable de soutenir en quelque sorte, par la beauté du style et par la magnificence des paroles, la grandeur de ses exploits. C'est à vous, messieurs, c'est à des plumes comme les vôtres, qu'il appartient de faire de tels chessd'œuvre; et il n'a jamais conçu de moi une si avantageuse pensée. Mais comme tout ce qui s'est fait sous son règne tient beaucoup du miracle et du prodige, il n'a pas trouvé mauvais qu'au milieu de tant d'écrivains célèbres qui s'apprêtent à l'envi à peindre ses actions dans tout leur éclat et avec tous les ornements de l'éloquence la plus sublime, un homme sans fard, et accusé plutot de trop de sincérité que de flatterie, contribuat de son travail et de ses conseils à bien mettre en jour, et dans toute la naivelé du style le plus simple, la vérité de ses actions, qui, étant si peu vraisemblables d'elles-mêmes, ont bien plus besoin d'être fidèlement écrites que fortement exprimées.

<sup>\*</sup> Texte de 1688 à 1713.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Racine.

En effet, messieurs, lorsque des orateurs et des poêtes, ou des historiens même, aussi entreprenants quelquefois que les poëtes et les orateurs, viendront à déployer sur une matière si heureuse toutes les hardiesses de leur art, toute la force de leurs expressions; quand ils diront de Louis LE GRAND, à meilleur titre qu'on ne l'a dit d'un fameux capitaine de l'antiquité, qu'il a lui seul plus fait d'exploits que les autres n'en ont lu , qu'il a pris plus de villes que les autres rois n'ont souhaité d'en prendre; quand ils assureront qu'il n'y a point de potentat sur la terre, quelque ambitieux qu'il puisse être, qui, dans les vœux secrets qu'il fait au ciel, ose lui demander autant de prospérités et de gloire que le ciel en a accordé libéralement à ce prince; quand ils écriront que sa conduite est maîtresse des événements, que la fortune n'oserait contredire ses desseins; quand ils le peindront à la tête de ses armées, marchant à pas de géant au travers des fleuves et des montagnes, foudroyant les remparts, brisant les rocs, terrassant tout ce qui s'oppose à sa rencontre : ces expressions paraitront sans doute grandes, riches, nebles, accommodées au sujet; mais, en les admirant, on ne se croira point obligé d'y ajouter foi, et la vérité sous ces ornements pompeux pourra aisément être désavouée ou méconnue.

Mais lorsque des écrivains sans artifice, se contentant de rapporter sidèlement les choses, et avec toute la simplicité de témoins qui déposent, plutôt même que d'historiens qui racontent, exposeront bien tout ce qui s'est passé en France depuis la fameuse paix des Pyrénées 2, tout ce que le roi a fait pour rétablir dans ses États l'ordre, les lois, la discipline; quand ils compteront bien toutes les provinces que dans les guerres suivantes il a ajoutées à son royaume, toutes les villes qu'il a conquises, tous les avantages qu'il a eus, toutes les viotoires qu'il a remportées sur ses ennemis, l'Espagne, la Hollande, l'Allemagne, l'Europe entière trop faible contre lui seul, une guerre toujours féconde en prospérités, une paix encore plus glorieuse; quand, dis-je, des plumes sincères et plus soigneuses de dire vrai que de se faire admirer, articuleront bien tous ces faits disposés dans l'ordre des temps, et accompagnés de leurs véritables circonstances : qui est-ce qui en pourra disconvenir, je ne dis pas de nos voisins, je ne dis pas de nos alliés, je

<sup>&#</sup>x27;Mot fameux de Cicéron en parlant de Pompée : Plura bella gessit quam exteri legerunt (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Signee le 7 novembre 1659, dans l'île des Faisans.

dis de nos canemis mêmes? Et quand ils n'en voudraient pas tomher d'accord, leurs puissances diminuées, leurs États resserrés dans des bornes plus étroites, leurs plaintes, leurs jalousies, leurs fureurs, leurs invectives mêmes, ne les en convaincront-ils pas malgré eux? Pourront-ils nier que, l'année même où je parle, ce prince voulant les contraindre d'accepter la paix, qu'il leur offrait pour le bien de la chrétienté, il a tout à coup, et lorsqu'ils le publiaient entièrement épuisé d'argent et de forces, il a, dis-je, tout à coup fait sortir comme de terre, dans les Pays-Bas, deux armées de quarante mille hommes chacune, et les y a fait subsister abondamment, malgré la disette des fourrages et la sécheresse de la saison? Pourront-ils nier que, tandis qu'avec une de ses armées il faisait assiéger Luxembourg, lui-même avec l'autre, tenant toutes les villes du Hainaut et du Brabant comme bloquées, par cette conduite toute merveilleuse, ou plutôt par une espèce d'enchantement semblable à celui de cette tête si célèbre dans les fables, dont l'aspect convertissait les hommes en rochers, il a rendu les Espagnols immobiles spectateurs de la prise de cette place si importante, où ils avaient mis leur dernière ressource; que, par un effet non moins admirable d'un enchantement si prodigieux, cet opiniatre ennemi de sa gloire, cet industrieux artisan de ligues et de querelles 1, qui travaillait depuis si longtemps à remuer contre lui toute l'Europe, s'est trouvé lui-même dans l'impuissance, pour ainsi dire, de se mouvoir, lié de tous côtés, et réduit pour toute vengeance à semer des libelles, à pousser des cris et des injures? Nos ennemis, je le répète, pourront-ils nier toutes ces choses? Pourront-ils ne pas avouer qu'au même temps que ces merveilles s'exécutaient dans les Pays-Bas, notre armée navale sur la mer Méditerranée, après avoir forcé Alger à demander la paix, faisait sentir à Gènes, par un exemple à jamais terrible, la juste punition de ses insolences et de ses perfidies, ensevelissait sous les ruines de ses palais et de ses maisons cette superbe ville, plus aisée à détruire qu'à humilier? Non, sans doute, nos ennemis n'oseraient démentir des vérités si reconnues, surtout lorsqu'ils les verront écrites avec cet air simple et naîf, et dans ce caractère de sincérité et de vraisemblance, qu'au défaut des autres choses je no désespère pas absolument de pouvoir, au moins en partie, sournir à l'histoire.

Le prince d'Orange, depuis roi d'Angleterre.

Mais comme cette simplicité même, toute ennemie qu'elle est de l'ostentation et du faste, a pourtant son art, sa méthode, ses agréments, où pourrais-je mieux puiser cet art et ces agréments que dans la source même de toutes les délicateures, dans cette académie qui tient depuis si longtemps en sa possession tous les trésors, toutes les richesses de notre langue? C'est donc, messieurs, ce que j'espère aujourd'hui trouver parmi vous, c'est ce que j'y viens étudier, c'est ce que j'y viens apprendre. Heureux si, par mon assiduité à vous cultiver, par mon adresse à vous faire parler sur ces matières, je puis vous engager à ne me rien cacher de vos connaissances et de vos secrets! Plus heureux encore si, par mes respects et par mes sincères soumissions, je puis parfaitement vous convaincre de l'extrême reconnaissance que j'aurai toute ma vie de l'honneur inespéré que vous m'avez fait!

#### DISCOURS SUR LE STYLE DES INSCRIPTIONS.

M. Charpentier, de l'Académie française, ayant composé des inscriptions pleines d'emphase, qui furent mises par ordre du roi au bas des tableaux des victoires de ce prince, peints dans la grande galerie de Versailles, par monsieur le Brun, monsieur de Louvois, qui succéda à monsieur Colbert dans la charge de surintendant des bâtiments, fit entendre à sa majesté que ces inscriptions déplaisaient fort à tout le monde; et, pour mieux lui montrer que c'était avec raison, me pria de faire sur cela un mot d'écrit qu'il pût montrer au roi. Ce que je fis aussitôt. Sa majesté kut cet écrit avec plaisir, et l'approuva : de sorte que la saison l'appelant à Fontainebleau, il ordonna qu'en son absence on ôtat toutes ces pompeuses déclamations de M. Charpentier, et qu'on y mit les inscriptions simples qui y sont, que nous composames presque surle-champ, monsieur Racine et moi, et qui furent approuvées de tout le monde. C'est cet écrit, fait à la prière de monsieur de Louvois, que je donne ici au public.

Les inscriptions doivent être simples, courtes et familières. La pompe ni la multitude des paroles n'y valent rien, et ne sont point propres au style grave, qui est le vrai style des inscriptions. Il est

absurde de faire une déclamation autour d'une médzille ou au bas d'un tableau, surtout lorsqu'il s'agit d'actions comme celles du roi, qui, étant d'elles-mêmes toutes grandes et toutes merveilleuses, n'ont pas besoin d'être exagérées.

Il suffit d'énoncer simplement les choses pour les faire admirer.

« Le passage du Rhin » dit beaucoup plus que : « Le merveilleux « passage du Rhin. » L'épithète de MERVEILLEUX en cet endroit, bien loin d'augmenter l'action, la diminue, et sent son déclamateur qui veut grossir de petites choses. C'est à l'inscription à dire : « Voilà le passage du Rhin, » et celui qui lit saura bien dire sans elle-: « Le passage du Rhin est une des plus merveilleuses actions « qui aient jamais été faites dans la guerre. » Il le dira même d'autant plus volontiers que l'inscription ne l'aura pas dit avant lui, les hommes naturellement ne pouvant souffrir qu'on prévienne leur jugement, ni qu'on leur impose la nécessité d'admirer ce qu'ils admireront assez d'eux-mêmes.

D'ailleurs, comme les tableaux de la galerie de Versailles sont des espèces d'emblèmes héroïques des actions du roi, il ne faut, dans les règles, que mettre au bas du tableau le fait historique qui a donné occasion à l'emblème. Le tableau doit dire le reste, et s'expliquer tout seul. Ainsi, par exemple, lorsqu'on aura mis au bas du premier tableau: « Le roi prend lui-mêrae la conduite de « son royaume, et se donne tout entier aux affaires, 1661, » il sera aisé de concevoir le dessein du tableau, où l'on voit le roi fort jeune, qui s'éveille au milieu d'une foule de plaisirs dont il est environné, et qui, tenant de la main un timon, s'apprête à suivre la Gloire qui l'appelle, etc.

Au reste, cette simplicité d'inscriptions est extrêmement du goût des anciens, comme on le peut voir dans les médailles, où ils se contentaient souvent de mettre pour toute explication la date de l'action qui est figurée, ou le consulat sous lequel elle a été faite, ou tout au plus deux mots qui apprennent le sujet de la médaille.

Il est vrai que la langue latine dans cette simplicité a une noblesse et une énergie qu'il est difficile d'attraper en notre langue; mais si l'on n'y peut atteindre, il faut s'efforcer d'en approcher, et tout du moins ne pas charger nos inscriptions d'un verbiage et d'une enflure de paroles qui, étant fort mauvaises partout ailleurs, devient surtout insupportable en ces endroits. Ajoutez à tout cela que ces tableaux étant dans l'appartement du roi, et ayant été faits par son ordre, c'est en quelque sorte le roi lui-même qui parle à ceux qui viennent voir sa galerie. C'est pour ces raisons qu'on a cherché une grande simplicité dans les nouvelles inscriptions, où l'on ne met proprement que le titre et la date, et où l'on a surtout évité le faste et l'ostentation.

# TRAITÉ DU SUBLIME,

OU

# DU MERVEILLEUX DANS LE DISCOURS,

TRADUIT DU GREC DE LONGIN.

# PRÉFACE DU TRADUCTEUR.

Ce petit traité, dont je donne la traduction au public , est une pièce échappée du naufrage de plusieurs autres livres que Longin avait composés. Encore n'est-elle pas venue à nous tout entière : car, bien que le volume ne soit pas fort gros, il y a plusieurs endroits défectueux; et nous avons perdu le Traité des Passions, dont l'auteur avait fait un livre à part, qui était comme une suite naturelle de celui-ci. Néanmoins, tout défiguré qu'il est, il nous en reste encore assez pour nous faire concevoir une fort grande idée de son auteur, et pour nous donner un véritable regret de la perte de ses autres ouvrages. Le nombre n'en était pas médiocre. Suidas en compte jusqu'à neuf, dont il ne nous reste plus que des titres assez confus. C'étaient tous ouvrages de critique. Et certainement on ne saurait assez plaindre la perte de ces excellents originaux, qui, à en juger par celui-ci, devaient être autant de chess-d'œuvre de bon sens, d'érudition et d'éloquence. Je dis d'éloquence, parce que Longin ne s'est pas contenté, comme Aristote et Hermogène?. de nous donner des préceptes tout secs et dépouillés d'ornements. Il n'a pas voulu tomber dans le défaut qu'il reproche à Cécilius, qui avait, dit-il, écrit du sublime en style bas. En traitant des beautés de l'élocution, il a employé toutes les finesses de l'élocution. Sou-

L'auteur la donna en 1674, dans sa trente-huitième année.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rhéteur célèbre de Tarse en Cilicie. Il prononçait, dès l'âge de quinze ans, des discours improvisés avec une si étonnante facilité, que l'empereur Marc-Aurèle voulut aller l'entendre. A seize ans, il publia son excellent ouvrage sur la rhétorique; mais, à vingt-cinq, il perdit tout à coup la mémoire, et tomba dans un état de stupidité où il végéta jusqu'à un âge fort avancé, n'étant plus que l'ombre de lui-même. Voyez Belin de Ballu, Hist. crit. de l'Éloq., tome ii, p. 219.

vent il fait la figure qu'il enseigne; et, en parlant du sublime, il est lui-même très-sublime. Cependant il fait cela si à propos et avec tant d'art, qu'on ne saurait l'accuser en pas un endroit de sortir du style didactique. C'est ce qui a donné à son livre cette haute réputation qu'il s'est acquise parmi les savants, qui l'ont tous regardé comme un des plus précieux restes de l'antiquité sur les matières de rhétorique. Casaubon l'appelle un livre d'or, voulant marquer par là le poids de ce petit ouvrage, qui, malgré sa petitesse, peut être mis en balance avec les plus gros volumes.

Aussi jamais homme, de son temps même, n'a été plus estimé que Longin. Le philosophe Porphyre, qui avait été son disciple, parle de lui comme d'un prodige. Si on l'en croit, son jugement était la règle du bon sens; ses décisions en matière d'ouvrages passaient pour des arrêts souverains; et rien n'était bon ou mauvais qu'autant que Longin l'avait approuvé ou blâmé. Eunapius, dans la Vie des Sophistes, passe encore plus avant. Pour exprimer l'estime qu'il fait de Longin, il se laisse emporter à des hyperboles extravagantes, et ne saurait se résoudre à parler en style raisonnable d'un mérite aussi extraordinaire que celui de cet auteur. Mais Longin ne fut pas simplement un critique habile, ce fut un ministre d'État considérable; et il sussit, pour saire son éloge, de dire qu'il fut considéré de Zénobie, cette fameuse reine des Palmyréniens, qui osa bien se déclarer reine de l'Orient après la mort de son mari Odenat. Elle avait appelé d'abord Longin auprès d'elle pour s'intruire dans la langue grecque : mais de son maitre en grec elle en sit à la sin un de ses principaux ministres. Ce sut lui qui encouragea cette reine à soutenir la qualité de reine de l'Orient, qui lui rehaussa le cœur dans l'adversité, et qui lui fournit les paroles altières qu'elle écrivit à Aurélian, quand cet empereur la somma de se rendre. Il en coûta la vie à notre auteur; mais sa mort fut également glorieuse pour lui et honteuse pour Aurélian, dont on peut dire qu'elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme cette mort est un des plus fameux incidents de l'histoire de ce temps-là, le lecteur ne sera peut-être pas faché que je lui rapporte ici ce que Flavius Vopiscus en a écrit. Cet auteur raconte que l'armée de Zénobie et de ses alliés ayant été mise en fuite près de la ville d'Émèse, Aurélian alla mettre le siége devant Palmyre, où cette princesse s'était retirée. Il y trouva plus de résistance qu'il ne s'était imaginé, et qu'il n'en devait attendre vraisemblablement de la résolution

d'une femme. Ennuyé de la longueur du siége, il essaya de l'avoir par composition. Il écrivit donc une lettre à Zénobie, dans laquelle il lui offrait la vie et un lieu de retraite, pourvu qu'elle se rendit dans un certain temps. Zénobie, ajoute Vopiscus, répondit à cette lettre avec une flerté plus grande que l'état de ses affaires ne lui permettait. Elle croyait par là donner de la terreur à Aurélian. Voici sa réponse :

« Zénobie, reine de l'Orient, à l'empereur Aurélian.

« Personne jusqu'ici n'a fait une demande pareille à la tienne. C'est « la vertu, Aurélian, qui doit tout faire dans la guerre. Tu me « commandes de me remettre entre tes mains, comme si tu ne savais « pas que Cléopâtre aima mieux mourir avec le titre de reine, que « de vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le secours des « Perses; les Sarrasins arment pour nous; les Arméniens se sont « déclarés en notre faveur; une troupe de voleurs dans la Syrie a « défait ton armée : juge ce que tu dois attendre, quand toutes ces « forces seront jointes. Tu rabattras de cet orgueil avec lequel, « comme maître absolu de toutes choses, tu m'ordonnes de me « rendre. »

Cette lettre, ajoute Vopiscus, donna encore plus de colère que de honte à Aurélian. La ville de Palmyre fut prise peu de jours après, et Zénobie arrêtée comme elle s'enfuyait chez les Perses. Toute l'armée demandait sa mort; mais Aurélian ne voulut pas déshonorer sa victoire par la mort d'une femme. Il réserva donc Zénobie pour le triomphe, et se contenta de faire mourir ceux qui l'avaient assistée de leurs conseils. Entre ceux-là, continue cet historien, le philosophe Longin fut extrèmement regretté. Il avait été appelé auprès de cette princesse pour lui enseigner le grec. Aurélian le sit mourir pour avoir écrit la lettre précédente; car, bien qu'elle sût écrite en langue syriaque, on le soupçonnait d'en être l'auteur. L'historien Zosime témoigne que ce sut Zénobic elle-même qui l'en accusa. « Zenobie, dit-il, se voyant arrêtée, « rejeta toute sa faute sur ses ministres, qui avaient, dit-elle, abusé « de la faiblesse de son esprit. Elle nomma entre autres Longin, « celui dont nous avons encore plusieurs écrits si utiles. Aurélian « ordonna qu'on l'envoyat au supplice. Ce grand personnage, « poursuit Zosime, souffrit la mort avec une constance admirable,

« jusques à consoler en mourant ceux que son malheur touchait « de pitié et d'indignation. »

Par là on peut voir que Longin n'était pas seulement un habile rhéteur, comme Quintilien et comme Hermogène, mais un philosophe digne d'être mis en parallèle avec les Socrates et avec les Catons. Son livre n'a rien qui démente ce que je dis. Le caractère d'honnête homme y paraît partout; et ses sentiments ont je ne sais quoi qui marque non-seulement un esprit sublime, mais une àme fort élevée au-dessus du commun. Je n'ai donc point de regret d'avoir employé quelques-unes de mes veilles à débrouiller un si excellent ouvrage, que je puis dire n'avoir été entendu jusqu'ici que d'un très-petit nombre de savants. Muret fut le premier qui entreprit de le traduire en latin, à la sollicitation de Manuce; mais il n'acheva pas cet ouvrage, soit parce que les difficultés l'en rebutèrent, ou que la mort le surprit auparavant. Gabriel de Pétra 1, à quelque temps de là, fut plus courageux; et c'est à lui qu'on doit la traduction latine que nous en avons. Il y en a encore deux autres; mais elles sont si informes et si grossières, que ce serait faire trop d'honneur à leurs auteurs que de les nommer. Et même celle de Pétra, qui est infiniment la meilleure, n'est pas fort achevée; car, outre que souvent il parle grec en latin, il y a plusieurs endroits où l'on peut dire qu'il n'a pas fort bien entendu son auteur. Ce n'est pas que je veuille accuser un si savant homme d'ignorance, ni établir ma réputation sur les ruines de la sienne. Je sais ce que c'est que de débrouiller le premier un auteur; et j'avoue d'ailleurs que son ouvrage m'a beaucoup servi, aussi bien que les petites notes de Langbaine 2 et de M. le Fèvre : mais je suis bien aise d'excuser, par les fautes de la traduction latine, celles qui pourront m'être échappées dans la française: J'ai pourtant sait tous mes efforts pour la rendre aussi exacte qu'elle pouvait l'être. A dire vrai, je n'y ai pas trouvé de petites difficultés. Il est aisé à un traducteur latin de se tirer d'affaire aux endroits mêmes qu'il n'entend pas. Il n'a qu'à traduire le grec mot pour mot, et à débiter des paroles qu'on peut au moins soupçonner d'être intelligibles. En effet, le lecteur, qui bien souvent n'y conçoit rien, s'en prend

31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il professait le grec à Lausanne, et vivait au commencement du dix-septième

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gérard Langbaine, savant anglais, né à Bartonkirke, dans le Westmoreland, en 1608, publia en 1636, à Oxford, une édition de Longin, avec des notes estimées.

plutôt à soi-même qu'à l'ignorance du traducteur. Il n'en est pas ainsi des traductions en langue vulgaire. Tout ce que le lecteur n'entend point s'appelle un galimatias, dont le traducteur tout seul est responsable. On lui impute jusqu'aux fautes de son auteur; et il faut en bien des endroits qu'il les rectifie, sans néanmoins qu'il ose s'en écarter.

Quelque petit donc que soit le volume de Longin, je ne croirais pas avoir fait un médiocre présent au public, si je lui en avais donné une bonne traduction en notre langue. Je n'y ai point épargné mes soins ni mes peines. Qu'on ne s'attende pas pourtant de trouver ici une version timide et scrupuleuse des paroles de Longin. Bien que je me sois efforcé de ne me point écarter en pas un endroit des règles de la véritable traduction, je me suis pourtant donné une honnète liberté, surtout dans les passages qu'il rapporte. J'ai songé qu'il ne s'agissait pas simplement ici de traduire Longin, mais de donner au public un Traité du sublime qui pût être utile. Avec tout cela néanmoins il se trouvera peut-être des gens qui non-seulement n'approuveront pas ma traduction, mais qui n'épargneront pas même l'original. Je m'attends bien qu'il y en aura plusieurs qui déclineront la juridiction de Longin, qui condamneront ce qu'il approuve, et qui loueront ce qu'il blame. C'est le traitement qu'on doit attendre de la plupart des juges de notre siècle. Ces hommes accoutumés aux débauches et aux excès des poētes modernes, et qui, n'admirant que ce qu'ils n'entendent point, ne pensent pas qu'un auteur se soit élevé s'ils ne l'ont entièrement perdu de vue; ces petits esprits, dis-je, ne seront pas sans doute fort frappés des hardiesses judicieuses des Homère, des Platon et des Démosthène. Ils chercheront souvent le sublime dans le sublime, et peut-être se moqueront-ils des exclamations que Longin fait quelquesois sur des passages qui, bien que très-sublimes, ne laissent pas que d'être simples et naturels, et qui saisissent plutôt l'àme qu'ils n'éclatent aux yeux. Quelque assurance pourtant que ces messieurs aient de la netteté de leurs lumières, je les prie de considérer que ce n'est pas ici l'ouvrage d'un apprenti que je leur offre, mais le chef-d'œuvre d'un des plus savants critiques de l'antiquité. Que s'ils ne voient pas la beauté de ces passages, cela peut aussitôt venir de la faiblesse de leur vue que du peu d'éclat dont ils brillent. Au pis aller, je leur conseille d'en accuser la traduction, puisqu'il n'est que trop vrai que je n'ai ni atteint ni pu

atteindre à la perfection de ces excellents originaux; et je leur déclare par avance que s'il y a quelques défauts, ils ne sauraient venir que de moi.

Il ne reste plus, pour finir cette préface, que de dire ce que Longin entend par sublime; car, comme il écrit de cette matière après Cécilius, qui avait presque employé tout son livre à montrer ce que c'est que le sublime, il n'a pas cru devoir rebattre une chose qui n'avait été déjà que trop discutée par un autre. Il faut donc savoir que, par sublime, Longin n'entend pas ce que les orateurs appellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans le discours, et qui fait qu'un ouvrage enlève, ravit, transporte. Le style sublime veut toujours de grands mots; mais le sublime se peut trouver dans une seule pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de paroles. Une chose peut être dans le style sublime, et n'être pourtant pas sublime, c'est-à-dire n'avoir rien d'extraordinaire ni de surprenant. Par exemple : Le souverain arbitre de la nature d'une seule parole forma la lumière : voilà qui est dans le style sublime; cela n'est pas néanmoins sublime, parce qu'il n'y a rien là de fort merveilleux, et qu'on ne put aisément trouver. Mais, Dieu dit : Que la lumière se fasse; et la kumière se fit: ce tour extraordinaire d'expression, qui marque si bien l'obéissance de la créature aux ordres du créateur, est véritablement sublime, et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre par sublime, dans Longin, l'extraordinaire, le surprenant, et, comme je l'ai traduit, le merveilleux dans le discours 1.

J'ai rapporté ces paroles de la Genèse, comme l'expression la plus propre à mettre ma pensée en jour, et je m'en suis servi d'autant plus volontiers que cette expression est citée avec éloge par Longin même, qui, au milieu des ténèbres du paganisme, n'a pas laissé de reconnaître le divin qu'il y avait dans ces paroles de l'Écriture. Mais que dirons-nous d'un des plus savants hommes de notre siècle<sup>2</sup>, qui, éclairé des lumières de l'Évangile, ne s'est pas aperçu de la beauté de cet endroit; a osé, dis-je, avancer, dans un livre qu'il a fait pour démontrer la religion chrétienne, que Longin s'était trompé lorsqu'il avait cru que ces paroles étaient sublimes? J'ai la satisfaction au moins que des personnes non

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Icl se terminait la préface de la première édition, publiée en 1674. Ce qui suit fut ajouté en 1683.

<sup>·</sup> læ célèbre Huct.

moins considérables par leur piété que par leur profonde érudition, qui nous ont donné depuis peu la traduction du livre de la Genèse, n'ont pas été de l'avis de ce savant homme; et, dans leur préface, entre plusieurs preuves excellentes qu'ils ont apportées pour faire voir que c'est l'Esprit saint qui a dicté ce livre, ont allégué le passage de Longin, pour montrer combien les chrétiens doivent être persuadés d'une vérité si claire, et qu'un païen même a sentie par les seules lumières de la raison.

Au reste, dans le temps qu'on travaillait à cette dernière édition de mon livre, M. Dacier, celui qui nous a depuis peu donné les Odes d'Horace en français, m'a communiqué de petites notes très savantes qu'il a faites sur Longin, où il a cherché de nouveaux sens inconnus jusqu'ici aux interprètes. J'en ai suivi quelques-unes; mais comme dans celles où je ne suis pas de son sentiment je puis m'ètre trompé, il est bon d'en faire les lecteurs juges. C'est dans cette vue que je les ai mises à la suite de mes remarques; M. Dacier n'étant pas seulement un homme de très-grande érudition et d'une critique très-fine, mais d'une politesse d'autant plus estimable qu'elle accompagne rarement un grand savoir. Il a été disciple du célèbre M. le Fèvre, père de cette savante fille à qui nous devons la première traduction qui ait encore paru d'Anacréon en français, et qui travaille maintenant à nous faire voir Aristophane, Sophocle et Euripide en la même langue.

J'ai laissé <sup>3</sup> dans toutes mes autres éditions cette préface telle qu'elle était lorsque je la fis imprimer pour la première fois, il y a plus de vingt ans, et je n'y ai rien ajouté: mais aujourd'hui, comme j'en revoyais les épreuves, et que je les allais rendre à l'imprimeur, il m'a paru qu'il ne serait peut-être pas mauvais, pour mieux faire connaître ce que Longin entend par ce mot de sublime. de joindre encoreici, au passage que j'ai rapporté de la Bible, quelque autre exemple pris d'ailleurs. En voici un qui s'est présenté assez heureusement à ma mémoire. Il est tiré de l'Horace de M. de Corneille. Dans cette tragédie, dont les trois premiers actes sont,

Le Maistre de Saci, et autres écrivains de Port-Royal.

3 Ceci sut ajouté dans l'édition de 1701.

Mademoiselle Le Fèvre, depuis madame Dacier. Elle avait déjà publié, à cette époque, Callimaque, Florus, Dictys de Crète, Darès le Phrygien, Aurelius Victor, avec de savants commentaires, et sa traduction des poésies d'Anacréon et de Sapho. Elle s'occupait de celle des Nuées et du Plutus d'Artistophane, qu'elle donna en 1884 : elle n'a rien traduit d'Euripide et de Sophocle.

à mon avis, le chef-d'œuvre de cet illustre écrivain, une femme qui avait été présente au combat des trois Horaces, mais qui s'était retirée un peu trop tôt, et n'en avait pas vu la fin, vient mal à propos annoncer au vieil Horace, leur père, que deux de ses fils ontété tués, et que le troisième, ne se voyant plus en état de résister, s'est enfui. Alors ce vieux Romain, possédé de l'amour de sa patrie, sans s'amuser à pleurer la perte de ses deux fils, morts si glorieusement, ne s'afflige que de la fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il, par une si lâche action, imprimé un opprobre éternel au nom d'Horace. Et leur sœur, qui était là présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu'il sit contre trois? il répond brusquement,

Qu'il mourût.

Voilà de fort petites paroles; cependant il n'y a personne qui ne sente la grandeur héroïque qui est renfermée dans ce mot, Qu'il mourût, qui est d'autant plus sublime, qu'il est simple et naturel, et que par là on voit que c'est du fond du cœur que parle ce vieux héros, et dans les transports d'une colère vraiment romaine. De fait, la chose aurait beaucoup perdu de sa force, si, au lieu de Qu'il mourût, il avait dit, Qu'il suivit l'exemple de ses deux frères; ou Qu'il sacrifiat sa vie à l'intérêt et à la gloire de son pays. Ainsi c'est la simplicité même de ce mot qui en fait la grandeur. Ce sont là de ces choses que Longin appelle sublimes, et qu'il aurait beaucoup plus admirées dans Corneille, s'il avait vécu du temps de Corneille, que ces grands mots dont Ptolomée remplit sa bouche au commencement de la Mort de Pompée, pour exagérer les vaines circonstantes d'une déroute qu'il n'a point vue 1,

## CHAPITRE I.

Servant de préface à tout l'ouvrage.

Vous savez bien, mon cher Térentianus<sup>2</sup>, que lorsque nous lûmes ensemble le petit traité que Cécilius<sup>3</sup> a fait du sublime,

<sup>1</sup> Voyez les remarques de Voltaire sur cette première scène de la tragédie de

Le grec porte, « mon cher Posthumius Térentianus : » mais j'ai retranché Posthumius, le nom de Térentianus n'étant déjà que trop long. Au reste, on ne sait pas trop bien qui était ce Térentianus. Ce qu'il y a de constant, c'est que c'était un Latin, comme son nom le fait assez connaître, et comme Longin le témoigne lui-même dans le chapitre x. (BOLL.)

<sup>3</sup> C'était un rhéteur sicilien. Il vivait sous Auguste, et était contemporain de

nous trouvames que la bassesse de son style répondait assez mat à la dignité de son sujet; que les principaux points de cette matière n'y étaient pas touchés, et qu'en un mot cet ouvrage ne pouvait pas apporter un grand profit aux lecteurs, qui est néanmoins le but où doit tendre tout homme qui veut écfire. D'ailleurs, quand on traite d'un art, il y a deux choses à quoi il se faut toujours étudier. La première est de bien faire entendre son sujet; la seconde, que je tiens au fond la principale, consiste à montrer comment et par quels moyens ce que nous enseignons se peut acquérir. Cécilius s'est fort attaché à l'une de ces deux choses : car il s'efforce de montrer par une infinité de paroles ce que c'est que le grand et le sublime, comme si c'était un point fort ignoré; mais il ne dit rien des moyens qui peuvent porter l'esprit à ce grand et à ce sublime. Il passe cela, je ne sais pourquoi, comme une chose absolument inutile. Après tout, cet auteur peutêtre n'est-il pas tant à reprendre pour ses fautes, qu'à louer pour son travail, et pour le dessein qu'il a eu de bien faire 2. Toutefois, puisque vous voulez que j'écrive aussi du sublime, voyons, pour l'amour de vous, si nous n'avons point fait sur cette matière quelque observation raisonnable, et dont les orateurs puissent tirer quelque sorte d'utilité.

Mais c'est à la charge, mon cher Térentianus, que nous reverrons ensemble exactement mon ouvrage, et que vous m'en direzvotre sentiment avec cette sincérité que nous devons naturellement

Denys d'Halicarnasse, avec qui il fut lié même d'une amitié assez étroite. (Boil) i C'est ainsi qu'il faut entendre ταπεινότερον. Je ne me souviens point d'avoir jamais vu ce mot employé dans le sens que lui veut donner M. Dadier; et quand il s'en trouverait quelque exemple, il faudrait toujours, à mon avis, revenir au sens le plus naturel, qui est celui que je lui ai donné. Car, pour ce qui est des parles qui suivent, τῆς ὅλης ὑποθέσεως, cela veut dire que son style est partout inférieur à son sujet, y ayant beaucoup d'exemples en grec de ces adjectifs mis pour l'adverbe. (Boil.)

2 Il faut prendre le mot d'énivoia, comme il est pris en beaucoup d'endroits, pour une simple pensée. Cécilius n'est pas tant à blâmer pour ses propres défauts, qu'à louer pour la pensée qu'il a eue, pour le dessein qu'il a eu de bien faire. Il se prend aussi quelquesois pour invention; mais il ne s'agit pas d'invention dans un traité de rhétorique: c'est de la raison et du bon sens dont il est be-

soin. (BOIL.)

3 Le grec porte, ἀνδράσι πολιτιχοῖς, viris politicis, c'est-à-dire, les orateurs, en tant qu'ils sont opposés aux déclamateurs, et à ceux qui font des discours de simple ostentation. Ceux qui ont lu Hermogène savent ce que c'est que πολιτιχὸς λόγος, qui veut proprement dire un style d'usage, et propre aux affaires; à la différence du style des déclamateurs, qui n'est qu'un style d'apparat, où souvent l'on sort de la nature pour éblouir les yeux. L'auteur donc, par viros politicos, entend ceux qui mettent en pratique sermonem politicum, (Boil.)

à nos amis; car, comme un sage 'dit fort bien: Si nous avons quelque voie pour nous rendre semblables aux dieux, c'est de faire du bien et de dire la vérité.

Au reste, comme c'est à vous que j'écris, c'est-à-dire, à un homme instruit de toutes les belles connaissances 2, je ne m'arrêterai point sur beaucoup de choses qu'il m'eût fallu établir avant que d'entrer en matière, pour montrer que le sublime est en effet ce qui forme l'excellence et la souveraine perfection du discours; que c'est par lui que les grands poëtes et les écrivains les plus fameux ont remporté le prix, et rempli toute la postérité du bruit de leur gloire 3.

Car il ne persuade pas proprement, mais il ravit, il transporte, et produit en nous une certaine admiration mélée d'étonnement et de surprise, qui est tout autre chose que de plaire seulement, ou de persuader. Nous pouvons dire, à l'égard de la persuasion, que, pour l'ordinaire, elle n'a sur nous qu'autant de puissance que nous voulons. Il n'en est pas ainsi du sublime. Il donne au ' discours une certaine vigueur noble 4, une force invincible qui enlève l'ame de quiconque nous écoute. Il ne suffit pas d'un endroit ou deux dans un ouvrage, pour vous faire remarquer la sinesse de l'invention, la beauté de l'économie et de la disposition; c'est avec peine que cette justesse se fait remarquer par toute la suite même du discours. Mais quand le sublime vient à éclater où il faut, il renverse tout, comme un foudre, et présente d'abord toutes les forces de l'orateur ramassées ensemble. Mais ce que je dis ici, et tout ce que je pourrais dire de semblable, serait inutile pour vous, qui savez ces choses par expérience, et qui m'en feriez, au besoin, à moi-même des leçons.

<sup>2</sup> Je n'ai point exprime φίλτατον, parce qu'il me semble tout à fait inutile en

'ίστε γαρ όσσυν έμοι άρετη περιβάλλετον ίπποι.

II. XXIII, v. 276. (Boil..)

4 Je ne sais pourquoi M. le Fèvre veut changer cet endroit, qui, à mon avis, s'evtend fort biçn, sans mettre πάντως au sieu de παντός, surmonte tous ceux qui l'écoutent, se mette au-dessus de tous ceux qui l'écoutent. (Boil.)

<sup>1</sup> Pythagore. (BOYL.)

**Groit.** (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gérard Langbaine, qui a fait de petites notes très-savantes sur Longin, prétend qu'il y a ici une faute, et qu'au lieu de περιέδαλον εὐκλείαις τὸν αἰῶνα, il faut mettre ὑπερέδαλον εὐκλείαις. Ainsi, dans son sens, il faudrait traduire, ont porté leur gloire au delà de leurs siècles. Mais il se trompe; περιέδαλον veut dire ont embrassé, ont rempli toute la postérité de l'étendue de leur gloire. Bi quand on voudrait même entendre ce passage à sa manière, il no faudrait point faire pour cela de correction, puisque περιέδαλον signifie quelquefois ὑπερέδαλον, comme on le voit dans ce vers d'Homère:

#### CHAPITRE II.

S'il y a un art particulier du sublime; et des trois vices qui lui sont opposés.

Il faut voir d'abord s'il y a un art particulier du sublime; car il se trouve des gens qui s'imaginent que c'est une erreur de le vouloir réduire en art, et d'en donner des préceptes. Le sublime, disent-ils, nait avec nous, et ne s'apprend point. Le seul art pour y parvenir, c'est d'y être né; et même, à ce qu'ils prétendent, il y a des ouvrages que la nature doit produire toute seule : la contrainte des préceptes ne fait que les affaiblir, et leur donner une certaine sécheresse qui les rend maigres et décharnés; mais je soutiens qu'à bien prendre les choses, on verra clairement tout le contraire.

Et, à dire vrai, quoique la nature ne se montre jamais plus libre que dans les discours sublimes et pathétiques, il est pourtant aisé de reconnaître qu'elle ne se laisse pas conduire au hasard, et qu'elle n'est pas absolument ennemie de l'art et des règles. J'avoue que dans toutes nos productions il la faut toujours supposer comme la base, le principe et le premier fondement. Mais aussi il est certain que notre esprit a besoin d'une méthode pour lui enscigner à ne dire que ce qu'il faut, et à le dire en son lieu; et que cette méthode peut beaucoup contribuer à nous acquérir la parfaite habitude du sublime : car, comme les vaisseaux 1 sont en danger de périr lorsqu'on les abandonne à leur scule légèreté, et qu'on ne sait pas leur donner la charge et le poids qu'ils doivent avoir, il en est ainsi du sublime, si on l'abandonne à sa seule împétuosité d'une nature ignorante et téméraire. Notre esprit assez souvent n'a pas moins besoin de bride que d'éperon. Démosthène dit en quelque endroit que le plus grand bien qui puisse nous arriver dans la vie, c'est d'être heureux; mais qu'il y en a encore un autre qui n'est pas moindre, et sans lequel ce premier ne saurait subsister, qui est de savoir se conduire avec prudence. « Nous en « pouvons dire autant 2 à l'égard du discours. La nature est ce qu'il

<sup>2</sup> J'ai suppléé la reddition de la comparaison, qui manque en cet endroit dans

Il faut suppléer au grec, ou sous-entendre πλοΐα, qui veut dire des vaisseaux de charge, καὶ ὡς ἐπικινδυνότερα αὐτὰ πλοῖα, etc., et expliquer
ἀνερμάτιστα dans le sens de M. le Fèvre et de Suidas, des vaisseaux qui
flottent, manque de sable et de gravier, dans le fond, qui les soutienne,
et leur donne le poids qu'ils doivent avoir; auxquels on n'a pas donné le lest;
autrement, il n'y a point de sens. (Boɪɪ.)

• y a de plus nécessaire pour arriver au grand : cependant, si « l'art ne prend soin de la conduire, c'est une aveugle qui ne sait « où elle va... »

Telles sont ces pensées: Les torrents entortillés de flammes, Vomir contre le ciel, Faire de Borée son joueur de flûte, et toutes les autres façons de parler dont cette pièce est pleine; car elles ne sont pas grandes et tragiques, mais enflées et extravagantes. Toutes ces phrases ainsi embarrassées de vaines imaginations troublent et gâtent plus un discours; qu'elles ne servent à l'élever; de sorte qu'à les regarder de près et au grand jour, ce qui paraissait d'abord si terrible devient tout à coup so t et ridicule. Que si c'est un défaut insupportable dans la tragédie, qui est naturellement pompeuse et magnifique, que de s'enfler mal à propos, à plus forte raison doit-il être condamné dans le discours ordinaire. De là vient qu'on s'est raillé de Gorgias pour avoir appelé Xerxès le Jupiter des Perses, et les vautours, des sépulcres animés 1. On n'a pas été plus indulgent pour Callisthène, qui, en certains endroits de ses écrits, ne s'élève pas proprement, mais se guinde si haut qu'on le perd de vue. De tous ceux-là pourtant je n'en voispoint de si enflé que Clitarque. Cet auteur n'a que du vent et de l'écorce ; il ressemble à un homme qui , pour me servir des termes de Sophocle, « ouvre une grande bouche pour souffler dans une « petite flûte 2. » Il faut faire le même jugement d'Amphicrate,

l'original:.... Telles sont ces pensées\*, etc. Il y a ici une lacune considérable L'auteur, après avoir montré qu'on peut donner des règles du sublime, commençait à traiter des vices qui lui sont opposés, et, entre autres, du style enfié, qui n'est autre chose que le style trop poussé. Il en faisait voir l'extravagance par le passage d'un je ne sais quel poëte tragique, dont il reste eneore ici qua tre vers. Mais comme ces vers étaient déjà fort galimatias d'eux-mêmes, au rapport de Longin. ils le sont devenus encore bien davantage par la perte de ceux qui les précédaient. l'ai donc cru que le plus court était de les passer, n'y ayant dans ces quatre vers qu'un des trois mots que l'auteur raille dans la suite. En voilà pourtant le sens confusément (c'est quelque Capanée qui parie dans une tragédie): Et qu'ils arrêtent la flamme qui sort à longs flots de la fournaise. Car si je trouve le maître de la maison seul, alors, d'un seul torrent de flamme entortillé, l'embraserai la maison, et la réduirai toute en cendre; mais cette noble musique ne s'est pas encore fait outr. J'ai suivi ici l'interprétation de Langbaine. Comme cette tragédie est perdue, on peut donner à ce passage tel sens qu'on voudra; mais je doute qu'on attrape le vrai sens. Voyez les notes de M. Dacier. (BOIL.)

Hermogène va plus loin, et trouve celui qui a dit cette pensée digne des sépulcres dont il parle. Cependant je doute qu'elle déplût aux poëtes de notre

siècle, et elle ne serait pas en esset si condamnable dans les vers. (BoxL.) — Voyez Lucrèce, I. V, v. 291; et Lucien, dial. VI.

s J'ai traduit ainsi φορδειας δ' άτερ, μίπ de rendre la chose intelligible. Pour

L'auteur avait parlé du style enflé, et citait à propos de cela les sottises d'un poète resique dont vaici quelques restes. (Boir.)

d'Hégésias et de Matris. Ceux-ci quelquefois, s'imaginant qu'ils sont épris d'un enthousiasme et d'une fureur divine, au lieu de tonner, comme ils pensent, ne font que niaiser et badiner comme des enfants.

Et certainement, en matière d'éloquence, il n'y a rien de plus difficile à éviter que l'enflure : car, comme en toutes choses naturellement nous cherchons le grand, et que nous craignons surtout d'ètre accusés de sécheresse ou de peu de force, il arrive, je ne sais comment, que la plupart tombent dans ce vice, fondés sur cette maxime commune :

Dans un noble projet on tombe noblement.

Cependant il est certain que l'enflure n'est pas moins vicieuse dans le discours que dans les corps. Elle n'a que de faux dehors et une apparence trompeuse; mais au dedans elle est creuse et vide, et fait quelquesois un esset tout contraire au grand; car, comme on dit sort bien, « il n'y a rien de plus sec qu'un hydropique. »

Au reste, le défaut du style enflé, c'est de vouloir aller au delà du grand. Il en est tout au contraire du puéril; car il n'y a rien de si bas, de si petit, ni de si opposé à la noblesse du discours.

Qu'est-ce donc que puérilité? Ce n'est visiblement autre chose qu'une pensée d'écolier, qui, pour être trop recherchée, devient froide. C'est le vice où tombent ceux qui veulent toujours direquelque chose d'extraordinaire et de brillant, mais surtout ceux qui cherchent avec tant de soin le plaisant et l'agréable; parce qu'à la fin, pour s'attacher trop au style figuré, ils tombent dans une sotte affectation.

expliquer ce que veut dire popheià, il saut savoir que la siûte, chez les anciens, était fort différente de la flûte d'aujourd'hui : car on en tirait un son bien plus eclatant, et pareil au son de la trompette: tubæque æmula. dit Horace. Il fallait donc, pour en jouer, employer une bien plus grande force d'haleine, et, par conséquent, s'ensier extrêmement les joues, qui était une chose désagréable à la vue. Ce fut en effet ce qui en dégoûta Minerve et Alcibiade. Pour obvier à cette difformité, ils imaginérent une espèce de lanière ou courroie qui s'appliquait sur la bouche et se ilait derrière la tête, ayant au milieu un petit trou par où l'on embouchait la flûte. Plutarque prétend que Marsyas en fut l'inventeur. Ils appelaient cette lanière popheix, et elle faisait deux dissèrents essets; car, outre qu'en serrant les joues elle les empêchait de s'ensier, elle donnait bien plus de force à l'halcine, qui, étant repoussée, sortait avec plus d'impétuosité et d'agrément. L'auteur donc, pour exprimer un poëte ensié, qui souffie et se démène sans faire de bruit, le compare à un homme qui joue de la flûte sans cette lanière. Mais comme cela n'a point de rapport à la flûte d'aujourd'hui, puisque à peine on serre les lèvres quand on en joue, j'ai cru qu'il valait mieux mettre une pensée equivalente, pourvu qu'elle ne s'éloignat point trop de la chose, afin que le lecteur, qui ne se soucie pas fort des antiquailles, puisse passer, sans être obligé, pour m'entendre, d'avoir recours aux remarques. (BOIL.)

Il y a encore un troisième défaut opposé au grand, qui regarde le pathétique. Théodore l'appelle une fureur hors de saison, lorsqu'on s'échauffe mal à propos, ou qu'on s'emporte avec excès, quand le sujet ne permet que de s'échauffer médiocrement. En effet, on voit très-souvent des orateurs qui, comme s'ils étaient ivres, se laissent emporter à des passions qui ne conviennent point à leur sujet, mais qui leur sont propres, et qu'ils ont apportées de l'école; si bien que, comme on n'est point touché de ce qu'ils disent, ils se rendent à la fin odieux et insupportables; car c'est ce qui arrive nécessairement à ceux qui s'emportent et se débattent mal à propos devant des gens qui ne sont point du tout émus. Mais nous parlerons en un autre endroit de ce qui concerne les passions.

#### CHAPITRE III.

Du style froid.

Pour ce qui est de ce froid ou puéril dont nous parlions, Timée en est tout plein. Cet auteur est assez habile homme d'ailleurs; il ne manque pas quelquesois par le grand et le sublime : il sait beaucoup, et dit même les choses d'assez bon sens ': si ce n'est qu'il est enclin naturellement à reprendre les vices des autres, quoique aveugle pour ses propres désauts, et si curieux au reste d'étaler de nouvelles pensées, que cela le fait tomber assez souvent dans la dernière puérisité. Je me contenterai d'en donner ici un ou deux exemples, parce que Cécilius en a déjà rapporte un assez grand nombre. En voulant louer Alexandre le Grand : « Il a, dit-il, con- « quis toute l'Asie en moins de temps qu'Isocrate n'en a employé « à composer son panégyrique '. » Voilà, sans mentir, une comparaison admirable d'Alexandre le Grand avec un rhéteur 3! Par

Le grec porte: «à composer son panégyrique pour la guerre contre les Perses." Mais si je l'avais traduit de la sorte, on croirait qu'il s'agirait ici d'un autre panégyrique que du panégyrique d'Isocrate, qui est un mot consacré en notre langue (ROTE)

<sup>&#</sup>x27; Ἐπινοητικὸς veut dire un homme qui imagine, qui pense sur toutes choses ce qu'il faut penser; et c'est proprement ce qu'on appelle un homme de bon sens. (Boil.)

Il y a dans le grec: « du Macédonien avec un sophiste. » A l'égard du Macédonien, il fallait que ce mot eût quelque grâce en grec, et qu'on appelât ainsi Alexandre par excellence, comme nous appelons Cicéron l'orateur romain; mais le Macédonien, en français, pour Alexandre, serait ridicule. Pour le mot de sophiste, il signifie bien plutôt en grec un rhéteur qu'un sophiste, qui en français ne peut jamais être pris en bonne part, et signifie toujours un homme qui trompe par de fausses raisons, qui fait des sophismes, cavillatorem; au lieu qu'en grec, c'est souvent un nom honorable. (BOIL.)

cette raison, Timée, il s'ensuivra que les Lacédémoniens le donvent céder à Isocrate, puisqu'ils furent trente ans à prendre la ville de Messène, et que celui-ci n'en mit que dix à faire son panégyrique.

Mais, à propos des Athéniens qui étaient prisonniers de guerre dans la Sicile, de quelle exclamation penseriez-vous qu'il se serve? Il dit que « c'était une punition du ciel, à cause de leur impiété « envers le dieu Hermès, autrement Mercure, et pour avoir mu« tilé ses statues; vu principalement qu'il y avait un des chefs de « l'armée ennemie qui tirait son nom d'Hermès de père en fils, « savoir Hermocrate, fils d'Hermon. » Sans mentir, mon cher Térentianus, je m'étonne qu'il n'ait dit aussi de Denys le Tyran, que les dieux permirent qu'il fût chassé de son royaume par Dion et par Héraclide, à cause de son peu de respect à l'égard de Dios et d'Héraclès, c'est-à-dire de Jupiter et d'Hercule.

Mais pourquoi m'arrêter après Timée? Ces héros de l'antiquité, je veux dire Xénophon et Platon, sortis de l'école de Socrate, s'oublient bien quelquefois eux-mêmes jusqu'à laisser échapper dans leurs écrits des choses basses et puériles. Par exemple, ce premier, dans le livre qu'il a écrit de la république des Lacédémoniens: « On ne les entend, dit-il, non plus parler que si c'étaient « des pierres. Ils ne tournent non plus les yeux que s'ils étaient « de bronze. Ensin vous diriez qu'ils ont plus de pudeur que ces « parties de l'œil 2 que nous appelons en grec du nom de vierges. » C'était à Amphicrate, et non pas à Xénophon, d'appeler les prunelles des vierges pleines de pudeur. Quelle pensée, bon Dieu! parce que le mot de coré, qui signifie en grec la prunelle de l'œil. signifie aussi une vierge, de vouloir que toutes les prunelles uni versellement soient des vierges pleines de modestie; vu qu'il n'y a peut-être point d'endroit sur nous où l'impudence éclate plus que dans les yeux! Et c'est pourquoi Homère, pour exprimer un impudent : « Homme chargé de vin, dit-il, qui as l'impudence

auteur. (Boil..)

Le grec porte qu'on tirait son nom du dieu qu'on avait offense; mais j'ai mis d'Hermès, afin qu'on vit mieux le jeu de mots. Quoi que puisse dire M. Dacier, je suis de l'avis de Langbaine, et ne crois point que ος ἀπὸ τοῦ παρανομηθέντος ην veuille dire autre chose que qui tirait son nom de père en Als du dieu qu'on avait offense. (BOIL.)

<sup>\*</sup> Ce passage est corrompu dans tous les exemplaires que nous avons de Xénophon, où l'on a mis θαλάμοις pour δφθαλμοῖς, saute d'avoir entendu l'équivoque de xóρn. Cela sait voir qu'il ne saut pas allément changer le texte d'un

« d'un chien dans les yeux '... » Cependant Timée n'a pu voir une si froide pensée dans Xénophon sans la revendiquer comme un vol 2 qui lui avait été fait par cet auteur. Voici donc comme il l'emploie dans la Vie d'Agathocle: « N'est-ce pas une chose étrange qu'il « ait ravi sa propre cousine qui venait d'être mariée à un autre; « qu'il l'ait, dis-je, ravie le lèndemain même de ses noces? car « qui est-ce qui eut voulu faire cela, s'il eut eu des vierges aux « yeux, et non pas des prunelles impudiques? » Mais que dironsnous de Platon, quoique divin d'ailleurs, qui, voulant parler de ces tablettes de bois de cyprès où l'on devait écrire les actes publics, use de cette pensée: « Ayant écrit toutes ces choses, ils « poseront dans les temples ces monuments de cyprès 3? » Et ailleurs, à propos des murs : « Pour ce qui est des murs, dit-il, « Mégillus, je suis de l'avis de Sparte 4, de les laisser dormir à « terre, et de ne les point faire lever? » Il y a quelque chose d'aussi ridicule dans Hérodote, quand il appelle les belles femmes le mal des yeux 5. Ceci néanmoins semble en quelque façon pardonnable à l'endroit où il est, parce que ce sont des barbares qui le disent dans le vin et la débauche; mais ces personnes n'excusent pas la bassesse de la chose, et il ne fallait pas, pour rapporter un méchant mot, se mettre au hasard de déplaire à toute la postérité.

## CHAPITRE IV.

## De l'origine du style froid.

Toutes ces affectations cependant, si basses et si puériles, ne viennent que d'une seule cause, c'est à savoir de ce qu'on cher-

<sup>&#</sup>x27; Miade, liv. I, v. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ainsi qu'il faut entendre ώς φωρίου τινός έφαπτόμενος, et non pas sans lui en faire une espèce de vol, tanquam furtum quoddam attingens; car cela aurait bien moins de sel. (BOIL.)

Le froid de ce mot consiste dans le terme de monument mis avec cyprès. C'est comme si on disait, à propos des registres du parlement: Ils poseront dans le greffe ces monuments de parchemin. M. Dacier se trompe fort sur cet endroit. (BOIL.) — Le passage dont il s'agit ici se trouve dans le Traité des lois, liv. V.

<sup>4</sup> Il n'y avait point de murailles à Sparte. (BOIL.)

Ce sont des ambassadeurs persans qui le disent dans Hérodote (liv. V, c. xviii) chez le roi de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque l'attribue à Alexandre-le Grand, et le mot au rang des apophthegmes de ce prince. Si cela est, il fallait qu'Alexandre l'eût pris à Hérodote. Je suis pourtant du sentiment de Longin, ci je trouve le mot froid dans la bouche même d'Alexandre. (BOIL.)

che trop la nouveauté dans les pensées, qui est la manie surtout des écrivains d'aujourd'hui. Car du même endroit que vient le bien, assez souvent vient aussi le mal. Ainsi voyons-nous que ce qui contribue le plus en de certaines occasions à embeltir nos ouvrages; ce qui fait, dis-je, la beauté, la grandeur, les grâces de l'élocution, cela même, en d'autres rencontres, est quelquefois cause du contraire, comme on le peut aisément reconnaître dans les hyperboles, et dans ces autres figures qu'on appelle pluriels. En effet, nous montrerons dans la suite combien il est dangereux de s'en servir. Il faut donc voir maintenant comment nous pourrons éviter ces vices qui se glissent quelquefois dans le sublime. Or nous en viendrons à bout sans doute, si nous acquérons d'abord une connaissance nette et distincte du véritable sublime, et si nous apprenons à en bien juger, ce qui n'est pas une chose peu difficile; puisqu'enfin de savoir bien juger du fort et du faible d'un discours, ce ne peut être que l'effet d'un long usage, et le dernier fruit, pour ainsi dire, d'une étude consommée. Mais, par avance, voici peut-être un chemin pour y parvenir.

# CHAPITRE V.

Des moyens en général pour connaître le sublime.

Il faut savoir, mon cher Térentianus, que, dans la vie ordinaire, on ne peut point dire qu'une chose ait rien de grand, quand le mépris qu'on fait de cette chose tient lui-mème du grand. Telles sont les richesses, les dignités, les honneurs, les empires, et tous ces autres biens en apparence qui n'ont qu'un certain faste au dehors, et qui ne passeront jamais pour de véritables biens dans l'esprit d'un sage, puisqu'au contraire ce n'est pas un petit avantage que de les pouvoir mépriser. D'où vient aussi qu'on admire beaucoup moins ceux qui les possèdent que ceux qui, les pouvant posséder, les rejettent par une pure grandeur d'âme.

Nous devons faire le même jugement à l'égard des ouvrages des poëtes et des orateurs. Je veux dire qu'il faut bien se donner de garde d'y prendre pour sublime une certaine apparence de grandeur, bâtie ordinairement sur de grands mots assemblés au hasard, et qui n'est, à la bien examiner, qu'une vaine ensure de paroles, plus digne en effet de mépris que d'admiration. Car tout

ce qui est véritablement sublime a cela de propre quand on l'ècoute, qu'il élève l'àme, et lui fait concevoir une plus haute opinion d'elle-même, la remplissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si c'était elle qui eût produit les choses qu'elle vient simplement d'entendre.

Quand donc un homme de bon sens et habile en ces matières nous récitera quelque endroit d'un ouvrage; si, après avoir oui cet endroit plusieurs fois, nous ne sentons point qu'il nous élève l'ame, et nous laisse dans l'esprit une idée qui soit même au-dessus de ce que nous venons d'entendre; mais si au contraire, en le regardant avec attention, nous trouvons qu'il tombe et ne se soutienne pas, il n'y a point là de grand, puisque enfin ce n'est qu'un son de paroles qui frappe simplement l'oreille, et dont il ne demeure rien dans l'esprit. La marque infaillible du sublime, c'est quand nous sentons qu'un discours nous laisse beaucoup à penser 2; qu'il fait d'abord un effet sur nous, auquel il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de résister; et qu'ensuite le souvenir nous en dure, et ne s'efface qu'avec peine. En un mot, figurez-vous qu'une chose est véritablement sublime quand vous voyez qu'elle plait universellement et dans toutes ses parties. Car lorsqu'en un grand nombre de personnes différentes de profession et d'age, et qui n'ont aucun rapport ni d'humeurs ni d'inclinations, tout le monde vient à être frappé également de quelque endroit d'un discours 3, ce jugement et cette approbation uniforme de tant d'esprits, si discordants d'ailleurs, est une preuve certaine et indubitable qu'il y a là du merveilleux et du grand.

#### CHAPITRE VI.

Des cinq sources du grand.

Il y a, pour ainsi dire, cinq sources principales du sublime : mais ces cinq sources présupposent, comme pour fondement com-

<sup>1</sup> Le prince de Condé, entendant lire cet endroit, s'écria : « Voilà le sublime ! voilà son véritable caractère ! »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Οὖ πολλή μὲν ἀναθεώρησις, dont la contemplation est fort étendue. qui nous remplit d'une grande idée. A l'égard de κατεξανάστησις, il est vrai que ce mot ne se rencontre nulle part dans les auteurs grecs; mais le sens que je fui donne est celui, à mon avis, qui lui convient le mieux; et lorsque je puis trouver un sens au mot d'un auteur, je n'aime point à corriger le texte. (Βοιι.)

λόγων ἔν τι, c'est ainsi que tous les interprètes de Longin ont joint ces mots.
 N. Dacier les arrange d'une autre sorte; mais je doute qu'il ait raison. (Βοιτ..)

mun, une faculté de bien parler; sans quoi tout le reste n'est rien.

Cela posé, la première et la plus considérable est une certaine élévation d'esprit qui nous fait penser heureusement les choses, comme nous l'avons déjà montré dans nos commentaires sur Xénophon.

La seconde consiste dans le pathétique: j'entends par pathétique cet enthousiasme et cette véhémence naturelle qui touche et qui émeut. Au reste, à l'égard de ces deux premières, elles doivent presque tout à la nature, et il faut qu'elles naissent en nous; au lieu que les autres dépendent de l'art en partie.

La troisième n'est autre chose que les figures tournées d'une certaine manière. Or, les figures sont de deux sortes : les figures de pensée, et les figures de diction.

Nous mettons pour la quatrième la noblesse de l'expression. qui a deux parties : le choix des mots, et la diction élégante et figurée.

Pour la cinquième, qui est celle, à proprement parler, qui produit le grand, et qui renferme en soi toutes les autres, c'est la composition et l'arrangement des paroles dans toute leur magnificence et leur dignité.

Examinons maintenant ce qu'il y a de remarquable dans chacune de ces espèces en particulier; mais nous avertirons en passant que Cécilius en a oublié quelques-unes, et entre autres le pathétique. Et certainement, s'il l'a fait pour avoir cru que le sublime et le pathétique naturellement n'allaient jamais l'un sans l'autre, et ne faisaient qu'un, il se trompe, puisqu'il y a des passions qui n'ont rien de grand, et qui ont même quelque chose de bas, comme l'affliction, la peur, la tristesse; et qu'au contraire il se rencontre quantité de choses grandes et sublimes où il n'entre point de passion. Tel est entre autres ce que dit Homère avec tant de hardiesse, en parlant des Aloïdes !

Hic et Aloïdas geminos immania vidi Corpora.

(Botte)

<sup>&#</sup>x27;C'était des géants qui croissaient tous les ans d'une coudée en largeur, et d'une aune en longueur. Ils n'avaient pas encore quinze ans, lorsqu'ils se mirent en état d'escalader le ciel. Ils se tuèrent l'un l'autre, par l'adresse de Diane, Odyss., l. XI, v. 510. Aloüs était fils de Titan et de la Terre. Sa femme s'appelait Iphimédie; elle fut violée par Neptune, dont elle eut deux ensants, Otas et Éphialte, qui furent appelés Aloides, à cause qu'ils surent nourris et élevés chez Aloüs, comme ses ensants. Virgile en a parlé dans le livre sixième de l'innésde, v. 882;

Pour détrôner les dieux, leur vaste ambition Entreprit d'entasser Osse sur Pélion.

Ce qui suit est encore bien plus fort:

Ils l'eussent fait sans doute, etc.

Et, dans la prose, les panégyriques, et tous ces discours qui ne se font que pour l'ostentation, ont partout du grand et du sublime, bien qu'il n'y entre point de passion pour l'ordinaire. De sorte que, même entre les orateurs, ceux-là communément sont les moins propres pour le panégyrique, qui sont les plus pathétiques; et, au contraire, ceux qui réussissent le mieux dans le panégyrique s'entendent assez mal à toucher les passions.

Que si Cécilius s'est imaginé que le pathétique en général ne contribuait point au grand, et qu'il était par conséquent inutile d'en parler, il ne s'abuse pas moins'; car j'ose dire qu'il n'y a peut- être rien qui relève davantage un discours qu'un beau mouvement et une passion poussée à propos. En effet, c'est comme une espèce d'enthousiasme et de fureur noble qui anime l'oraison, et qui lui donne un feu et une vigueur toute divine.

#### CHAPITRE VII.

De la sublimité dans les pensées.

Bien que des cinq parties dont j'ai parlé, la première et la plus considérable, je veux dire cette élévation d'esprit naturelle, soit plutôt un présent du ciel qu'une qualité qui se puisse acquérir, nous devons, autant qu'il nous est possible, nourrir notre esprit au grand, et le tenir toujours plein et enflé, pour ainsi dire, d'une certaine fierté noble et généreuse.

Que si on demande comme il s'y faut prendre, j'ai déjà écrit ailleurs que cette élévation d'esprit était une image de la grandeur d'ame; et c'est pourquoi nous admirons quelquefois la seule pensée d'un homme, encore qu'il ne parle point, à cause de cette grandeur de courage que nous voyons: par exemple, le silence d'Ajax aux enfers, dans l'Odyssée ; car ce silence a je ne sais quoi de plus grand que tout ce qu'il aurait pu dire.

La première qualité donc qu'il faut supposer en un véritable

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est dans l'onzième sivre de l'Odyssée, v. 811, où Ulysse fait des soumissions à Ajax : mais Ajax ne daigne pas lui répondre. (BOLL.)

orateur, c'est qu'il n'ait point l'esprit rampant. En effet, il n'est pas possible qu'un homme qui n'a toute sa vie que des sentiments et des inclinations basses et serviles puisse jamais rien produire qui soit merveilleux, ni digne de la postérité. Il n'y a vraisemblablement que ceux qui ont de hautes et de solides pensées qui puissent faire des discours élevés; et c'est particulièrement aux grands hommes qu'il échappe de dire des choses extraordinaires. Voyez, par exemple , ce que répondit Alexandre, quand Darius lui offrit la moitié de l'Asie, avec sa fille en mariage: Pour moi, lui disait Parménion, si j'étais Alexandre, j'accepterais ces offres.

— Et moi aussi, répliqua ce prince, si j'étais Parménion. N'est-il pas vrai qu'il fallait être Alexandre pour faire cette réponse?

Et c'est en cette partie qu'a principalement excellé Homère, dont les pensées sont toutes sublimes; comme on le peut voir dans la description de la déesse Discorde, qui a, dit-il,

La tête dans les cieux, et les pieds sur la terre 2.

Car on peut dire que cette grandeur qu'il lui donne est moins la mesure de la Discorde que de la capacité et de l'élévation de l'esprit d'Homère. Hésiode a mis un vers bien différent de celui-ci dans son Bouclier, s'il est vrai que ce poème soit de lui, quand il dit, à propos de la déesse des ténèbres:

Une puante humeur lui coulait des narines 3.

En effet, il ne rend pas proprement cette déesse terrible, mais odieuse et dégoûtante. Au contraire, voyez quelle majesté Homère donne aux dieux:

Autant qu'un homme assis au rivage des mers \* Voit, d'un roc élevé, d'espace dans les airs; Autant des Immortels les coursiers intrépides En franchissent d'un saut, etc.

Il mesure l'étendue de leur saut à celle de l'univers. Qui est-ce donc qui ne s'écrierait avec raison, en voyant la magnificence de cette hyperbole, que si les chevaux des dieux voulaient faire un second saut: ils ne trouveraient pas assez d'espace dans le monde? Ces peintures aussi qu'il fait du combat des dieux ont quelque chose de fort grand, quand il dit:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tout ceci, jusqu'à « cette grandeur qu'il lui donne, » etc., est suppléé au texte grec, qui est désectueux en cet endroit. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iliade, liv. IV, v. 443.

Vers 267.
 Iliade, liv. V. v. 770. (Bott.)

Le ciel en retentit, et l'Olympe en trembla 1.

#### Et ailleurs:

L'enfer s'émeut au bruit de Neptune en farie 2. Pluton sort de son trône; il pâlit, il s'écrie: il a peur que ce dieu, dans cet affreux séjour, D'un coup de son trident ne fasse entrer le jour; Bt, par le centre ouvert de la terre ébranlée, Me fasse voir du Styx la rive désolée; Ne découvre aux vivants cet empire odieux, Abhorré des mortels, et craint même des dieux.

Voyez-vous, mon cher Térentianus, la terre ouverte jusqu'en son centre, l'enfer prêt à paraître, et toute la machine du monde sur le point d'être détruite et renversée, pour montrer que, dans ce combat, le ciel, les enfers, les choses mortelles et immortelles, tout enfin combattait avec les dieux, et qu'il n'y avait rien dans la nature qui ne fût en danger? Mais il faut prendre toutes ces pensées dans un sens allégorique; autrement elles ont je ne sais quoi d'affreux, d'impie, et de peu convenable à la majesté des dieux. Et pour moi, lorsque je vois dans Homère les plaies, les ligues, les supplices, les larmes, les emprisonnements des dieux, et tous ces autres accidents où ils tombent sans cesse, il me semble qu'il s'est efforcé, autant qu'il a pu, de faire des dieux de ces hommes qui furent au siége de Troie; et qu'au contraire, des dieux mêmes il en a fait des hommes. Encore les fait-il de pire condition : car à l'égard de nous, quand nous sommes malheureux, au moins avons-nous la mort, qui est comme un port assuré pour sortir de nos misères; au lieu qu'en représentant les dieux de cette sorte, il ne les rend pas proprement immortels, mais éternellement miserables.

Il a donc bien mieux réussi lorsqu'il nous a peint un dieu tel qu'il est dans toute sa majesté et sa grandeur, et sans mélange des choses terrestres, comme dans cet endroit qui a été remarqué par plusieurs avant moi, où il dit, en parlant de Neptune:

Neptune, ainsi marchant dans ces vastes campagnes <sup>3</sup>, Fait trembler sous ses pieds et forêts et montagnes.

#### Et dans un autre endroit :

Il attelle son char, et, montant fièrement 4, Lui fait fendre les flots de l'humide élément. Dès qu'on le voit marcher sur ces liquides plaines, D'aise on entend sauter les pesantes baleines:

<sup>1</sup> Iliade, liv. XXI, v. 388. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iliade, liv. XX, v. 61. (BOIL.) <sup>3</sup> Iliade, liv. XIII, v. 18. (BOIL.)

<sup>4</sup> Iliade, liv. V, v. 28. (BOIL.)

L'eau frémit sous le dieu qui lui donne la loi , Et semble avec plaisir reconnaître son roi. Cependant le char vole, etc.

Ainsi le législateur des Juiss, qui n'était pas un homme ordinaire, ayant fort bien conçu la grandeur et la puissance de Dieu, l'a exprimée dans toute sa dignité, au commencement de ses lois, par ces paroles: Dieu dit: Que la lumière se fasse, et la lumière se

fit; Que la terre se fasse, la terre fut faite.

Je pense, mon cher Térentianus, que vous ne serez pas fâché que je vous rapporte encore ici un passage de ce poëte, quand il parle des hommes, afin de vous faire voir combien Homère est héroïque lui-même en peignant le caractère d'un héros. Une épaisse obscurité avait couvert tout d'un coup l'armée des Grecs, et les empêchait de combattre. En cet endroit, Ajax, ne sachant plus quelle résolution prendre, s'écrie:

Grand dieu, chasse la nuit qui nous couvre les yeux, Et combats contre nous à la clarté des cieux.

Voilà les véritables sentiments d'un guerrier tel qu'Ajax. Il ne demande pas la vie, un héros n'était pas capable de cette bassesse; mais comme il ne voit point d'occasion de signaler son courage au milieu de l'obscurité, il se fâche de ne point combattre : il demande donc en hâte que le jour paraisse, pour faire au moins une fin digne de son grand cœur, quand il devrait avoir à combattre Jupiter même. En effet, Homère, en cet endroit, est comme un vent favorable qui seconde l'ardeur des combattants; car il ne se remue pas avec moins de violence que s'il était épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milien des batailles 1, Ou comme on voit un feu, jetant partout l'horreur, Au travers des forêts promener sa fureur : De colère il écume, etc.

Mais je vous prie de remarquer, pour plusieurs raisons, com-

1 li y a dans le grec, que « l'eau, en voyant Neptune; se ridait, et semblait « sourire de joie. » Mais cela serait trop dur en notre langue. Au reste, j'ai cru que « l'eau reconnaît son roi » serait quelque chose de plus sublime que de mettre, comme il y a dans le grec, que « les baleines reconnaissent leur roi. » J'ai tâché, dans les passages qui sont rapportés d'Homère, à enchérir sur lui, plutôt que de le suivre trop scrupuleusement à la piste. (Boil.)

\* Niade, liv. XVII, v. 648. — Il y a dans Homère: « Et après cela, fais-nous « périr si tu veux à la clarté des cicux. » Mais cela aurait été faible en noire langue, et n'aurait pas si bien mis en jour la remarque de Longin, que, et combats contre nous, etc. Ajoutez que de dire à Jupiter: Combats contre nous, c'est presque la même chose que fais-nous périr, puisque, dans un combat contre Ju-

piter, on ne saurait éviter de périr. (BoIL.)

3 Hiade, liv. XV, v. 560. (Boll.)

bien il est affaibli dans son Odyssée, où il fait voir en effet que c'est le propre d'un grand esprit, lorsqu'il commence à vieillir et à décliner, de se plaire aux contes et aux fables : car qu'il ait composé l'Odyssée depuis l'Iliade, j'en pourrais donner plusieurs preuves. Et premièrement il est certain qu'il y a quantité de choses dans l'Odyssée qui ne sont que la suite des malheurs qu'on lit dans l'Iliade, et qu'il a transportées dans ce dernier ouvrage comme autant d'épisodes de la guerre de Troie. Ajoutez que les accidents qui arrivent dans l'Iliade sont déplorés souvent par les héros de l'Odyssée, comme des malheurs connus et arrivés il y a déjà longtemps; et c'est pourquoi l'Odyssée n'est, à proprement parler, que l'épilogue de l'Iliade.

Là git le grand Ajax et l'invincible Achille, Là de ses ans Patrocle a vu borner le cours; Là mon fils, mon cher fils, a terminé ses jours <sup>2</sup>.

De là vient, à mon avis, que, comme Homère a composé son lliade durant que son esprit était en sa plus grande vigueur, tout le corps de son ouvrage est dramatique et plein d'action; au lieu que la meilleure partie de l'Odyssée se passe en narrations, qui est le génie de la vieillesse : tellement qu'on le peut comparer, dans ce dernier ouvrage, au soleil quand il se couche, qui a toujours sa même grandeur, mais qui n'a plus tant d'ardeur ni de force. En effet, il ne parle plus du même ton; on n'y voit plus ce sublime de l'Iliade, qui marche partout d'un pas égal, sans que jamais il s'arrête ni se repose. On n'y remarque point cette foule de mouvements et de passions entassées les unes sur les autres. Il n'a plus cette même force, et, s'il faut ainsi parler, cette même volubilité de discours si propre pour l'action, et mèlée de tant d'images naïves des choses. Nous pouvons dire que c'est le restux de son esprit, qui, comme un grand océan, se retire et déserte ses rivages. A tout propos il s'égare dans des imaginations 3 et des fables incroyables. Je n'ai pas oublié pourtant les descriptions des tem-

La remarque de M. Dacier sur cet endroit est fort savante et fort subtile, mais je m'en tiens toujours à mon sens. (Boil.)

<sup>\*</sup> Ce sont des paroles de Nestor dans l'Odyssée, liv. III, v. 109. (BOIL.)

s Voilà, à mon avis, le véritable sens de  $\pi\lambda\acute{a}$ voç. Car pour ce qui est de dire qu'il n'y a pas d'apparence que Longin ait accusé Homère de tant d'absurdités, cela n'est pas vrai, puisqu'à quelques lignes de là il entre même dans le détait de ces absurdités. Au reste, quand il dit des fables incroyables, il n'entend point des fables qui ne sont point vraisemblables, mais des fables qui ne sont point vraisemblablement contées, comme la disette d'Ulysse, qui fut dix jours saus manger. (Boil.)

pêtes qu'il fait, les aventures qui arrivent à Ulysse chez Polyphème, et quelques autres endroits qui sont sans doute fort beaux. Mais cette vieillesse dans Homère, après tout, c'est la vieillesse d'Homère: joint qu'en tous ces endroits-là il y a beaucoup plus de fable et de narration que d'action.

Je me suis étendu là-dessus, comme j'ai déjà dit, afin de vous faire voir que les génies naturellement les plus élevés tombent quelquesois dans la badinerie, quand la force de leur esprit vient à s'éteindre. Dans ce rang, on doit mettre ce qu'il dit du sac où Éole enferma les vents, et des compagnons d'Ulysse, changés par Circé en pourceaux, que Zoile appelle de petits cochons larmoyants. Il en est de même des colombes qui nourrirent Jupiter comme un pigeon; de la disette d'Ulysse, qui fut dix jours sans manger après son naufrage, et de toutes ces absurdités qu'il conte du meurtre des amants de Pénélope; car tout ce qu'on peut dire à l'avantage de ces fictions, c'est que ce sont d'assez beaux songes, et, si vous voulez, des songes de Jupiter même. Ce qui m'a encore obligé à parler de l'Odyssée, c'est pour vous montrer que les grands poëtes et les écrivains célèbres, quand leur esprit manque de vigueur pour le pathétique, s'amusent ordinairement à peindre les mœurs. C'est ce que fait Homère, quand il décrit la vie que menaient les amants de Pénélope dans la maison d'Ulysse. En effet, toute cette description est proprement une espèce de comédie, où les différents caractères des hommes sont peints.

# CHAPITRE VIII.

# De la sublimité qui se tire des circonstances.

Voyons si nous n'avons point encore quelque autre moyen par où nous puissions rendre un discours sublime. Je dis donc que, comme naturellement rien n'arrive au monde qui ne soit toujours accompagné de certaines circonstances, ce sera un secret infaillible pour arriver au grand; si nous savons faire à propos le choix des plus considérables, et si, en les liant bien ensemble, nous en formons comme un corps; car d'un côté ce choix, et de l'autre cet amas de circonstances choisies, attachent fortement l'esprit.

Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs de l'amour, elle ramasse de tous côtés les accidents qui suivent et qui accompagnent en effet cette passion. Mais où son adresse parait principalement, c'est à choisir de tous ces accidents ceux qui marquent davantage l'excès et la violence de l'amour, et à bien lier tout cela ensemble.

Heureux qui, près de toi, pour toi seule soupire; Qui jouit du plaisir de t'entendre parler; Qui te voit quelquesois doucement lui sourire! Les dieux dans son bonheur peuvent-ils l'égaier?

, Je sens de veine en veine une subtile flamme Courir par tout mon corps sitôt que je te vois; Et, dans les doux transports où s'égare mon âme, Je ne saurais trouver de langue ni de voix.

Un nuage confus se répand sur ma vue; Je n'entends plus; je tombe en de douces langueurs, Et, pale 1, sans haleine, interdite, éperdue, Un frisson me saisit 2, je tremble, je me meurs.

Mais quand on n'a plus rien, il faut tout hasarder, etc.

N'admirez-vous point comment elle ramasse toutes ces choses, l'ame, le corps, l'ouie, la langue, la vue, la couleur, comme si c'étaient autant de personnes différentes et prêtes à expirer? Voyez de combien de mouvements contraires elle est agitée! Elle gèle, elle brûle; elle est solle, elle est sage; ou elle est entièrement hors d'ellemême<sup>3</sup>, ou elle va mourir. En un mot, on dirait qu'elle n'est pas éprise d'une simple passion, mais que son âme est un rendez-vous de toutes les passions; et c'est en effet ce qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez donc bien, comme j'ai déjà dit, que ce qui fait la principale beauté de son discours, ce sont toutes ces grandes circonstances marquées à propos et ramassées avec choix. Ainsi quand Homère veut faire la description d'une tempête, il a soin d'exprimer tout ce qui peut arriver de plus affreux dans une tempête; car, par exemple, l'auteur du poeme des Arimaspiens pense dire des choses fort étonnantes quand il s'écrie :

O prodige étonnant! ô fureur incroyable!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le grec ajoute : Comme l'herbe ; mais cela ne se dit point en français. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a dans le greo une sueur froide; mais le mot de sueur en français ne peut jamais être agréable, et laisse une vilaine idée à l'esprit. (Borl.)

<sup>3</sup> C'est ainsi que j'ai traduit possitat, et c'est ainsi qu'il le faut entendre comme je le prouverai aisément s'il est nécessaire. Horace, qui est amoureux des hellenismes, emplote le mot de metus en ce même sens dans l'ode Bacchum in remotis, quand il dit: Evoë recenti mens trepidat metu; car cela veut dire : « Je suis encore plein de la sainte horreur du dieu qui m'a transporté. » (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aristèe. (BOIL.)
<sup>5</sup> C'étaient des peuples de Scythie. (BOIL.)

Des hommes insensés, sur de frèles vaisseaux, S'en vont loin de la terre habiter sur les eaux, Et, suivant sur la mer une route incertaine, Courent chercher bien loin le travail et la peine. Ils ne goûtent jamais de paisible repos; lis ont les yeux au ciel et l'esprit sur les flots; Et, les bras étendus, les entrailles émues, lls font souvent aux dieux des prières perdues.

Cependant il n'y a personne, comme je pense, qui ne voie bien que ce discours est en effet plus fardé et plus fleuri que grand et sublime. Voyons donc comment fait Homère, et considérons cet endroit entre plusieurs autres:

Comme l'on voit les flots, soulevés par l'orage 1, Fondre sur un vaisseau qui s'oppose à leur rage; Le vent avec fureur dans les voiles frémit; La mer blanchit d'écume, et l'air au loin gémit; Le matelot troublé, que son art abandonne, Croit voir dans chaque flot la mort qui l'environne.

Aratus a tâché d'enchérir sur ce dernier vers, en disant :

Un bois mince et léger les défend de la mort.

Mais en fardant ainsi cette pensée, il l'a rendue basse et fleurie, de terrible qu'elle était. Et puis renfermant tout le péril dans ces mots,

Un bois mince et léger les défend de la mort,

il l'éloigne et le diminue plutôt qu'il ne l'augmente. Mais Homère ne met pas pour une seule fois devant les yeux le danger où se trouvent les matelots; il les représente, comme en un tableau, sur le point d'être submergés à tous les flots qui s'élèvent, et imprime jusque dans ses mots et ses syllabes l'image du péril. Archiloque ne s'est point servi d'autre artifice dans la description de son naufrage, non plus que Démosthène dans cet endroit où il décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de la prise d'Élatée, quand il dit: Il était déjà fort tard, etc. ; car ils n'ont fait tous deux

1 Iliade, liv. XV, v. 624. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a dans le grec : « Et joignant par force ensemble des prépositions qui « naturellement n'entrent point dans une même composition, ὑπ' ἐχ θανάτοιο, « par cette violence qu'il leur fait, il donne à son vers le mouvement même de « la tempête, et exprime admirablement la passion; car, par la rudesse de ces « syllabes qui se heurtent l'une l'autre, il imprime jusque dans ces mots l'i- « mage du péril, ὑπ' ἐχ θανάτοιο φέρονται. Mais j'ai passé tout cela, par- « ce qu'il est entièrement attaché à la langue grecque. » (Boil.)

L'auteur n'a pas rapporté tout le passage, parce qu'il est un peu long. Il est tiré de l'oraison pour Étésiphon. Le voici : « Il était déjà fort tard, lorsqu'un « courrier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la ville d'Élatée était prise. « Les magistrats, qui soupaient dans ce moment, quittent aussitôt la table. « Les uns vont dans la place publique; ils en chassent les marchands, et, pour

que trier, pour ainsi dire, et ramasser soigneusement les grandes circonstances, prenant garde à ne point insérer dans leurs discours des particularités basses et superflues, ou qui sentissent l'école. En effet, de trop s'arrêter aux petites choses, cela gâte tout; et c'est comme du moellon ou des plâtras qu'on aurait arrangés et comme entassés les uns sur les autres pour élever un bâtiment.

### CHAPITRE IX.

### De l'amplification.

Entre les moyens dont nous avons parlé, qui contribuent au sublime, il faut aussi donner rang à ce qu'ils appellent amplification: car quand la nature des sujets qu'on traite, ou des causes qu'on plaide, demande des périodes plus étendues et composées de plus de membres, on peut s'élever par degrés, de telle sorte qu'un mot enchérisse toujours sur l'autre; et cette adresse peut beaucoup servir, ou pour traiter quelque lieu d'un discours, ou pour exagérer, ou pour confirmer, ou pour mettre en jour un fait, ou pour manier une passion. En effet, l'amplification se peut diviser en un nombre infini d'espèces; mais l'orateur doit savoir que pas une de ces espèces n'est parfaite de soi, s'iln'y a du grand et du sublime, si ce n'est lorsqu'on cherche à émouvoir la pitié, ou que l'on veut ravaler le prix de quelque chose. Partout ailleurs, si vous ôtez à l'amplification ce qu'il y a de grand, vous lui arrachez, pour ainsi dire, l'ame du corps. En un mot, dès que cet appui vient à lui manquer, elle languit, et n'a plus ni force ni mouvement. Maintenant, pour plus grande netteté, disons en peu de mots la différence qu'il y a de cette partie à celle dont nous avons parlé dans le chapière précédent, et qui, comme j'ai dit, n'est autre chose qu'un

<sup>«</sup> les obliger de se retirer, ils brûlent les pieux des boutiques où ils étaient. Les « autres envoient avertir les officiers de l'armée; on fait venir le héraut public. « Toute la ville est pleine de tumulte. Le lendemain, dès le point du jour, les

<sup>&</sup>quot; magistrats assemblent le sénat. Cependant, messieurs, vous couriez de toutes
" parts dans la place publique; et le sénat n'avait encore rien ordonné, que tout

<sup>«</sup> le peuple était déjà assis. Dès que les sénateurs furent entrés, les magis-« trats firent leur rapport. On entend le courrier. Il confirme la nouvelle. Alors

<sup>«</sup> le héraut commence à crier : Queiqu'un veut-il haranguer le peuple? mais « personne ne lui répond. Il a beau répéter la même chose plusieurs fois,

aucun ne se lève; tous les officiers, tous les orateurs étant présents aux

<sup>&</sup>quot; yeux de la commune patrie, dont on entendait la voix crier : N'y a-t-il per-

amas de circonstances choisies que l'on réunit ensemble; et voyoas par où l'amplification en général diffère du grand et du sublime.

### CHAPITRE X.

Ce que c'est qu'amplification.

Je ne saurais approuver la définition que lui donnent les maitres de l'art. L'amplification, disent-ils, est un discours qui augmente et qui agrandit les choses. Car cette définition peut convenir tout de même au sublime, au pathétique, et aux figures, puisqu'elles donnent toutes au discours je ne sais quel caractère de grandeur. Il y a pourtant bien de la différence. Et, premièrement, le sublime consiste dans la hauteur et l'élévation; au lieu que l'amplification consiste aussi dans la multitude des paroles. C'est pourquoi le sublime se trouve quelquefois dans une simple pensée : mais l'amplification ne subsiste que dans la pompe et dans l'abondance. L'amplification donc, pour en donner ici une idée générale, « est un accroissement de paroles que l'on peut tirer de toutes les « circonstances particulières des choses, et de tous les lieux de « l'oraison; qui remplit le discours et le fortisse, en appuyant sur « ce qu'on a déjà dit. » Ainsi elle diffère de la preuve, en ce qu'on emploie celle-ci pour prouver la question, au lieu que l'amplifi-

La même différence, à mon avis, est entre Démosthène et Cicéron pour le grand et le sublime, autant que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages d'un auteur latin. En effet, Démosthène est grand en ce qu'il est serré et concis; et Cicéron, au contraire, en ce qu'il est diffus et étendu. On peut comparer ce premier, à cause de la violence, de la rapidité, de la force et de la

<sup>&#</sup>x27;Cet endroit est fort défectueux. L'auteur, après avoir fait quelques remarques encore sur l'amplification, venait ensuite à comparer deux orateurs dont en ne peut pas deviner les noms : il reste même dans le texte trois ou quatre lignes de cette comparaison, que j'ai supprimées dans la traduction, parce que cela aurait embarrassé le lecteur, et aurait été inutile, puisqu'on ne sait point qui sont ceux dont l'auteur parie. Voici pourtant les paroles qui en restent : « Celui-ci est « plus abondant et plus riche. On peut comparer son éloquence à une grande « mer qui occupe beaucoup d'espace, et se répand en plusieurs endroits. L'un, « à mon avis, est bien plus pathétique, et a bien plus de feu et d'éclat. L'autre, « demeurant toujours dans une certaine gravité pompeuse, n'est pas froid à la « vérité, mais n'a pas aussi tant d'activité ni de mouvement. » Le traducteur latin a cru que ces paroles regardaient Cicéron et Démosthène; mais, à mon avis, il se trompe. (Boil.)

véhémence avec laquelle il ravage, pour ainsi dure, et emporte tout, à une tempête et à un foudre. Pour Ciceron, on peut dire, à mon avis, que, comme un grand embrasement, il dévore et consume tout ce qu'il rencontre, avec un seu qui ne s'éteint point, qu'il répand diversement dans ses ouvrages, et qui, à mesure qu'il s'avance, prend toujours de nouvelles forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que moi. Au reste, le sublime de Démosthène vaut sans doute bien mieux dans les exagérations fortes et dans les violentes passions, quand il faut, pour ainsi dire, étonner l'auditeur. Au contraire, l'abondance est meilleure lorsqu'on veut, si j'ose me servir de ces termes, répandre une rosée agréable dans les esprits. Et certainement un discours diffus est bien plus propre pour les lieux communs, les péroraisons, les digressions, et généralement pour tous ces discours qui se font dans le genre démonstratif. Il en est de même pour les histoires, les traités de physique, et plusieurs autres semblables matières.

## CHAPITRE XI.

#### De l'imitation.

Pour retourner à notre discours, Platon, dont le style ne laisse pas d'être fort élevé, bien qu'il coule sans être rapide et sans faire de bruit, nous a donné une idée de ce style que vous ne pouvez ignorer, si vous avez lu les livres de sa République. « Ces hommes « malheureux, dit-il quelque part 2, qui ne savent ce que c'est que « de sagesse ni de vertu, et qui sont continuellement plongés « dans les festins et dans la débauche, vont toujours de pis en « pis, et errent enfin toute leur vie. La vérité n'a point pour eux « d'attraits ni de charmes; ils n'ont jamais levé les yeux pour la « regarder; en un mot, ils n'ont jamais goûté de pur ni de solide « plaisir. Ils sont comme des bêtes qui regardent toujours en bas, « et qui sont courbées vers la terre. Ils ne songent qu'à manger « et à repaitre, qu'à satisfaire leurs passions brutales; et, dans « l'ardeur de les rassasier, ils regimbent, ils égratignent, ils se bat-

<sup>1</sup> M. le Pèvre et M. Dacier donnent à ce passage une interprétation fort subtile: mais je ne suis point de leur avis, et je rends ici le mot de καταντλήσαι dans son sens le plus naturel, arroser, rafraichir, qui est le propre du style abondant, opposé au style sec. (Born.)
Dialogus IX, p. 888, édition de H. Estienne. (Born.)

« tent à coups d'ongles et de cornes de fer, et périssent à la fin « par leur gourmandise insatiable. »

Au reste, ce philosophe nous a encore enseigné un autre chemin, si nous ne voulons point le négliger, qui nous peut conduire au sublime. Quel est ce chemin? C'est l'imitation et l'émulation des poëtes et des écrivains illustres qui ont vécu devant nous; car c'est le but que nous devons toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s'en voit beaucoup que l'esprit d'autrui ravit hors d'eux-mêmes, comme on dit qu'une sainte fureur saisit la prêtresse d'Apollon sur le sacré trépied; car on tient qu'il y a une ouverture en terre d'où sort un souffle, une vapeur toute céleste, qui la remplit sur-le-champ d'une vertu divine, et lui fait prononcer des oracles. De même, ces grandes beautés que nous remarquons dans les ouvrages des anciens sont comme autant de sources sacrées, d'où il s'élève des vapeurs heureuses qui se répandent dans l'âme de leurs imitateurs, et animent les esprits même naturellement les moins échauffés: si bien que dans ce moment ils sont comme ravis et emportés de l'enthousiasme d'autrui. Ainsi voyons-nous qu'Hérodote, et devant lui Stésichore et Archiloque, ont été grands imitateurs d'Homère. Platon néanmoins est celui detous qui l'a le plus imité; car il a puisé dans ce poête comme dans une vive source, dont il a détourné un nombre infini de ruisseaux; et j'en donnerais des exemples, si Ammonius n'en avait déjà rapporté plusieurs 1.

Au reste, on ne doit point regarder cela comme un larcin, mais comme une belle idée qu'il a eue, et qu'il s'est formée sur les mœurs, l'invention et les ouvrages d'autrui. En effet, jamais, à mon avis, il n'eût mêlé tant de si grandes choses dans ses traités de philosophie, passant, comme il fait, du simple discours à des expressions et à des matières poétiques, s'il ne fût venu, pour ainsi dire, comme un nouvel athlète, disputer de toute sa force le prix à Homère, c'est-à-dire, à celui qui avait déjà reçu les applaudissements de tout le monde. Car, bien qu'il ne le fasse peut-être qu'avec un peu trop d'ardeur, et, comme on dit, les armes à la main, cela ne laisse pas néanmoins de lui servir beaucoup, puisqu'enfin, selon Hésiode,

i Il y a dans le grec, εἰ μὴ τὰ ἐπ' Ἰνδοὺς καὶ οἱ περὶ ᾿Αμμώνιον. Mais cet endroit vraisemblablement est corrompu. Car quel rapport peuvent avoir les Indiens au sujet dont il s'agit ici?

La noble jalousie est utile aux mortels.

Et n'est-ce pas en effet quelque chose de bien glorieux et bien digne d'une àme noble, que de combattre pour l'honneur et le prix de la victoire avec ceux qui nous ont précédés, puisque dans ces sortes de combats on peut même être vaincu sans honte?

#### CHAPITRE XII.

De la manière d'imiter.

Toutes les fois donc que nous voulons travailler à un ouvrage qui demande du grand et du sublime, il est bon de faire cette réflexion: Comment est-ce qu'Homère aurait dit cela? Qu'auraient sait Platon, Démosthène, ou Thucydide même, s'il est question d'histoire, pour écrire ceci en style sublime? Car ces grands hommes que nous proposons à imiter, se présentant de la sorte à notre imagination, nous servent comme de flambeau, et nous élèvent l'ame presque aussi haut que l'idée que nous avons conçue de leur génie, surtout si nous nous imprimons bien ceci en nousmêmes: Que penseraient Homère ou Démosthène de ce que je dis, s'ils m'écoutaient? et quel jugement feraient-ils de moi? En esset, nous ne croirons pas avoir un médiocre prix à disputer, si nous pouvons nous figurer que nous allons, mais sérieusement, rendre compte de nos écrits devant un si célèbre tribunal, et sur un théatre où nous avons de tels héros pour juges et pour témoins. Mais un motif encore plus puissant pour nous exciter, c'est de songer au jugement que toute la postérité fera de nos écrits. Car si un homme, dans la défiance de ce jugement., a peur, pour ainsi dire, d'avoir dit quelque chose qui vive plus que lui, son esprit ne saurait jamais rien produire que des avortons aveugles et imparsaits, et il ne se donnera jamais la peine d'achever des ouvrages Ju'il ne fait point pour passer jusqu'à la dernière postérité.

<sup>&#</sup>x27;C'est ainsi qu'il faut entendre ce passage. Le sens que lui donne M. Dacier s'accommode assez bien au grec; mais il fait dire une chose de mauvais sens à longin, puisqu'il n'est point vrai qu'un homme qui se défie que ses ouvrages aillent à la postérité ne produira jamais rien qui en soit digne, et qu'au contraire cette défiance même lui fera faire des efforts pour mettre ses ouvrages en état d'y passer avec éloge. (BOIL.)

### CHAPITRE XIII.

Des images.

Ces images, que d'autres appellent peintures, ou fictions, sont aussi d'un grand artifice pour donner du poids, de la magnificence et de la force au discours. Ce mot d'image se prend en général pour toute pensée propre à produire une expression, et qui fait une peinture à l'esprit, de quelque manière que ce soit; mais il se prend encore dans un sens plus particulier et plus resserré, pour ces discours que l'on fait, « lorsque, par un enthousiasme et un « mouvement extraordinaire de l'âme, il semble que nous voyons « les choses dont nous parlons, et quand nous les mettons devant « les yeux de ceux qui écoutent. »

Au reste, vous devez savoir que les images, dans la rhétorique, ont tout un autre usage que parmi les poëtes. En effet, le but qu'on s'y propose dans la poésie, c'est l'étonnement et la surprise, au lieu que, dans la prose, c'est de bien peindre les choses et de les faire voir clairement. Il y a pourtant cela de commun, qu'on tend à émouvoir en l'une et en l'autre rencontre.

Mère cruelle, arrête, éloigne de mes yeux Ces filles de l'enfer, ces spectres odieux! Ils viennent; je les vois: mon supplice s'apprête. Quels horribles serpents leur sifilent sur la tête!

#### Et ailleurs:

Où fuirai-je? Elle vient. Je la vois, Je suis mort 2.

Le poëte en cet endroit ne voyait pas les Furies : cependant it en fait une image si naïve, qu'il les fait presque voir aux auditeurs. Et véritablement je ne saurais pas bien dire si Euripide est aussi heureux à exprimer les autres passions : mais pour ce qui regarde l'amour et la fureur, c'est à quoi il s'est étudié particulièrement, et il y a fort bien réussi. Et même en d'autres rencontres il ne manque pas quelquefois de hardiesse à peindre les choses; car, bien que son esprit de lui-même ne soit pas porté au grand, il corrige son naturel, et le force d'être tragique et relevé, principalement dans les grands sujets; de sorte qu'on lui peut appliquer ces vers du poëte :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Paroles d'Euripide dans son Oreste, v. 288. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Euripide, *Iphigénie en Tauride*, v. 200. (Boil..)

A l'aspect du péril, au combat il s'anime; Et, le poil hérissé, les yeux étincelants; De sa queue il se bat les côtés et les flancs;

comme on le peut remarquer dans cet endroit où le Soleil parle ainsi à Phaéton, en lui mettant entre les mains les rênes de ses chevaux:

Prends garde qu'une ardeur trop funeste à ta vie Ne t'emporte au-dessus de l'aride Libye. La, jamais d'aucune eau le sillon arrosé Ne rafraichit mon char dans sa course embrasé<sup>3</sup>.

#### Et dans ces vers suivants :

Aussitôt devant toi s'offriront sept étoiles:
Dresse par là ta course, et suis le droit chemin.
Phaéton, à ces mots, prend les rênes en main;
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles.
Les coursiers du Soleti à sa voix sont dociles.
lis vont: le char s'éloigne, et, plus prompt qu'un éclair,
Pénètre en un moment les vastes champs de l'air.
Le père cependant, plein d'un trouble funeste,
Le voit rouler de loin sur la plaine céleste;
Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux 4
Le suit, autant qu'il peut, de la voix et des yeux.
Va par là, lui dit-il: reviens; détourne; arrête.

Ne diriez-vous pas que l'âme du poëte monte sur le char avec Phaéton, qu'elle partage tous ses périls, et qu'elle vole dans l'air avec les chevaux? car, s'il ne les suivait pas dans les cieux, s'il n'assistait à tout ce qui s'y passe, pourrait-il peindre la chose comme il fait? Il en est de même de cet endroit de sa Cassandre qui commence par

Mais, O braves Troyens, etc.

Eschyle a quelquesois aussi des hardiesses et des imaginations tout à fait nobles et hérosques, comme on le peut voir dans sa tragédie intitulée les Sept devant Thèbes 6, où un courrier, venant

<sup>&#</sup>x27; J'ai ajouté ce vers, que j'ai pris dans le texte d'Homère. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iliade, Uv. XX, v. 170. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Euripide, dans son *Phaéton*, tragédie perdue. (Boil.)

Le gree porte, « au-dessus de la Canicule : ὁπισθε νῶτα Σειρείου βεδώς, « ίππευε; le Soleil à cheval monta au-dessus de la Canicule. » Je ne vois pas pourquoi Rutgersius, ni M. le Fèvre, veulent changer cet endroit, puisqu'il est fort clair, et ne veut dire autre chose, sinon que le Soleil monta au-dessus de la Canicule, c'est-à-dire dans le centre du ciel, où les astrologues tienner que cet astre est placé, et comme j'ai mis « au plus haut des cieux, » pour voir marcher Phaéton, et que de là il lui criait encore : « Va par là, reviens. détourne, etc. » (Воп.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Pièce perdue. (BOIL.)

Vers 24. (BOIL.)

apporter à Étéocle la nouvelle de ces sept chess, qui avaient tous impitoyablement juré, pour ainsi dire, leur propre mort, s'explique ainsi:

Sur un boncier noir sept ches impitoyables Épouvantent les dieux de serments esfroyables. Près d'un taureau mourant qu'ils viennent d'égorger, Tous, la main dans le sang, jurent de se venger. Lis en jurent la Peur, le dieu Mars, et Bellone.

Au reste, bien que ce poëte, pour vouloir trop s'élever, tombe assez souvent dans des pensées rudes, grossières et mal polies, Euripide néanmoins, par une noble émulation, s'expose quelquefois aux mêmes périls. Par exemple, dans Eschyle, le palais de Lycurgue est ému, et entre en fureur à la vue de Bacchus:

Le palais en fureur mugit à son aspect 1.

Euripide emploie cette même pensée d'une autre manière, en l'adoucissant néanmoins :

La montagne à leurs cris répond en mugissant.

Sophocle n'est pas moins excellent à peindre les choses, comme on le peut voir dans la description qu'il nous a laissée d'OEdipe mourant, et s'ensevelissant lui-même au milieu d'une tempête prodigieuse; et dans cet autre endroit, où il dépeint l'apparition d'Achille sur son tombeau, dans le moment que les Grecs allaient lever l'ancre. Je doute néanmoins, pour cette apparition, que jamais personne en ait fait une description plus vive que Simonide. Mais nous n'aurions jamais fait, si nous voulions étaler ici tous les exemples que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, les images, dans la poésie, sont pleines ordinairement d'accidents fabuleux, et qui passent toute sorte de croyance; au lieu que, dans la rhétorique, le beau des images c'est de représenter la chose comme elle s'est passée, et telle qu'elle est dans la vérité. Car une invention poétique et fabuleuse, dans une oraison, traîne nécessairement avec soi des digressions grossières et hors de propos, et tombe dans une extrême absurdité. C'est pourtant ce que cherchent aujourd'hui nos orateurs; ils voient quelquefois les furies, ces grands orateurs, aussi bien que les poëtes tragiques; et les bonnes gens ne prennent pas garde que lorsqu'Oreste dit dans Euripide:

<sup>1</sup> Lycurque, tragédie perdue. (BOIL.)

Toi, qui dans les enfers me veux précipiter :, Déesse cesse enfin de me persécuter,

il ne s'imagine voir toutes ces choses que parce qu'il n'est pas dans son bon sens. Quel est donc l'effet des images dans la rhétorique? C'est qu'outre plusieurs autres propriétés, elles ont cela, qu'elles animent et échauffent le discours; si bien qu'étant mélées avec art dans les preuves, elles ne persuadent pas seulement, mais elles domptent, pour ainsi dire, elles soumettent l'auditeur. « Si un homme, dit un orateur, a entendu un grand bruit devant « le palais, et qu'un autre en même temps vienne annoncer que « les prisons sont ouvertes et que les prisonniers de guerre se « sauvent, il n'y a point de vieillard si chargé d'années, ni de « jeune homme si indifférent, qui ne coure de toute sa force au « secours. Que si quelqu'un, sur ces entrefaites, leur montre « l'auteur de ce désordre, c'est fait de ce malheureux : il faut « qu'il périsse sur-le-champ; et on ne lui donne pas le temps de « parler. »

Hypéride s'est servi de cet artifice dans l'oraison où il rend compte de l'ordonnance qu'il sit faire, après la désaite de Chéronée, qu'en donnerait la liberté aux esclaves. « Ce n'est point, dit-il, « un orateur qui a fait passer cette loi; c'est la bataille, c'est la « défaite de Chéronée. » Au même temps qu'il prouve la chose par raison, il fait une image; et par cette proposition qu'il avance, il fait plus que persuader et que prouver : car comme en toutes choses on s'arrête naturellement à ce qui brille et éclate davantage, l'esprit de l'auditeur est aisément entrainé par cette image qu'on lui présente au milieu d'un raisonnement, et qui, lui frappant l'imagination, l'empêche d'examiner de si près la force des preuves, à cause de ce grand éclat dont elle couvre et environne le discours. Au reste, il n'est pas extraordinaire que cela fasse cet effet en nous, puisqu'il est certain que de deux corps mêlés ensemble, celui qui a le plus de force attire toujours à soi la vertu et la puissance de l'autre. Mais c'est assez parlé de cette sublimité qui consiste dans les pensées, et qui vient, comme j'ai dit, ou de la grandeur d'âme, ou de l'imitation, ou de l'imagination.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oreste, tragédie, v. 264. (BUIL.)

### CHAPITRE XIV.

Des sigures, et premièrement de l'apostrophe.

Il faut maintenant parler des figures, pour suivre l'ordre que nous nous sommes prescrit; car, comme j'ai dit, elles ne font pas une des moindres parties du sublime lorsqu'on leur donne le tour qu'elles doivent avoir. Mais ce serait un ouvrage de trop longue haleine, pour ne pas dire infini, si nous voulions faire ici une exacte recherche de toutes les figures qui peuvent avoir place dans le discours. C'est pourquoi nous nous contenterons d'en parcourir quelques-unes des principales, je veux dire celles qui contribuent le plus au sublime, seulement afin de faire voir que nous n'avançons rien que de vrai. Démosthène veut justifier sa conduite, et prouver aux Athéniens qu'ils n'ont point failli en livrant bataille à Philippe.Quel était l'air naturel d'énoncer la chose? « Vous n'avez « point failli, pouvait-il dire, messieurs, en combattant au péril « de vos vies pour la liberté et le salut de toute la Grèce ; et vous « en avez des exemples qu'on ne saurait démentir : car on ne peut « pas dire que ces grands hommes aient failli, qui ont combattu « pour la même cause dans les plaines de Marathon, à Salamine, « et devant Platée. » Mais il en use bien d'une autre sorte; et tout d'un coup, comme s'il était inspiré d'un dieu et possédé de l'esprit d'Apollon même, il s'écrie, en jurant par ces vaillants défenseurs de la Grèce : « Non, messieurs, non, vous n'avez point failli: « j'en jure par les mânes de ces grands hommes qui ont combattu « pour la même cause dans les plaines de Marathon. » Par cette seule forme de serment, que j'appellerai ici apostrophe, il déifie ces anciens citoyens dont il parle, et montre en effet qu'il faut regarder tous ceux qui meurent de la sorte comme autant de dieux par le nom desquels on doit jurer. Il inspire à ses juges l'esprit et les sentiments de ces illustres morts; et, changeant l'air naturel de la preuve en cette grande et pathétique manière d'affirmer par des serments si extraordinaires, si nouveaux et si dignes de foi, il fait entrer dans l'âme de ses auditeurs comme une espèce de contre-poison et d'antidote, qui en chasse toutes les mauvaises impressions: il leur élève le courage par des louanges. En un mot,

De Corona, p. 343, édit. de Bâle. (BOIL.)

il leur fait concevoir qu'ils ne doivent pas moins s'estimer de la bataille qu'ils ont perdue contre Philippe, que des victoires qu'ils ont remportées à Marathon et à Salamine; et, par tous ces différents moyens, renfermés dans une seule figure, il les entraîne dans son parti. Il y en a pourtant qui prétendent que l'original de ce serment se trouve dans Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plus affligé de leur jole ; J'en jure mon combat aux champs de Marathon.

Mais il n'y a pas grande finesse à jurer simplement. Il faut voir où, comment, en quelle occasion et pourquoi on le fait. Or, dans le passage de ce poéte, il n'y a rien autre chose qu'un simple serment; car il parle là aux Athéniens heureux, ct dans un temps où ils n'avaient pas besoin de consolation. Ajoutez que dans ce serment il ne jure pas, comme Démosthène, par des hommes qu'il rende immortels, et ne songe point à faire naître dans l'âme des Athéniens des sentiments dignes de la vertu de leurs ancêtres : vu qu'au lieu de jurer par le nom de ceux qui avaient combattu, il s'amuse à jurer par une chose inanimée, telle qu'est un combat. Au contraire, dans Démosthène, ce serment est fait directement pour rendre le courage aux Athéniens vaincus, et pour empêcher qu'ils ne regardassent dorénavant comme un malheur la bataille de Chéronée. De sorte que, comme j'ai déjà dit, dans cette seule figure il leur prouve par raison qu'ils n'ont point failli; il leur en fournit un exemple, il le leur confirme par des serments; il fait leur éloge, il les exhorte à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvait répondre à notre orateur : Il s'agit de la bataille que nous avons perdue contre Philippe, durant que vous maniiez les affaires de la république, et vous jurez par les victoires que nos ancêtres ont remportées. Afin donc de marcher sûrement, il a soin de régler ses paroles, et n'emploie que celles qui lui sont avantageuses, faisant voir que, même dans les plus grands emportements, il faut être sobre et retenu. En parlant donc de ces victoires de leurs ancêtres, il dit : « Ceux qui ont combattu par terre à Marathon, et par mer à Salamine; ceux qui ont « donné bataille près d'Artémise et de Platée. » Il se garde bien de dire ceux qui ont vaincu. Il a soin de taire l'événement, qui avait été aussi heureux en toutes ces batailles que funeste à Chéronée, et prévient même l'auditeur, en poursuivant ainsi : « Tous ceux,

- « è Eschine, qui sont péris en ces rencontres ont été enterrés aux
- « dépens de la république, et non pas seulement ceux dont la for-
- « tune a secondé la valeur. »

### CHAPITRE XV.

Que les figures ont besoin du sublime pour les soutenir.

Il ne faut pas oublier ici une réflexion que j'ai faite, et que je vais vous expliquer en peu de mots. C'est que si les figures naturellement soutiennent le sublime, le sublime de son côté soutient merveilleusement les figures. Mais où et comment? C'est ce qu'il faut dire.

En premier lieu, il est certain qu'un discours où les figures sont employées toutes seules est de soi-même suspect d'adresse, d'artifice et de tromperie, principalement lorsqu'on parle devant un juge souverain, et surtout si ce juge est un grand seigneur, comme un tyran, un roi, ou un général d'armée; car il conçoit en luimême une certaine indignation contre l'orateur, et ne saurait souffrir qu'un chétif rhétoricien entreprenne de le tromper, comme un enfant, par de grossières finesses. Il est même à craindre quelquefois que, prenant tout cet artifice pour une espèce de mépris, il ne s'effarouche entièrement : et, bien qu'il retienne sa colère, et se laisse un peu amollir aux charmes du discours, il a toujours une forte répugnance à croire ce qu'on lui dit. C'est pourquoi il n'y a point de figure plus excellente que celle qui est tout à fait cachée, et lorsqu'on ne reconnaît point que c'est une figure. Or il n'y a point de secours ni de remède plus merveilleux pour l'empêcher de paraître, que le sublime et le pathétique, parce que l'art, ainsi renfermé au milieu de quelque chose de grand et d'éclatant, a tout ce qui lui manquait, et n'est plus suspect d'aucune tromperie. Je ne vous en saurais donner un meilleur exemple que celui que j'ai déjà rapporté: « J'en jure par les manes de ces grands « hommes, » etc. Comment est-ce que l'orateur a caché la figure dont il se sert? N'est-il pas aisé de reconnaître que c'est par l'éclat même de sa pensée? Car comme les moindres lumières s'évanouissent quand le soleil vient à éclairer, de même toutes ces subtilités de rhétorique disparaissent à la vue de cette grandeur qui les environne de tous côtés. La même chose, à peu près, arrive dans

la peinture. En effet, que l'on colore plusieurs choses également tracées sur un même plan, et qu'on y mette le jour et les ombres, il est certain que ce qui se présentera d'abord à la vue ce sera le lumineux, à cause de son grand éclat, qui fait qu'il semble sortir hors du tableau, et s'approcher en quelque façon de nous. Ainsi le sublime et le pathétique, soit par une affinité naturelle qu'ils ont avec les mouvements de notre àme, soit à cause de leur brillant, paraissent davantage, et semblent toucher de plus près notre esprit que les figures dont ils cachent l'art, et qu'ils mettent comme à couvert.

### CHAPITRE XVI.

Des interrogations.

Que dirai-je des demandes et des interrogations? car qui peut nier que ces sortes de figures ne donnent beaucoup plus de mouvement, d'action et de force au discours? « Ne voulez-vous jamais « faire autre chose, dit Démosthène ' aux Athéniens, qu'aller par « la ville vous demander les uns aux autres : Que dit-on de nou-« veau? Hé! que peut-on vous apprendre de plus nouveau que ce « que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend maître des « Athéniens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort? « dira l'un. Non, répondra l'autre; il n'est que malade. Hé! que « vous importe, messieurs, qu'il vive ou qu'il meure? Quand le « ciel vous en aurait délivrés, vous vous feriez bientôt vous-« mêmes un autre Philippe. » Et ailleurs : « Embarquons-nous « pour la Macédoine. Mais où aborderons-nous, dira quelqu'un, « malgré Philippe? La guerre même, messieurs, nous découvrira « par où Philippe est facile à vaincre. » S'il eût dit la chose simplement, son discours n'eût point répondu à la majesté de l'affaire dont il parlait : au lieu que, par cette divine et violente manière de se faire des interrogations et de se répondre sur-le-champ à soimème, comme si c'était une autre personne, non-seulement il rend ce qu'il dit plus grand et plus fort, mais plus plausible et plus vraisemblable. Le pathétique ne fait jamais plus d'effet que lorsqu'il semble que l'orateur ne le recherche pas, mais que c'est l'occasion qui le fait naitre. Or il n'y a rien qui imite mieux la passion

Première Philippique, p. 18, édition de Bâle. (BOIL.)
BOILEAU.

que ces sortes d'interrogations et de réponses; car ceux qu'on interroge sentent naturellement une certaine émotion, qui fait que sur-le-champ ils se précipitent de répondre et de dire ce qu'ils savent de vrai, avant même qu'en ait achevé de les interroger. Si bien que par cette figure l'auditeur est adroitement trompé, et prend les discours les plus médités pour des choses dites sur l'heure et dans la chaleur'...

Il n'y a rien encore qui donne plus de mouvement au discours que d'en ôter les liaisons 2. En effet, un discours que rien ne lie et n'embarrasse marche et coule de soi-même; et il s'en faut peu qu'il n'aille quelquefois plus vite que la pensée même de l'orateur. « Ayant approché leurs boucliers les uns des autres, dit Xéno-« phon 3, ils reculaient, ils combattaient, ils tuaient, ils mouraient « ensemble. » Il en est de même de ces paroles d'Euryloque à Ulysse, dans Homère:

Nous avons, par ton ordre, à pas précipités, Parcouru de ces bois les sentiers écartés; Nous avons, dans le fond d'une sombre vallée 4, Découvert de Circé la maison reculée 5.

Car ces périodes ainsi coupées, et prononcées néanmoins avec precipitation, sont les marques d'une vive douleur, qui l'empêche en même temps et le force de parler 6. C'est ainsi qu'Homère sait oter, où il faut, les liaisons du discours.

# CHAPITRE XVII.

## Du mélange des figures.

'Il n'y a encore rien de plus fort pour émouvoir que de ramasser énsemble plusieurs figures. Car deux ou trois figures ainsi mélées,

<sup>2</sup> J'ai suppléé cela au texte, parce que le sens y conduit de lui-même. (BotL.)

<sup>3</sup> Xénoph., Hist., gr., liv. IV, p.819, édition de Leunola. (BotL.)

<sup>5</sup> Odyss., liv. X, v. 281. (Bott.)

<sup>1</sup> Le grec ajoute : « Il y a encore un autre moyen ; car on le peut voir dans ce « passage d'Hérodote, qui est extrêmement sublime. » Mais je n'ai pas cru devoir mettre ces paroles en cet endroit, qui est fort désectueux, puisqu'elles ne sorment aucun sens, et ne serviraient qu'à embarrasser le lecteur. (Bott.)

<sup>4</sup> Tous les exemplaires de Longin mettent ici des étoiles, comme si l'endroit était désectueux; mais ils se trompent. La remarque de Longin est sort juste, et ne regarde que ces deux périodes sans conjonction; « Nous avons, par ton ordre. » etc.; et ensuite : « Nous avons, dans le fond, etc. » (BOIL.)

<sup>6</sup> La restitution de M. le Fèvre est fort bonne, συνδιωχούσης, et non pas συνδιοικούσης. J'en avais fait la remarque avant lui. (Boil.)

entrant par ce moyen dans une espèce de société, se communiquent les unes aux autres de la force, des graces et de l'ornement, comme on le peut voir dans ce passage de l'oraisen de Démosthène contre Midias, où en même temps il ôte les liaisons de son discours, et mêle ensemble les figures de répétition et de description. « Car tout homme, dit cet orateur!, qui en outrage un autre « fait beaucoup de choses du geste, des yeux, de la voix, que « celui qui a été outragé ne saurait peindre dans un récit. » Et, de peur que dans la suite son discours ne vint à se relâcher, sachant bien que l'ordre appartient à un esprit rassis, et qu'au contraire le désordre est la marque de la passion, qui n'est en effet ellemême qu'un trouble et une émotion de l'âme, il poursuit dans la même diversité de figures. « Tantôt il le frappe comme ennemi, « tantôt pour lui faire insulte, tantôt avec les poings, tantôt au vi-« sage 2. » Par cette violence de paroles ainsi entassées les unes sur les autres, l'orateur ne touche et ne remue pas moins puissamment ses juges que s'ils le voyaient frapper en leur présence. Il revient à la charge, et poursuit comme une tempête : « Ces af-« fronts émeuvent, ces affronts transportent un homme de cœur, « et qui n'est point accoutumé aux injures. On ne saurait expri-« mer par des paroles l'énormité d'une telle action 3. » Par ce changement continuel, il conserve partout le caractère de ces figures turbulentes: tellement que dans son ordre il y a un désordre; et au contraire, dans son désordre; il y a un ordre merveilleux. Pour preuve de ce que je dis, mettez, par plaisir, les conjonctions à ce passage, comme font les disciples d'Isocrate: « Et « certainement il ne faut pas oublier que celui qui en outrage un « autre fait beaucoup de choses, premièrement par le geste, en-« suite par les yeux, et enfin par la voix même, » etc.... Car, en égalant et aplanissant ainsi toutes choses par le moyen des liaisons, vous verrez que, d'un pathétique fort et violent, vous tomberez dans une petite afféterie de langage qui n'aura ni pointe ni aiguillon; et que toute la force de votre discours s'éteindra aussitôt d'elle-même. Et comme il est certain que si on liait le corps d'un homme qui court, on lui ferait perdre toute sa force; de même, si vous allez embarrasser une passion de ces liaisons et de

Contre Midias, p. 398, édit. de Bâle. (BOII..)

<sup>\* 1</sup>bid. Boil.)

3 Ibid. (Boil.)

ces particules inutiles, elle les souffre avec peine; vous lui ôtes la liberté de sa course, et cette impétuosité qui la laisait marcher avec la même violence qu'un trait lancé par une machine.

### CHAPITRE XVIII.

### Des hyperbates.

Il faut donner rang aux hyperbates. L'hyperbate n'est autre chose que la « transposition des pensées ou des paroles dans l'ordre « et la suite d'un discours; » et cette figure porte avec soi le caractère véritable d'une passion forte et violente. En effet, voyez tous ceux qui sont émus de colère, de frayeur, de dépit, de jalousie, ou de quelque autre passion que ce soit (car il y en a tant que l'on n'en sait pas le nombre); leur esprit est dans une agitation continuelle : à peine ont-ils formé un dessein, qu'ils en conçoivent aussitôt un autre; et, au milieu de celui-ci, s'en proposant encore de nouveaux où il n'y a ni raison ni rapport, ils reviennent souvent à leur première résolution. La passion en eux est comme un vent léger et inconstant, qui les entraîne et les fait tourner sans cesse de côté et d'autre; si bien que, dans ce flux et ce reflux perpétuel de sentiments opposés, ils changent à tous moments de pensée et de langage, et ne gardent ni ordre ni suite dans leurs discours.

Les habiles écrivains, pour imiter ces mouvements de la nature, se servent des hyperbates. Et, à dire vrai, l'art n'est jamais dans un plus haut degré de perfection que lorsqu'il ressemble si fort à la nature, qu'on le prend pour la nature même : et au contraire la nature ne réussit jamais mieux que quand l'art est caché.

Nous voyons un bel exemple de cette transposition dans Hérodote, où Denys Phocéen parle ainsi aux Ioniens: « En effet, nos « affaires sont réduites à la dernière extrémité, messieurs. Il

- « faut nécessairement que nous soyons libres ou esclaves, et es-
- « claves misérables. Si donc vous voulez éviter les malheurs qu'i
- « vous menacent, il faut, sans différer, embrasser le travail et la
- « fatigue, et acheter votre liberté par la défaite de vos ennemis. » S'il eût voulu suivre l'ordre naturel, voici comme il eût parlé:
- « Messieurs, il est maintenant temps d'embrasser le travail et la

<sup>1</sup> Hérodote, liv. VI, p. 338, édit. de Francsort. (BOH...)

a fatigue; car ensin nos affaires sont réduites à la dernière extréa mité, etc. » Premièrement donc, il transpose ce mot messieurs.
et ne l'insère qu'immédiatement après leur avoir jeté la frayeur
dans l'âme, comme si la grandeur du péril lui avait fait oublier la
civilité qu'on doit à ceux à qui l'en parle en commençant un discours. Ensuite il renverse l'ordre des pensées; car avant que de
les exhorter au travail, qui est pourtant son but, il leur donne la
raison qui les y doit porter: En effet, nos affaires sont réduites à
la dernière extrémité; asin qu'il ne semble pas que ce soit un discours étudié qu'il leur apporte, mais que c'est la passion qui le
force à parler sur-le-champ. Thucydide a aussi des hyperbates
fort remarquables, et s'entend admirablement à transposer les
choses qui semblent unies du lien le plus naturel, et qu'on dirait
ne pouvoir être séparées.

Démosthène est en cela bien plus retenu que lui. En effet, pour Thucydide, jamais personne ne les a répandues avec plus de profusion, et on peut dire qu'il en soule ses lecteurs; car, dans la passion qu'il a de faire paraître que tout ce qu'il dit est dit sur-lechamp, il traine sans cesse l'auditeur par les dangereux détours de ses longues transpositions. Assez souvent donc il suspend sa première pensée, comme s'il affectait tout exprès le désordre; et, entremelant au milieu de son discours plusieurs choses différentes, qu'il va quelquesois chercher même hors de son sujet, il met la frayeur dans l'âme de l'auditeur, qui croit que tout ce discours va tomber, et l'intéresse malgré lui dans le péril où il pense voir l'orateur. Puis tout d'un coup, et lorsqu'on ne s'y attendait plus, disant à propos ce qu'il y avait si longtemps qu'on cherchait, par cette transposition également hardie et dangereuse il touche bien davantage que s'il eût gardé un ordre dans ses paroles. Il y a tant d'exemples de ce que je dis, que je me dispenserai d'en rapporter.

## CHAPITRE XIX.

# Du changement de nombre.

Il n'en faut pas moins dire de ce qu'on appelle diversité de cas, collections, renversements, gradations, et de toutes ces autres figures qui, étant, comme vous savez, extrêmement fortes et véhémentes, peuvent beaucoup servir par conséquent à orner le

discours, et contribuent en toutes manières au grand et au pathétique. Que dirai-je des changements de cas, de temps, de personnes, de nombre et de genre? En effet, qui ne voit combien toutes ces choses sont propres à diversifier et à ranimer l'expression? Par exemple, pour ce qui regarde le changement de nombre, ces singuliers dont la terminaison est singulière, mais qui ont pourtant, à les bien prendre, la force et la vertu des pluriels:

Aussitôt un grand peuple accourant sur le port, lis firent de leurs cris retentir le rivage 1.

Et ces singuliers sont d'autant plus dignes de remarque, qu'il n'y a rien quelquefois de plus magnifique que les pluriels; car la multitude qu'ils renferment leur donne du son et de l'emphase. Tels sont ces pluriels qui sortent de la bouche d'Œdipe, dans Sophocle <sup>2</sup>:

Hymen, funeste hymen, tu m'as donné la vie Mais dans ces mêmes flancs où je fus enfermé Tu fais rentrer ce sang dont tu m'avais formé; Et par là tu produis et des fils et des pères, Des frères, des maris, des femmes et des mères, Et tout ce que du sort la maligne fureur Fit jamais voir au jour et de honte et d'horreur.

Tous ces différents noms ne veulent dire qu'une seule personne, c'est à savoir OEdipe d'une part, et sa mère Jocaste de l'autre. Cependant, par le moyen de ce nombre ainsi répandu et multiplié en différents pluriels, il multiplie en quelque façon les infortunes d'OEdipe. C'est par un même pléonasme qu'un poëte a dit:

On voit les Sarpédons et les Hectors paraître.

Il en faut dire autant de ce passage de Platon<sup>3</sup>, à propos des Athéniens, que j'ai rapporté ailleurs: « Ce ne sont point des Pé« lops, des Cadmus, des Égyptes, des Danaüs, ni des hommes
« nés barbares, qui demeurent avec nous. Nous sommes tous
« Grecs, éloignés du commerce et de la fréquentation des nations
« étrangères, qui habitons une même ville, etc. »

En effet, tous ces pluriels, ainsi ramassés ensemble, nous font concevoir une bien plus grande idée des choses. Mais il faut prendre garde à ne faire cela que bien à propos, et dans les endroits où il faut amplifier, ou multiplier, ou exagérer; et dans la passion,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quoi qu'en veuille dire M. le Fèvre, il y a ici deux vers; et la remarque de Langbaine me paraît juste. Car je ne vois pas pourquoi, en mettant θῦνον, il est absolument nécessaire de mettre καὶ, (Βοτι.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> OEdipe tyran, v. 1417. (BOIL)

<sup>3</sup> PLATON, Menexenus, t. II, p. 248, édit. de II. Estienne. (Buil.)

c'est-à-dire quand le sujet est susceptible d'une de ces choses, ou de plusieurs; car d'attacher partout ces cymbales et ces sonnettes, cela sentirait trop son sophiste.

### CHAPITRE XX.

Des pluriels réduits en singuliers.

On peut aussi, tout au contraire, réduire les pluriels en singuliers; et cela a quelque chose de fort grand: Tout le Péloponnèse, dit Démosthène 1, était alors divisé en factions. Il en est de même de ce passage d'Hérodote 2: Phrynicus faisant représenter sa tragédie intitulée la Prise de Milet, tout le théâtre se fondit en larmes 3. Car, de ramasser ainsi plusieurs choses en une, cela donne plus de corps au discours. Au reste, je tiens que pour l'ordinaire c'est une même raison qui fait valoir ces deux différentes figures. En effet, soit qu'en changeant les singuliers en pluriels, d'une seule chose vous en fassiez plusieurs; soit qu'en ramassant des pluriels dans un seul nom singulier qui sonne agréablement à l'oreille, de plusieurs choses vous n'en fassiez qu'une, ce changement imprévu marque la passion.

### CHAPITRE XXI.

Du changement de temps.

Il en est de même du changement de temps, lorsqu'on parle d'une chose passée comme si elle se faisait présentement; parce qu'alors ce n'est plus une narration que vous faites, c'est une action qui se passe à l'heure même. « Un soldat, dit Xénophon 4, « étant tombé sous le cheval de Cyrus, et étant foulé aux pieds « de ce cheval, il lui donne un coup d'épée dans le ventre. Le che- « val blessé se démène et secoue son maître. Cyrus tombe. » Cette figure est fort fréquente dans Thucydide.

De Corona, p. 518, édit. de Bâle. (Borl.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hérodote, liv. VI, p. 341, édit. de Francsort. (BOIL.)

<sup>3</sup> Il y a dans le grec oi θεώμενοι. C'est une saute. Il saut mettre, comme il y a dans Hérodote, θέητρον; autrement Longin n'aurait su ce qu'il voulait dire. (Βοιι.)

<sup>4</sup> Inst. de Cyrus, liv. VII, p. 178, cdit. de Leunel. (Boti..)

### CHAPITRE XXII.

### Du changement de personnes.

Le changement de personnes n'est pas moins pathétique; car il sait que l'auditeur assez souvent se croit voir lui-même au milieu du péril:

Vous diriez, à les voir pleins d'une ardeur si belle, Qu'ils retrouvent toujours une vigueur nouvelle; Que rien ne les saurait ni vaincre ni lasser, Et que leur long combat ne sait que commencer 1.

#### Et dans Aratus:

Ne t'embarque jamais durant ce triste mois.

Cela se voit encore dans Hérodote 2: « A la sortie de la ville d'É-« léphantine, dit cet historien, du côté qui va en montant, vous « rencontrez d'abord une colline., etc. De là vous descendez dans « une plaine. Quand vous l'avez traversée, vous pouvez vous em-« barquer tout de nouveau, et en douze jours arriver à une grande « ville qu'on appelle Méroé. » Voyez-vous, mon cher Térentianus, comme il prend votre esprit avec lui, et le conduit dans tous ces différents pays, vous faisant plutôt voir qu'entendre? Toutes ces choses, ainsi pratiquées à propos, arrêtent l'auditeur, et lui tiennent l'esprit attaché sur l'action présente, principalement lorsqu'on ne s'adresse pas à plusieurs en général, mais à un seul en particulier:

Tu ne saurais connaître, au fort de la mêlée, Quel parti suit le fils du courageux Tydée 3.

Car en réveillant ainsi l'auditeur par ces apostrophes, vous le rendez plus ému, plus attentif, et plus plein de la chose dont vous parlez.

## CHAPITRE XXIII.

## Des transitions imprévues.

Il arrive aussi quelquefois qu'un écrivain, parlant de quelqu'un, tout d'un coup se met à sa place, et joue son personnage. Et cette figure marque l'impétuosité de la passion.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iliad., liv. XV, v. 697.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. II, p. 100, édit. de Francfort: (BOIL.)

<sup>3</sup> Iliad., liv. V, v. 83. (BOIL.)

Mais Hector, qui les voit épars sur le rivage, Leur commande à grands cris de quitter le pillage, D'aller droit aux vaisseaux sur les Grecs se jeter : « Car quiconque mes yeux verront s'en écarter, « Aussitôt dans son sang je cours laver sa honte 1. »

Le poëte retient la narration pour soi, comme celle qui lui est propre, et met tout d'un coup, et sans en avertir, cette menace précipitée dans la bouche de ce guerrier bouillant et furieux. En effet, son discours aurait langui s'il y eût entremèlé: Hector dit alors de telles ou semblables paroles. Au lieu que par cette transition imprévue il prévient le lecteur, et la transition est faite avant que le poête même ait songé qu'il la faisait. Le véritable lieu donc où l'on doit user de cette figure, c'est quand le temps presse, et que l'occasion qui se présente ne permet pas de différer; lorsque sur-le-champ il faut passer d'une personne à une autre, comme dans Hécatée 2: « Ce héraut ayant assez pesé 3 la conséquence de « toutes ces choses, il commande aux descendants des Héraclides « de se retirer : Je ne puis plus rien pour vous, non plus que si « je n'étais plus au monde. Vous êtes perdus, et vous me force-• rez bientôt moi-même d'aller chercher une retraite chez quelque « autre peuple. » Démosthène 4, dans son oraison contre Aristogiton, a encore employé cette figure d'une manière différente de celle-ci, mais extremement forte et pathétique. « Et il ne se trou-« vera personne entre vous, dit cet orateur, qui ait du ressentiment « et de l'indignation de voir un impudent, un infâme, violer inso-« lemment les choses les plus saintes! un scélérat, dis-je, qui.... « O le plus méchant de tous les hommes ! rien n'aura pu arrêter ton « audace effrénée? Je ne dis pas ces portes, je ne dis pas ces bar-« reaux , qu'un autre pouvait rompre comme toi. » Il laisse là sa pensée imparfaite, la colère le tenant comme suspendu et partagé sur un mot, entre deux différentes personnes: qui... O le plus mechant de tous les hommes! Et ensuite, tournant tout d'un coup contre Aristogiton ce même discours qu'il semblait avoir

4 P. 494, édit. de Bale. (BOIL.)

<sup>\*</sup> *Riad.*, liv. XV, v. 348. (Bott.)

<sup>\*</sup> Livre perdu. (Both.)

M. le Fèvre et M. Dacier donnent un autre sens à ce passage d'Hécatee, et font une restitution sur ώς μή ων, dont ils changent ainsi l'accent, ως μή ων; prétendant que c'est un ionisme, pour ως μή οῦν. Peut-être ont-ils raison; mais peut-être aussi qu'ils se trompent, puisqu'on ne sait de quoi il s'agit en cet endroit, le livre d'Hécatés étant perdu. En attendant donc que ce livre soit retrouvé, j'ai cru que le plus sûr était de suivre le sens de Gabriel de Petra et des autres interprêtes, sans y changer ni accent ni virgule. (Both).

laissé là, il touche bien davantage, et fait une bien plus forte impression. Il en est de même de cet emportement de Pénélope dans Homère, quand elle voit entrer chez elle un héraut de la part de ses amants:

De mes fâcheux amants ministre injurieux,
Héraut, que cherches-tu? qui t'amène en ces lieux?
Y viens-tu, de la part de cette troupe avare,
Ordonner qu'à l'instant le festin se prépare?
Fasse le juste ciel, avançant leur trépas,
Que cc repas pour eux soit le dernier repas!
Lâches, qui, pleins d'orgueil et faibles de courage,
Consumez de son fils le fertile héritage,
Vos pères autrefois ne vous ont-ifs point dit
Quel homme était Ulysse 1? etc.

### CHAPITRE XXIV.

De la Périphrase.

Il n'y a personne, comme je crois, qui puisse douter que la périphrase ne soit aussi d'un grand usage dans le sublime; car, comme dans la musique le son principal devient plus agréable à l'oreille lorsqu'il est accompagné des différentes parties qui lui répondent 2, de même la périphrase, tournant autour du mot propre, forme souvent, par rapport avec lui, une consonnance et une harmonie fort belle dans le discours, surtout lorsqu'elle n'a rien de discordant ou d'enflé, mais que toutes choses y sont dans un juste tempérament. Platon 3 nous en fournit un bel exemple au commencement de son oraison funèbre: « Enfin, dit-il, nous leur avons « rendu les derniers devoirs; et maintenant ils achèvent ce fatal « voyage, et ils s'en vont tout glorieux de la magnificence avec « laquelle toute la ville en général, et leurs parents en particu- « lier, les ont conduits hors de ce monde. » Premièrement il appelle

<sup>1</sup> Odyss., liv. IV, v. 681. (BOIL.)

<sup>\*</sup> C'est ainsi qu'il fant entendre παραφώνων ces mots, φθόγγοι παράφωνοι, ne voulant dire autre chose que les parties faites sur le sujet; et il n'y a rien qui convienne mieux à la périphrase, qui n'est autre chose qu'un assemblage de mots qui répondent différemment au mot propre, et par le moyen desquels (comme l'auteur le dit, dans la suite, d'une diction toute simple) on fait une espèce de concert et d'harmonie. Voilà le sens le plus naturel qu'on puisse donner à ce passage. Car je ne suis pas de l'avis de ces modernes qui ne veulent pas que dans la musique des anciens, dont on nous raconte des effets si prodigieux, il y ait eu des parties, puisque sans parties il ne peut y avoir d'harmonie. Je m'en rapporte pourtant aux savants en musique, et je n'ai pas assez de connaissance de cet art pour décider souverainement là-dessus. (BOIL.)

3 Menexenus, p. 236, édit. de H. Estienne. (BOIL.)

h mort ce fatel vegage. Ensuite il parle des derniers devoirs qu'on avait rendus aux morts, comme d'une pompe publique que leur pays leur avait préparée exprès pour les conduire hors de cette vie. Dirons-nous que toutes ces choses ne contribuent que médiocrement à relever cette pensée? Avouons plutôt que, par le moyen de cette périphrase mélodieusement répandue dans le discours, d'une diction toute simple il a fait une espèce de concert et d'harmonie. De même Xénophon 1: « Vous regardez le travail « comme le seul guide qui vous peut conduire à une vie heureuse « et plaisante. Au reste, votre âme est ornée de la plus belle qua-« lité que puissent jamais posséder des hommes nés pour la guerre; « c'est qu'il n'y a rien qui vous touche plus sensiblement que la « louange. » Au lieu de dire, « Vous vous adonnez au travail, » il use de cette circonlocution: « Vous regardez le travail comme « le seul guide qui vous peut conduire à une vie heureuse. » Et, étendant ainsi toutes choses, il rend sa pensée plus grande, et relève beaucoup cet éloge. Cette périphrase d'Hérodote 2 me semole encore inimitable: « La déesse Vénus, pour châtier l'insolence « des Scythes qui avaient pillé son temple, leur envoya une ma-« ladie qui les rendait femmes 3. »

Au reste, il n'y a rien dont l'usage s'étende plus loin que la périphrase, pourvu qu'on ne la répande pas partout, sans choix et sans mesure; car aussitôt elle languit, et a je ne sais quoi de niais et de grossier. Et c'est pourquoi Platon, qui est toujours figuré dans ses expressions, et quelquefois même un peu mal à propos, au jugement de quelques-uns, a été raillé pour avoir dit dans ses Lois ': « Il ne faut point souffrir que les richesses d'or et d'argent « prennent pied ni habitent dans une ville. » S'il eût voulu, poursuivent-ils, interdire la possession du bétail, assurément qu'il aurait dit, par la même raison, les richesses de bœufs et de moutons.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inst. de Cyrus, liv. I, p. 21, édit. de Leuncl. (Boll.)
<sup>2</sup> Liv. I, p. 48, sect. 103, édit. de Francfort. (Boll.)

<sup>3</sup> Les sit devenir impuissants. — Ce passage a fort exercé jusques ici les savants, et entre autres M. Cestar et M. de Girac, l'un prétendant que θήλεια νούσος signifiait une maladie qui rendit les Scythes efféminés; l'autre, que cela voulait dire que Vénus leur envoya des hémorroldes. Mais il paraît incontestablement, par un passage d'Hippocrate, que le vrai sens est qu'elle les rendit impuissants; puisqu'en l'expliquant des deux autres manières, la périphrase d'Hérodote serait plutôt une obscure énigme qu'une agréable circonlocution. (Bo11..)

<sup>4</sup> Liv. V, p. 741 et 742, édit. de H. Estienne. (BO1L.)

Mais ce que nous avons dit en général suffit pour faire voir i'usage des figures à l'égard du grand et du sublime; car il est certain qu'elles rendent toutes le discours plus animé et plus pathétique. Or le pathétique participe du sublime autant que le sublime ' participe du beau et de l'agréable

### CHAPITRE XXV.

#### Du choix des mois.

Puisque la pensée et la phrase s'expliquent ordinairement l'une par l'autre, voyons si nous n'avons point encore quelque chose à remarquer dans cette partie du discours qui regarde l'expression. Or, que le choix des grands mots et des termes propres soit d'une merveilleuse vertu pour attacher et pour émouvoir, c'est ce que personne n'ignore, et sur quoi par conséquent il serait inutile de s'arrêter. En effet, il n'y a peut-être rien d'où les orateurs, et tous les écrivains en général qui s'étudient au sublime, tirent plus de grandeur, d'élégance, de netteté, de poids, de force et de vigueur pour leurs ouvrages, que du choix des paroles. C'est par elles que toutes ces beautés éclatent dans le discours comme dans un riche tableau; et elles donnent aux choses une espèce d'âme et de vie. Enfin les beaux mots sont, à vrai dire, la lumière propre et naturelle de nos pensées. Il faut prendre garde néanmoins à ne pas faire parade partout d'une vaine enflure de paroles; car d'exprimer une chose basse en termes grands et magnifiques, c'est tout de même que si vous appliquiez un grand masque de théatre sur le visage d'un petit enfant : si ce n'est, à la vérité, dans la poèsie 2.... Cela se peut voir encore 3 dans un passage de Théopompus, que Cécilius blame je ne sais pourquoi, et qui me semble au contraire fort à louer pour sa justesse, et parce qu'il dit beaucoup. « Philippe, dit cet historien, boit sans peine les affronts

<sup>2</sup> L'auteur, après avoir montré combien les grands mots sont impertincais dans le style simple, faisait voir que les termes simples avaient place quelquefeis

Le moral, selon l'ancien manuscrit. (BOIL.)

dans le style noble. (Boil.)

<sup>3</sup> Il y a avant ceci, dans le grec, ὑπτικώτατον καὶ γόνιμον τόδ 'Ανανκρέοντος; οὐκέτι Θρηϊκίης ἐπιστρέφομαι; mais je n'ai point exprimé ces paroles, où il y a assurément de l'erreur, le mot ὑπτικώτατον n'étant point grec; et, du reste, que peuvent dire ces mots : « cette fécondité d'Anacréon? Je me soucie plus de la Thracienne? » (Bost.)

« que la nécessité de ses affaires l'oblige de souffrir. » En effet, un discours tout simple exprimera quelquefois mieux la chose que toute la pompe et tout l'ornement, comme on le voit tous les jours dans les affaires de la vie. Ajoutez qu'une chose énoncée d'une saçon ordinaire se fait aussi plus aisément croire. Ainsi, en parlant d'un homme qui, pour s'agrandir, soussre sans peine, et même avec plaisir, des indignités, ces termes, boire des affronts, me semblent signifier beaucoup. Il en est de même de cette expression d'Hérodote : « Cléomène étant devenu furieux, il prit un cou-« teau dont il se hacha la chair en petits morceaux; et, s'étant « ainsi déchiqueté lui-même, il mourut. » Et ailleurs 2: « Pythès. « demeurant toujours dans le vaisseau, ne cessa point de com-« battre qu'il n'eût été haché en pièces. » Car ces expressions marquent un homme qui dit bonnement les choses, et qui n'y entend point de finesse, et renferment néanmoins en elles un sens qui n'a rien de grossier ni de trivial.

## CHAPITRE XXVI.

### Des métaphores.

Pour ce qui est du nombre des métaphores, Cécilius semble être de l'avis de ceux qui n'en souffrent pas plus de deux ou trois au plus pour exprimer une seule chose. Mais Démosthène i nous doit encore ici servir de règle. Cet orateur nous fait voir qu'il y a des occasions où l'on en peut employer plusieurs à la fois, quand les passions, comme un torrent rapide, les entrainent avec elles nécessairement et en foule. « Ces hommes maineureux, dit-in quelque part, ces làches flatteurs, ces furies de la république, ont cruellement déchiré leur patrie. Ce sont eux qui, dans la débauche, ont autrefois vendu à Philippe notre liberté i, et qui la vendent encore aujourd'hui à Alexandre; qui, mesurant, disi je, tout leur bonheur aux sales plaisirs de leur ventre, à leurs infàmes débordements, ont renversé toutes les bornes de l'honneur, et détruit parmi nous cette règle, où les anciens Grecs

Liv. VI, p. 338, édit. de Franciort. (Boil.)
Liv. VII, p. 444. (BOIL.)

<sup>3</sup> De Corona, p. 334, édit. de Bâle. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il y a dans le grec προπεπωχότες, comme qui dirait : « ont bu notre liberté à la santé de Philippe. » Chacun sait ce que veut dire προπίνειν en grec, mais on ne le peut pas exprimer par un mot français. (Boil.)

« faisaient consister toute leur félicité, de ne souffrir point de « maître. » Par cette foule de métaphores prononcées dans la colère, l'orateur ferme entièrement la bouche à ces traîtres. Néanmoins Aristote et Théophraste, pour excuser l'audace de ces figures, pensent qu'il est bon d'y apporter ces adoucissements: « Pour « ainsi dire, Pour parler ainsi, Si j'ose me servir de ces termes, « Pour m'expliquer un peu plus hardiment. » En effet, ajoutentils, l'excuse est un remède contre les hardiesses du discours; et je suis bien de leur avis. Mais je soutiens pourtant toujours ce que j'ai déjà dit, que le remède le plus naturel contre l'abondance et la hardiesse, soit des métaphores, soit des autres figures, c'est de ne les employer qu'à propos, je veux dire dans les grandes passions et dans le sublime. Car comme le sublime et le pathétique, par leur violence et leur impétuosité, emportent naturellement et entrainent tout avec eux, ils demandent nécessairement des expressions fortes, et ne laissent pas le temps à l'auditeur de s'amuser à chicaner le nombre des métaphores, parce qu'en ce moment il est épris d'une commune fureur avec celui qui parle.

Et même pour les lieux communs et les descriptions, il n'y a rien quelquesois qui exprime mieux les choses qu'une soule de métaphores continuées. C'est par elles que nous voyons dans Kénophon une description si pompeuse de l'édifice du corps humain. Platon ' néanmoins en a fait la peinture d'une manière encore plus divine. Ce dernier appelle la tête une citadelle. Il dit que le cou est un isthme, qui a été mis entre elle et la poitrine; que les vertèbres sont comme des gonds sur lesquels elle tourne; que la volupté est l'amorce de tous les malheurs qui arrivent aux hommes; que la langue est le juge des saveurs; que le cœur est la source des veines, la fontaine du sang, qui de là se porte avec rapidité dans toutes les autres parties, et qu'il est disposé comme une forteresse gardée de tous côtés. Il appelle les pores, des rues étroites. « Les dieux, poursuit-il, voulant soutenir le battement du cœur, « que la vue inopinée des choses terribles, ou le mouvement de la « colère, qui est de feu, lui causent ordinairement, ils ont mis « sous lui le poumon, dont la substance est molle, et n'a point de « sang : mais ayant par dedans de petits trous en forme d'éponge, « il sert au cœur comme d'oreiller, asin que, quand la colère est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dans le Timée, p. 69 et suivantes, édit. de H. Estienne. (BOIL.)

« enflammée, il ne soit point troublé dans ses fonctions. » Il appelle la partie concupiscible l'appartement de la femme; et la partie irascible, l'appartement de l'homme. Il dit que « la rate est la cuisine « des intestins ; et qu'étant pleine des ordures du foie, elle s'enfle, « et devient bouffie. Ensuite, continue-t-il, les dieux couvrirent « toutes ces parties de chair, qui leur sert comme de rempart et « de défense contre les injures du chaud et du froid, et contre tous « les autres accidents. Et elle est, ajoute-t-il, comme une laine molle « et ramassée, qui entoure doucement le corps. » Il dit que « le « sang est la pâture de la chair. Et afin, poursuit-il, que toutes les « parties pussent recevoir l'aliment, ils y ont creusé, comme dans « un jardin, plusieurs canaux, afin que les ruisseaux des veines, « sortant du cœur comme de leur source, pussent couler dans ces « étroits conduits du corps humain. » Au reste, quand la mort arrive, il dit que « les organes se dénouent comme les cordages « d'un vaisseau, et qu'ils laissent aller l'àme en liberté. » Il y en a encore une infinité d'autres ensuite, de la même force; mais ce que nous avons dit suffit pour faire voir combien toutes ces figures sont sublimes d'elles-mêmes; combien, dis-je, les métaphores servent au grand, et de quel usage elles peuvent être dans les endroits pathétiques et dans les descriptions.

Or, que ces figures, ainsi que toutes les autres élégances du discours, portent toujours les choses dans l'exces, c'est ce que l'on remarque assez sans que je le dise : et c'est pourquei Platon même 1 n'a pas été peu blamé de ce que souvent, comme par une fureur de discours, il se laisse emporter à des métaphores dures et excessives, et à une vaine pompe allégorique. « On ne concevra « pas aisément, dit-il en un endroit, qu'il en doit être de même « d'une ville comme d'un vase, où le vin qu'on verse, et qui est « d'abord bouillant et furieux, tout d'un coup entrant en société « avec une autre divinité sobre qui le châtie, devient doux et bon « à boire. » D'appeler l'eau une divinité sobre, et de se servir du terme châtier pour tempérer; en un mot, de s'étudier si fort à ces petites finesses, cela sent, disent-ils, son poëte, qui n'est pas lui-même trop sobre. Et c'est peut-être ce qui a donné sujet à Cécilius de décider si hardiment, dans ses commentaires sur Lysias, que Lysias valait mieux en tout que Platon, poussé par deux sentiments aussi peu raisonnables l'un que l'autre : car, bien qu'il

Des Lois, liv. VI, p. 773, édit. de H. Estienne. (BOIL.)

aimit Lysias plus que soi-même, il haïseait encore plus Platon qu'il n'aimait Lysias; si bien que, porté de ces deux mouvements, et par un esprit de contradiction, il a avancé plusieurs choses de ces deux auteurs, qui ne sont pas des décisions si souveraines qu'il s'imagine. De fait, accusant Platon d'être tombé en plusieurs endroits, il parle de l'autre comme d'un auteur achevé, et qui n'a point de défauts; ce qui, bien loin d'être vrai, n'a pas même une ombre de vraisemblance. Et, en effet, où trouverons-nous un écrivain qui ne pèche jamais, et où il n'y ait rien à reprendre?

### CHAPITRE XXVII.

Si l'on doit préférer le médiocre parfait au sublime qui a quelques défauts.

Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos d'examiner ici cette question en général, savoir: lequel vaut mieux, soit dans la prose, soit dans la poésie, d'un sublime qui a quelques défauts, ou d'une médiocrité parfaite et saine en toutes ses parties, qui ne tombe et ne se dément point; et ensuite lequel, à juger équitablement des choses, doit emporter le prix, de deux ouvrages dont l'un a un plus grand nombre de beautés, mais l'autre va plus au grand et au sublime : car ces questions étant naturelles à notre sujet, il faut nécessairement les résoudre. Premièrement donc je tiens, pour moi, qu'une grandeur au-dessus de l'ordinaire n'a point naturellement la pureté du médiocre. En effet, dans un discours si poli et si limé, il faut craindre la bassesse. Il en est de même du sublime que d'une richesse immense, où l'on ne peut pas prendre garde à tout de si près, et où il faut, malgré qu'on en ait, négliger quelque chose. Au contraire, il est presque impossible, pour l'ordinaire, qu'un esprit bas et médiocre fasse des fautes : car, comme il ne se hasarde et ne s'élève jamais, il demeure toujours en sûreté; au lieu que le grand, de soi-même et par sa propre grandeur, est glissant et dangereux. Je n'ignore pas pourtant ce qu'on me peut objecter d'ailleurs, que naturellement nous jugeons des ouvrages des hommes par ce qu'ils ont de pire, et que le souvenir des fautes qu'on y remarque dure toujours, et ne s'efface jamais; au lieu que ce qui est beau passe vite, et s'écoule bientôt de notre esprit. Mais, bien que j'aie remarqué plusieurs fautes dans Homère et dans tous les plus célèbres auteurs, et que je sous

peut-être l'homme du monde à qui elles plaisent le moins, j'estime, après tout, que ce sont des sautes dont ils ne se sont pas souciés, et qu'on ne peut appeler proprement fautes, mais qu'on deit simplement regarder comme des méprises et de petites négligences qui leur sont échappées, parce que leur esprit, qui ne s'étudiait qu'au grand, ne pouvait pas s'arrêter aux petites choses. En un mot, je maintiens que le sublime, bien qu'il ne se soutienne pas également partout, quand ce ne serait qu'à cause de sa grandeur, l'emporte sur tout le reste. En effet, Apollonius, de sa grandeur, l'emporte sur tout le reste. En effet, Apollonius, par exemple, celui qui a composé le poëme des Argonautes, ne tombe jamais; et dans Théocrite, ôté quelques endroits où il sort un peu du caractère de l'églogue, il n'y a rien qui ne sort heureusement imaginé. Cependant aimeriez - vous mieux être Appollonius ou Théocrite qu'Homère? L'Érigone d'Ératosthène est un poëme où il n'y a rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu'Ératosthène est plus grand poëte qu'Archiloque, qui se brouille, à la vérité, et manque d'ordre et d'économie en plusieurs endroits de ses écrits, mais qui ne tombe dans ce défant qu'à cause de ses de ses écrits, mais qui ne tombe dans ce défaut qu'à cause de cet esprit divin dont il est entrainé, et qu'il ne saurait régler comme il veut? Et même, pour le lyrique, choisiriez-vous plutôt d'être Bacchylide que Pindare? ou pour la tragédie, Ion, ce poëte de Chio, que Sophocle? En effet, ceux-là ne font jamais de faux pas, et n'ont rien qui ne soit écrit avec beaucoup d'élégance et d'agrément. Il n'en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car au milieu de leur plus grande violence, durent qu'ils tempent et foudreient de leur plus grande violence, durant qu'ils tonnent et foudroient pour ainsi dire, souvent leur ardeur vient mal à propos à s'étein-dre, et ils tombent malheureusement. Et touteiois y a-t-il un homme de bon sens qui daignât comparer tous les ouvrages d'Ion ensemble au seul Œdipe de Sophocle?

# CHAPITRE XXVIII.

Comparaison d'Hypéride et de Démosthène.

Que si, au reste, l'on doit juger du mérite d'un ouvrage par le nombre plutôt que par la qualité et l'excellence de ses beautés, il s'ensuivra qu'Hypéride doit être entièrement préféré à Démosthene. En effet, outre qu'il est plus harmonieux, il a bien plus de parties d'orateur, qu'il possède presque toutes à un degré éminent, somblable à ces athlètes qui réussissent aux cinq sortes d'exercices. et qui, n'étant les premiers en pas un de ces exercices, passent en tous l'ordinaire et le commun. En effet, il a imité Démosthène en tout ce que Démosthène a de beau, excepté pourtant dans la composition et l'arrangement des paroles. Il joint à cela les douceurs et les graces de Lysias. Il sait adoucir où il faut la rudesse et la simplicité du discours, et ne dit pas toutes les choses d'un même air comme Démosthène. Il excelle à peindre les mœurs. Son style a, dans sa naïveté, une certaine douceur agréable et fleurie. Il y a dans ses ouvrages un nombre infini de choses plaisamment dites. Sa manière de rire et de se moquer est fine, et a quelque chose de noble. Il a une facilité merveilleuse à manier l'ironie. Ses railleries ne sont point froides ni recherchées comme celles de ces faux imitateurs du style attique, mais vives et pressantes. Il est adroit à éluder les objections qu'on lui fait, et à les rendre ridicules en les amplifiant. Il a beaucoup de plaisant et de comique, et est tout plein de jeux et de certaines pointes d'esprit qui frappent toujours où il vise. Au reste, il assaisonne toutes ces choses d'un tour et d'une grace inimitables. Il est né pour toucher et émouvoir la pitié. Il est étendu dans ses narrations fabuleuses. Il a une flexibilité admirable pour les digressions; il se détourne, il reprend haleine où il veut, comme on le peut voir dans ces fables qu'il conte de Latone. Il a fait une oraison funèbre qui est écrite avec tant de pompe et d'ornement, que je ne sais si pas un autre l'a jamais égalé en cela.

Au contraire, Démosthène ne s'entend pas fort bien à peindre les mœurs. Il n'est point étendu dans son style. Il a quelque chose de dur, et n'a ni pompe ni ostentation. En un mot, il n'a presque aucune des parties dont nous venons de parler. S'il s'efforce d'être plaisant, il se rend ridicule plutôt qu'il ne fait rire, et s'éloigne d'autant plus du plaisant qu'il tâche d'en approcher. Cependant, parce qu'à mon avis toutes ces beautés qui sont en foule dans Hypéride n'ont rien de grand, qu'on y voit, pour ainsi dire, un orateur toujours à jeun, et une langueur d'esprit qui n'échauffe, qui ne remue point l'àme, personne n'a jamais été fort transporté de la lecture de ses ouvrages. Au lieu que Démosthène ' ayant ramassé en soi toutes les qualités d'un orateur véritablement né

Je n'ai point exprimé evbev et evbev de, de peur de trop embarrasser la pe-, riode. (Boil.)

au sublime, et entièrement perfectionné par l'étude, ce ton de majesté et de grandeur, ces mouvements animés, cette fertilité, cette adresse, cette promptitude, et, ce qu'on doit surtout estimer en lui, cette force et cette véhémence dont jamais personne n'a su approcher; par toutes ces divines qualités, que je regarde en effet comme autant de rares présents qu'il avait reçus des dieux, et qu'il ne m'est pas permis d'appeler des qualités humaines, il a effacé tout ce qu'il y a eu d'orateurs célèbres dans tous les siècles, les laissant comme abattus et éblouis, pour ainsi dire, de ses tonnerres et de ses éclairs; car, dans les parties où il excelle, il est tellement élevé au-dessus d'eux, qu'il répare entièrement par là celles qui lui manquent. Et certainement il est plus aisé d'envisager fixement, et les yeux ouverts, les foudres qui tombent du ciel, que de n'être point ému des violentes passions qui règnent en foule dans ses ouvrages.

## CHAPITRE XXIX.

De Platon et de Lysias, et de l'excellence de l'esprit humain.

Pour ce qui est de Platon, comme j'ai dit, il y a bien de la différence; car il surpasse Lysias, non-seulement par l'excellence, mais aussi par le nombre de ses beautés. Je dis plus: c'est que Platon n'est pas tant au-dessus de Lysias par un plus grand nombre de beautés, que Lysias est au-dessous de Platon par un plus grand nombre de fautes.

Qu'est-ce donc qui a porté ces esprits divins à mépriser cette exacte et scrupuleuse délicatesse, pour ne chercher que le sublime dans leurs écrits? En voici une raison : c'est que la nature n'a point regardé l'homme comme un animal de basse et de vile condition, mais elle lui a donné la vie, et l'a fait venir au monde comme dans une grande assemblée, pour être spectateur de toutes les choses qui s'y passent; elle l'a, dis-je, introduit dans cette lice comme un courageux athlète qui ne doit respirer que la gloire. C'est pourquoi elle a engendré d'abord en nos âmes une passion invincible pour tout ce qui nous paraît de plus grand et de plus divin. Aussi voyons-nous que le monde entier ne suffit pas à la vaste étendue de l'esprit de l'homme. Nos pensées vont souvent plus loin que les cieux, et pénètrent au delà de ces bornes qui environnent et qui terminent toutes choses.

Et certainement si quelqu'un fait un peu de réflexion sur un homme dont la vie n'ait rien eu dans tout son cours que de grand et d'illustre, il peut connaître par là à quoi nous sommes nés. Ainsi nous n'admirons pas naturellement de petits ruisseaux, bien que l'eau en soit claire et transparente, et utile même pour notre usage; mais nous sommes véritablement surpris quand nous regardons le Danube, le Nil, le Rhin, et l'Océan surtout. Nous ne sommes pas fort étonnés de voir une petite flamme, que nous avons allumée, conserver longtemps sa lumière pure; mais nous sommes frappés d'admiration quand nous contemplons ces feux qui s'allument quelquefois dans le ciel, bien que pour l'ordinaire ils s'évanouissent en naissant; et nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la nature que ces fournaises du mont Etna, qui quelquefois jette, du profond de ses abimes,

Des pierres, des rochers, et des fleuves de flammes 1.

De tout cela il faut conclure que ce qui est utile et même nécessaire aux hommes, souvent n'a rien de merveilleux, comme étant aisé à acquérir; mais que tout ce qui est extraordinaire est admirable et surprenant.

### CHAPITRE XXX.

Que les fautes dans le sublime se peuvent excuser.

A l'égard donc des grands orateurs en qui le sublime et le merveilleux se rencontre, joint avec l'utile et le nécessaire, il faut avouer qu'encore que ceux dont nous parlions n'aient point été exempts de fautes, ils avaient néanmoins quelque chose de surnaturel et de divin. En effet, d'exceller dans toutes les autres parties, cela n'a rien qui passe la portée de l'homme; mais le sublime nous élève presque aussi haut que Dieu. Tout ce qu'on gagne à ne point faire de fautes, c'est qu'on ne peut être repris; mais le grand se fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un seul de ces beaux traits et de ces pensées sublimes qui sont dans les ouvrages de ces excellents auteurs peut payer tous leurs défauts. Je dis bien plus : c'est que si quelqu'un ramassait ensemble toutes les fautes qui sont dans Homère, dans Démosthène, dans Platon, et dans tous ces autres célèbres héros, elles ne feraient pas la moindre ni

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pend., Pyth. I, p. 284, édit. de Benoist. (Boil.)

la millième partie des bonnes choses qu'ils ont dites. C'est pourquoi l'envie n'a pas empèché qu'on ne leur ait donné le prix dans tous les siècles; et personne jusqu'ici n'a été en état de leur enlever ce prix, qu'ils conservent encore aujourd'hui, et que vraisemblablement ils conserveront toujours,

Tant qu'on verra les caux dans les plaines courir, Et les bois dépouillés au printemps refleurir 1.

On me dira peut-être qu'un colosse qui a quelques défauts n'est pas plus à estimer qu'une petite statue achevée, comme, par exemple, le soldat de Polyclète 2. A cela je réponds que, dans les ouvrages de l'art, c'est le travail et l'achèvement que l'on considère; au lieu que, dans les ouvrages de la nature, c'est le sublime et le prodigieux. Or, discourir, c'est une opération naturelle à l'homme. Ajoutez que dans une statue on ne cherche que le rapport et la ressemblance, mais dans le discours on veut, comme j'ai dit, le surnaturel et le divin. Cependant, pour ne nous point éloigner de ce que nous avons établi d'abord, comme c'est le devoir de l'art d'empécher que l'on ne tombe, et qu'il est bien difficile qu'une haute élévation à la longue se soutienne, et garde toujours un ton égal, il faut que l'art vienne au secours de la nature, parce qu'en effet c'est leur parfaite alliance qui fait la souveraine perfection. Voilà ce que nous avons cru être obligé de dire sur les questions qui se sont présentées. Nous laissons pourtant à chacun son jugement libre et entier.

### CHAPITRE XXXI.

Des paraboles, des comparaisons et des hyperboles.

Pour retourner à notre discours, les paraboles et les comparaisons approchent fort des métaphores, et ne diffèrent d'elles qu'en un seul point.....<sup>3</sup>.

Telle est cette hyperbole: Supposé que votre esprit soit dans votre tête, et que vous ne le fouliez pas sous vos talons 4. C'est pourquoi il faut bien prendre garde jusqu'où toutes ces figures peu-

Épitaphe pour Midas, p. 834, 2º vol. d'Hom., édit. des Elzevirs. (Boil..)
Le Doryphore, petite statue. (Boil..)

<sup>3</sup> Cet endroit est fort désectueux, et ce que l'auteur avait dit de ces figures manque tout entier. (Boil.)

<sup>4</sup> Démostir, ou Régésippe, de Haloneso, p. 34, édit. de Bâle. (Borr.)

vent être poussées, parce qu'assez souvent, pour vouloir porter trop haut une hyperbole, on la détruit. C'est comme une corde d'arc, qui, pour être trop tendue, se relache; et cela fait quelquefois un effet tout contraire à ce que nous cherchons.

Ainsi Isocrate dans son Panégyrique<sup>1</sup>, par une sotte ambition de ne vouloir rien dire qu'avec emphase, est tombé, je ne sais comment, dans une faute de petit écolier. Son dessein, dans ce panégyrique, c'est de faire voir que les Athéniens ont rendu plus de service à la Grèce que ceux de Lacédémone; et voici par où il débute : « Puisque le discours a naturellement la vertu de rendre « les choses grandes petites, et les petites grandes; qu'il sait donner « les graces de la nouveauté aux choses les plus vieilles, et qu'il fait « paraître vieilles celles qui sont nouvellement faites. » Est-ce ainsi, dira quelqu'un, ò Isocrate, que vous allez changer toutes choses à l'égard des Lacédémoniens et des Athéniens? En faisant de cette' sorte l'éloge du discours, il fait proprement un exorde pour exhorter ses auditeurs à ne rien croire de ce qu'il leur va dire.

C'est pourquoi il faut supposer, à l'égard des hyperboles, ce que nous avons dit pour toutes les figures en général, que celles-là sont les meilleures qui sont entièrement cachées, et qu'on ne prend point pour des hyperboles. Pour cela donc il faut avoir soin que ce soit toujours la passion qui les fasse produire au milieu de quelque grande circonstance; comme, par exemple, l'hyperbole de Thucydide 2 à propos des Athéniens qui périrent dans la Sicile : « Les Siciliens étant descendus en ce lieu, ils y firent un grand

- « carnage de ceux surtout qui s'étaient jetés dans le fleuve. L'eau
- « fut en un moment corrompue du sang de ces misérables ; et néan-
- « moins, toute bourbeuse et toute sanglante qu'elle était, ils se
- « battaient pour en boire. »

Il est assez peu croyable que des hommes boivent du sang et de la boue, et se battent même pour en boire; et toutesois la grandeur de la passion, au milieu de cette étrange circonstance, ne laisse pas de donner une apparence de raison à la chose. Il en est de même de ce que dit Herodote 3 de ces Lacédémoniens qui combattirent au pas des Thermopyles: « Ils se désendirent encore « quelque temps 4 en ce lieu avec les armes qui leur restaient,

P. 42, édit. de H. Estienne. (BOIL.)
Liv. VII, p. 88, édit. de H. Estienne. (BOIL.)
Liv. VII, p. 488, édit. de Francfort. (BOIL.)

<sup>4</sup> Ce passage est fort clair. Cependant c'est une chose surprenante qu'il n'ait

« et avec les mains et les dents ; jusqu'à ce que les barbares, ti-« rant toujours, les eussent comme ensevelis sous leurs traits. » Que dites-vous de cette hyperbole? Quelle apparence que des hommes se défendent avec les mains et les dents contre des gens armés, et que tant de personnes soient ensevelies sous les traits de leurs ennemis? Cela ne laisse pas néanmoins d'avoir de la vraisemblance, parce que la chose ne semble pas recherchée pour l'hyperbole, mais que l'hyperbole semble naître du sujet même. En effet, pour ne me point départir de ce que j'ai dit, un remède infaillible pour empêcher que les hardiesses ne choquent, c'est de ne les employer que dans la passion, et aux endroits à peu près qui semblent les demander. Cela est si vrai, que dans le comique on dit des choses qui sont absurdes d'elles-mêmes, et qui ne laissent pas toutesois de passer pour vraisemblables, à cause qu'elles émeuvent la passion, je veux dire qu'elles excitent à rire. En effet, le rire est une passion de l'âme, causée par le plaisir. Tel est ce trait d'un poëte comique : « Il possédait une terre à · la campagne, qui n'était pas plus grande qu'une épitre de Lacé-« démonien 2, »

Au reste, on se peut servir de l'hyperbole aussi bien pour diminuer les choses que pour les agrandir; car l'exagération est propre à ces deux différents effets; et le diasyrme<sup>3</sup>, qui est une espèce d'hyperbole, n'est, à le bien prendre, que l'exagération l'une chose basse et ridicule.

été entendu ni de Laurent Valle, qui a traduit Hérodote, ni des traducteurs de Longin, ni de ceux qui ont fait des notes sur cet auteur: tout cela, faute d'avoir prls garde que le verbe καταχόω veut quelquesois dire enterrer. Il faut voir les peines que se donne M. le Fère pour restituer ce passage, auquel, après blen du changement, il ne saurait trouver de sens qui s'accommode à Longin, prétendant qué le texte d'Hérodote était corrompu dès le temps de notre rhéteur, et que cette beauté qu'un si savant critique y remarque est l'ouvrage d'un mauvais copiste qui y a mêlé des paroles qui n'y étaient point. Je ne m'arrêterai point à résuter un discours si peu vraisemblable. Le sens que j'ai trouvé est si clair et si infailible, qu'il dit tout; et l'on ne saurait excuser le savant M. Dacier de ce qu'il dit contre Longin et contre moi dans sa note sur ce passage, que par le zèle, plus pieux que raisonnable, qu'il a eu de désendre le père de son illustre épouse. (Boil.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Strabon, liv. 1, p. 36, édit. de Paris. (BOIL.) <sup>2</sup> J'ai suívi la restitution de Casaubom. (BOIL.)

<sup>3</sup> Διασυρμός. (Βοιτ.)

#### CHAPITRE XXXII.

#### De l'arrangement des paroles.

Des cinq parties qui produisent le grand, comme nous avons supposé d'abord, il reste encore la cinquième à examiner; c'est à savoir, la composition et l'arrangement des paroles. Mais comme nous avons déjà donné deux volumes de cette matière, où nous avons suffisamment expliqué tout ce qu'une longue spéculation nous en a pu apprendre, nous nous contenterons de dire ici ce que nous jugeons absolument nécessaire à notre sujet, comme, par exemple que l'harmonie n'est pas simplement un agrément que la nature a mis dans la voix de l'homme 1, pour persuader et pour inspirer le plaisir; mais que, dans les instruments même inanimés, c'est un moyen merveilleux pour élever le courage, et pour emour voir les passions 2.

Et de vrai, ne voyons-nous pas que le son des flûtes émeut l'àme de ceux qui l'écoutent, et les remplit de fureur, comme s'ils étaient hors d'eux-mêmes; que, leur imprimant dans l'oreille le mouvement de sa cadence, il les contraint de la suivre, et d'y conformer en quelque sorte le mouvement de leur corps? Et non-seulement le son des flûtes, mais presque tout ce qu'il y a de différents sons au monde, comme, par exemple, ceux de la lyre, font cet effet : car, bien qu'ils ne signifient rien d'eux-mêmes, néanmoins, par ces changements de tons qui s'entre-choquent les uns les autres, et par le mélange de leurs accords, souvent, comme nous voyons, ils causent à l'àme un transport et un ravissement admirable. Cependant ce ne sont que des images et de simples imitations de la voix, qui ne disent et ne persuadent rien; n'é-

Les traducteurs n'ont point, à mon avis, conçu ce passage, qui sûrement doit être entendu dans mon sens, comme la suite du chapitre le fait assez connaire. Ένέργημα veut dire un effet, et non pas un moyen : n'est pas simplement un effet de la nature de l'Aomme. (BOIL.)

<sup>2</sup> Il y a dans le grec μετ' έλευθερίας καὶ παθους: c'est ainsi qu'il faut lire, et non point έτι έλευθερίας, etc. Ces paroles veulent dire: « qu'il est merveil« leux de voir des instruments inanimés avoir en eux un charme pour émouvoir « les passions, et pour inspirer la noblesse de courage. » Car c'est ainsi qu'il faut entendre έλευθερία. En effet, il est certain que la trompette, qui est un instrument, sert à réveiller le courage dans la guerre. J'ai ajouté le mot d'inanimés pour éclaireir la pensée de l'auteur, qui est un peu obscure en cet endroit. "Ooγανον, absolument pris, veut dire toutes sortes d'instruments musicaux et luanimés: comme le prouve fort bien Henri Estienne. (BOIL.)

tant, s'il faut parler ainsi, que des sons bâtards, et non point. comme j'ai dit, des effets de la nature de l'homme. Que ne dironsnous donc point de la composition, qui est en effet comme l'harmonie du discours, dont l'usage est naturel à l'homme; qui ne frappe pas simplement l'oreille, mais l'esprit; qui remue tout à la fois tant de différentes sortes de noms, de pensées, de choses, tant de beautés et d'élégances, avec lesquelles notre àme a une espèce de liaison et d'affinité; qui, par le mélange et la diversité des sons, insinue dans les esprits, inspire à ceux qui écoutent, les passions mêmes de l'orateur, et qui bâtit, sur ce sublime amas de paroles, ce grand et ce merveilleux que nous cherchons? Pouvonsnous, dis-je, nier qu'elle ne contribue beaucoup à la grandeur, à la majesté, à la magnificence du discours, et à toutes ces autres heautés qu'elle renferme en soi; et qu'ayant un empire absolu sur les esprits, elle ne puisse en tout temps les ravir et les enlever? Il y aurait de la folie à douter d'une vérité si universellement reconnue, et l'expérience en fait foi... 1.

Au reste, il en est de même des discours que des corps, qui doivent ordinairement leur principale excellence à l'assemblage et à la juste proportion de leurs membres : de sorte même qu'encore qu'un membre séparé de l'autre n'ait rien en soi de remarquable,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'auteur justifie ici sa pensée par une période de Démosthène \*, dont il sait voir l'harmonie et la beauté. Mais comme ce qu'il en dit est entièrement attaché à la langue grecque, j'ai cru qu'il valait mieux le passer dans la traduction, et le renvoyer aux remarques, pour ne point esfrayer ceux qui ne savent point le grec. En voici donc l'explication : « Ainsi cette pensée que Démosthène ajoute « après la lecture de son décret paraît fort sublime, et est en effet merveilleuse. « Ce décret, dit-il, a fait évanouir le péril qui environnait cette ville, comme « un nuage qui se dissipe de lui-même. Τοῦτο τὸ ψήφισμα τὸν τότε τῇ πόλει « περιστάντα χίνδυνον παρελθείν έποίησεν, ώσπερ νέφος. Mais il faut » avouer que l'harmonie de la période ne cède point à la beauté de la pensée; car « elle va toujours de trois en trois temps, comme si c'étaient tous dactyles, qui « sont les pieds les plus nobles et les plus propres au sublime : et c'est pourquoi le x vers héroIque, qui est le plus beau de tous les vers, en est composé. En effet, si « vous ôtez un mot de sa place, comme si vous mettiez Τοῦτο τὸ ψήφισμα, « ώσπερ νέφος, ἐποίησε τὸν τότε χίνδυνον παρελθείν; ou si vous en retran-« chez une seule syllabe, comme ἐποίησε παρελθεῖν ώς νέφος, vous connaîtres « aisément combien l'harmonie contribue au sublime. En effet ces paroles, ώσπερ « νέφος, s'appuyant sur la première syllabe qui est longue, se prononcent à « quatre reprises. De sorte que, si vous en ôtez une syllabe, ce retranchement « fait que la période est tronquée. Que si au contraire vous en ajoutez une, « comme, παρελθείν ἐποίησεν ώσπερεὶ νέφος, c'est bien le même sens, mais « ce n'est pas la même cadence, parce que la période s'arrêtant trop longtemps « sur les dernières syllabes, le sublime, qui était serté auparavant, se relâche et « s'affaiblit. » (ROII..)

<sup>«</sup> De Corona, p. 340, édit, de Bale.

tous ensemble ne laissent pas de faire un corps parfait. Ainsi les parties du sublime étant divisées, le sublime se dissipe entièrement : au lieu que, venant à ne former qu'un corps par l'assemblage qu'on en fait, et par cette liaison harmonieuse qui les joint, le seul tour de la période leur donne du son et de l'emphase. C'est pourquoi on peut comparer le sublime dans les périodes à un festin par écots, auquel plusieurs ont contribué. Jusque-là qu'on voit beaucoup de poētes et d'écrivains qui, n'étant point nés au sublime, n'en ont jamais manqué néanmoins, bien que pour l'ordinaire ils se servissent de façons de parler basses, communes, et fort peu élégantes. En effet, ils se soutiennent par ce seul arrangement de paroles, qui leur enfle et grossit en quelque sorte la voix; si bien qu'on ne remarque point leur bassesse. Philiste est de ce nombre. Tel est aussi Aristophane en quelques endroits, et Euripide en plusieurs, comme nous l'avons déjà suffisamment montré. Ainsi, quand Hercule, dans cet auteur, après avoir tué ses enfants, dit:

Tant de maux à la fois sont entrés dans mon âme, Que je n'y puis loger de nouvelles douleurs.

cette pensée est fort triviale. Cependant il la rend noble par le moyen de ce tour, qui a quelque chose de musical et d'harmonieux. Et certainement, pour peu que vous renversiez l'ordre de sa période, vous verrez manifestement combien Euripide est plus heureux dans l'arrangement de ses paroles que dans le sens de ses pensées. De même, dans sa tragédie intitulée Dircé trainée par un taureau.

Il tourne aux environs dans sa route incertaine: Et, courant en tous lieux où sa rage le mène, Traine après soi la semme, et l'arbre, et le rocher.

Cette pensée est fort noble, à la vérité; mais il faut avouer que ce qui lui donne plus de force, c'est cette harmonie qui n'est point précipitée ni emportée comme une masse pesante, mais dont les paroles se soutiennent les unes les autres, et où il y a plusieurs pauses. En effet, ces pauses sont comme autant de fondements solides sur lesquels son discours s'appuie et s'élève.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hercule furieux, v. 1943. (BOIL.) <sup>2</sup> Dirce, ou Antiope, tragédie perduc. V. les Fragments de M. Barnès, p. 513. (BOIL.)

## CHAPITRE XXXIII.

De la mesure des périodes.

Au contraire, il n'y a rien qui rabaisse davantage le sublime que ces nombres rompus et qui se prononcent vite, tels que sont les pyrrhiques, les trochées, et les dichorées, qui ne sont bons que pour la danse. En effet, toutes ces sortes de pieds et de mesures n'ont qu'une certaine mignardise et un petit agrément qui a toujours le même tour, et qui n'émeut point l'âme. Ce que j'y trouve de pire, c'est que, comme nous voyons que naturellement ceux à qui l'on chante un air ne s'arrêtent point au sens des paroles, et sont entrainés par le chant, de même ces paroles mesurées n'inspirent point à l'esprit les passions qui doivent naître du discours, et impriment simplement dans l'oreille le mouvement de la cadence. Si bien que comme l'auditeur prévoit d'ordinaire cette chute qui doit arriver, il va au-devant de celui qui parle, et le prévient, marquant, comme en une danse, la chute avant qu'elle arrive.

C'est encore un vice qui affaiblit beaucoup le discours, quand les périodes sont arrangées avec trop de soin, ou quand les membres en sont trop courts et ont trop de syllabes brèves, étant d'ailleurs comme joints et attachés ensemble avec des clous aux endroits où ils se désunissent. Il n'en faut pas moins dire des périodes qui sont trop coupées; car il n'y a rien qui estropic davantage le sublime que de le vouloir comprendre dans un trop petit espace. Quand je défends néanmoins de trop couper les périodes, je n'entends pas parler de celles qui ont leur juste étendue, mais de celles qui sont trop petites, et comme mutilées. En effet, de trop couper son style, cela arrête l'esprit; au licu que de le diviser en périodes, cela conduit le lecteur. Mais le contraire en même temps apparaît des périodes trop longues; et toutes ces paroles recherchées pour allonger mai à propos un discours sont mortes et languissantes.

#### CHAPITRE XXXIV.

#### De la bassesse des termes.

Une des choses encore qui avilit autant le discours, c'est la bassesse des termes. Ainsi nous voyons dans Hérodote une description de tempête qui est divine pour le sens; mais il y a mêlé des mots extrêmement bas, comme quand il dit: « La mer commençant à bruire .» Le mauvais son de ce mot bruire fait perdre à sa pensée une partie de ce qu'elle avait de grand. « Le « vent, dit-il en un autre endroit, les ballotta fort; et ceux qui « furent dispersés par la tempête firent une fin peu agréable. » Ce mot ballotter est bas, et l'épithète de peu agréable n'est point propre pour exprimer un accident comme celui-là.

De même l'historien Théopompus a fait une peinfure de la descente du roi de Perse dans l'Égypte, qui est miraculeuse d'ailleurs 3 : mais il a tout gâté par la bassesse des mots qu'il y mêle. « Y a-t-il une ville, dit cet historien, et une nation dans l'Asie, « qui n'ait envoyé des ambassadeurs au roi? Y a-t-il rien de beau « et de précieux qui croisse ou qui se fabrique en ce pays, dont « on ne lui ait fait des présents? Combien de tapis et de vestes « magnifiques, les unes rouges, les autres blanches, et les au-« tres historiées de couleurs! Combien de tentes dorées, et garnies « de toutes les choses nécessaires pour la vie! Combien de robes « et de lits somptueux! Combien de vases d'or et d'argent enri-« chis de pierres précieuses, ou artistement travaillés! Ajoutez a « cela un nombre infini d'armes étrangères et à la grecque; une « foule incroyable de bêtes de voiture, et d'animaux destinés « pour les sacrifices; des boisseaux remplis de toutes les choses « propres pour réjouir le goût 4; des armoires et des sacs pleins de « papier, et de plusieurs autres ustensiles ; et une si grande quan-« tité de viandes salées de toutes sortes d'animaux, que ceux qui « les voyaient de loin pensaient que ce fussent des collines qui « s'élevassent de terre. »

Liv. VII, p. 446 et 448, édit. de Francfort. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il y a dans le grec commençant à bouillonner, ζεσάσης: mais le mot de bouillonner n'a point de mauvais son en notre langue, et est au contraire agréable à l'oreille. Je me suis donc servi du mot de bruire, qui est bas, et qui exprime le bruit que fait l'eau quand elle commence à bouillonner. (Boil.)

3 Livre perdu. (Boil.)

<sup>4</sup> Voyez Athénée, liv. II, p. 67, édit. de Lyon. (Boil.)

De la plus haute élévation il tombe dans la derniere bassesse, à l'endroit justement où il devait le plus s'élever; car, mèlant mal à propos, dans la pompeuse description de cet appareil, des boisseaux, des ragoûts et des sacs, il semble qu'il fasse la peinture d'une cuisine. Et comme si quelqu'un avait toutes ces choses à arranger, et que parmi des tentes et des vases d'or, au milieu de l'argent et des diamants, il mit en parade des sacs et des boisseaux, cela ferait un vilain effet à la vue : il en est de même des mots bas dans le discours; et ce sont comme autant de taches et de marques honteuses qui flétrissent l'expression. Il n'avait qu'à détourner un peu la chose, et dire en général, à propos de ces montagnes de viandes salées, et du reste de cet appareil, qu'on envoya au roi des chameaux et plusieurs bêtes de voiture chargées de toutes les choses nécessaires pour la bonne chère et pour le plaisir; ou des monceaux de viandes les plus exquises, et tout ce qu'on saurait s'imaginer de plus ragoutant et de plus délicieux; ou, si vous voulez, tout ce que les officiers de table et de cuisine pouvaient souhaiter de meilleur pour la bouche de leur maître. Car il ne faut pas d'un discours fort élevé passer à des choses basses et de nulle considération, à moins qu'on n'y soit forcé par une nécessité bien pressante. Il faut que les paroles répondent à la majesté des choses dont on traite; et il est bon en cela d'imiter la nature, qui, en formant l'homme, n'a point exposé à la vue ces parties qu'il n'est pas honnète de nommer, et par où le corps se purge, mais, pour me servir des termes de Xénophon , « a caché et détourné ces égouts le plus loin qu'il « lui a été possible, de peur que la beauté de l'animal n'en fût « souillée. » Mais il n'est pas besoin d'examiner de si près toutes les choses qui rabaissent le discours. En effet, puisque nous avons montré ce qui sert à l'élever et à l'ennoblir, il est aisé de juger qu'ordinairement le contraire est ce qui l'avilit et le fait ramper

## CHAPITRE XXXV.

Des causes de la décadence des esprits.

Il ne reste plus, mon cher Térentianus, qu'une chose à examiner; c'est la question que fit il y a quelques jours un philosophe.

<sup>1</sup> Liv. I des Mémorables, p. 728, édit. de Leunci. (Bott.)

Car il est bon de l'éclaireir; et je veux bien, pour votre satisfaction particulière, l'ajouter encore à ce traité.

Je no saurais assez m'étonner, me disait ce philosophe, non plus que beaucoup d'autres, d'où vient que, dans notre siècle, il se trouve assez d'orateurs qui savent manier un raisonnement, et qui ont même le style oratoire; qu'il s'en voit, dis-je, plusieurs qui ont de la vivacité, de la netteté, et surtout de l'agrément dans leurs discours; mais qu'il s'en rencontre si peu qui puissent s'élever fort haut dans le sublime, tant la stérilité maintenant est grande parmi les esprits! N'est-ce point, poursuivait-il, ce qu'on dit ordinairement, que c'est le gouvernement populaire qui nourrit et forme les grands génies, puisque ensin jusqu'ici tout ce qu'il y a presque eu d'orateurs habiles ont sleuri et sont morts avec lui? En effet, ajoutait-il, il n'y a peut-être rien qui élève davantage l'ame des grands hommes que la liberté, ni qui excite et réveille plus puissamment en nous ce sentiment naturel qui nous porte à l'émulation, et cette noble ardeur de se voir élevé au-dessus des autres. Ajoutez que les prix qui se proposent dans les républiques aiguisent, pour ainsi dire, et achèvent de polir l'esprit des orateurs, leur faisant cultiver avec soin les talents qu'ils ont reçus de la nature; tellement qu'on voit briller dans leurs discours la liberté de leur pays.

Mais nous, continuait-il, qui avons appris dès nos premières années à souffrir le joug d'une domination légitime, qui avons été comme enveloppés par les coutumes et les façons de faire de la monarchie, lorsque nous avions encore l'imagination tendre et capable de toutes sortes d'impressions; en un mot, qui n'avons jamais goûté de cette vive et féconde source de l'éloquence, je veux dire de la liberté: ce qui arrive ordinairement de nous, c'est que nous nous rendons de grands et magnifiques flatteurs. C'est pourquoi il estimait, disaît-il, qu'un homme, même né dans la servitude, était capable des autres sciences; mais que nul esclave ne pouvait jamais être orateur. Car un esprit, continua-t-il, abattu et comme dompté par l'accoutumance au joug, n'oserait plus s'enhardir à rien: tout ce qu'il avait de vigueur s'évapore de soimème, et il demeure toujours comme en prison. En un mot, pour me servir des termes d'Homère 1,

Odyss., liv. XVII, v. 522. (BOIL.)

Le même jour qui met un homme libre aux sers Lui ravit la moltié de sa vertu première.

De même donc que, si ce qu'on dit est vrai, ces boites où l'on renferme les pygmées, vulgairement appelés nains, les empêchent non-seulement de croître, mais les rendent même plus petits, par le moyen de cette bande dont on leur entoure le corps : ainsi la servitude, je dis la servitude la plus justement établie, est une espèce de prison où l'âme décroît et se rapetisse en quelque sorte. Je sais bien qu'il est fort aisé à l'homme, et que c'est son naturel, de blâmer toujours les choses présentes : mais prenez garde que '... Et certainement, poursuivis-je, si les délices d'une trop longue paix sont capables de corrompre les plus belles âmes, cette guerre sans fin, qui trouble depuis si longtemps toute la terre, n'est pas un moindre obstacle à nos désirs.

Ajoutez à cela ces passions qui assiégent continuellement notre vie, et qui portent dans notre ame la confusion et le désordre. En effet, continuai-je, c'est le désir des richesses dont nous sommes tous malades par excès; c'est l'amour des plaisirs qui, à bien parler, nous jette dans la servitude, et, pour mieux dire, nous traine dans le précipice où tous nos talents sont comme engloutis. Il n'y a point de passion plus basse que l'avarice; il n'y a point de vice plus infame que la volupté. Je ne vois donc pas comment ceux qui font si grand cas des richesses, et qui s'en font comme une espèce de divinité, pourraient être atteints de cette maladie, sans recevoir en même temps avec elle tous les maux dont elle est naturellement accompagnée. Et certainement la profusion, et les autres mauvaises habitudes, suivent de près les richesses excessives : elles marchent, pour ainsi dire, sur leurs pas, et par leur moyen elles s'ouvrent les portes des villes et des maisons; elles y entrent, et elles s'y établissent. Mais à peine y ont-elles séjourné quelque temps, qu'elles y font leur nid, suivant la pensée des sages, et travaillent à se multiplier. Voyez donc ce qu'elles y produisent. Elles y engendrent le faste et la mollesse, qui ne sont point des enfants bâtards, mais leurs vraies et légitimes productions. Que si nous laissons une fois croître en nous ces dignes enfants des richesses, ils y auront bientôt fait

Il y a beaucoup de choses qui manquent en cet endroit : après plusieurs raisons de la décadence des esprits, qu'apportait ce philosophe introduit ici par Longin, notre auteur vraisemblablement reprenait la parole, et en établissait de nouvelles causes : c'est à savoir la guerre, qui était alors par toute la terre; et l'amour du luxe, comme la suite le fait assez connaître. (Boil.)

éclore l'insolence, le déréglement, l'effronterre, et tous ces autres impitoyables tyrans de l'âme.

Sitôt donc qu'un homme, oubliant le soin de la vertu, n'a plus d'admiration que pour les choses frivoles et périssables, il faut de nécessité que tout ce que nous avons dit arrive en lui : il ne saurait plus lever les yeux pour regarder au-dessus de soi, ni rien dire qui passe le commun; il se fait en peu de temps une corruption générale dans toute son âme; tout ce qu'il avait de noble et de grand se flétrit et se sèche de soi-même, et n'attire plus que le mépris.

Et comme il n'est pas possible qu'un juge qu'on a corrompu juge sainement et sans passion de ce qui est juste et honnête, parce qu'un esprit qui s'est laissé gagner aux présents ne connait de juste et d'honnête que ce qui lui est utile : comment voudrions-nous que, dans ce temps où la corruption règne sur les mœurs et sur les esprits de tous les hommes, où nous ne songeons qu'à attraper la succession de celui-ci, qu'à tendre des piéges à cet autre pour nous faire écrire dans son testament, qu'à tirer un insame gain de toutes choses, vendant pour cela jusqu'à notre âme, misérables esclaves de nos propres passions; comment, dis-je, se pourrait-il faire que, dans cette contagion générale, il se trouvât un homme sain de jugement et libre de passion, qui, n'étant point aveuglé ni séduit par l'amour du gain, pût discerner ce qui est véritablement grand et digne de la postérité? En un mot, étant tous saits de la manière que j'ai dit, ne vaut-il pas mieux qu'un autre nous commande, que de demeurer en notre propre puissance, de peur que cette rage insatiable d'acquérir, comme un furieux qui a rompu ses fers, et qui se jette sur ceux qui l'environnent, n'aille porter le feu aux quatre coins de la terre? Enfin, lui dis-je, c'est l'amour du luxe qui est cause de cette fainéantise où tous les esprits, excepté un petit nombre, croupissent aujourd'hui. En effet, si nous étudions quelquesois, on peut dire que c'est comme des gens qui relèvent de maladic, pour le plaisir et pour avoir lieu de nous vanter, et non point par une noble émulation, et pour en tirer quelque profit louable ct solide. Mais c'est assez parlé là-dessus. Venons maintenant aux passions, dont nous avons promis de faire un traité à part; car, à mon avis, elles ne sont pas un des moindres ornements du discours, surtout pour ce qui regarde le sublime.

# RÉFLEXIONS CRITIQUES'

SUR

## QUELQUES PASSAGES DU RHÉTEUR LONGIN,

Où, par occasion, on répond à plusieurs objections de monsieur P\*\*\* 2 contre Homère et contre Pindare, et, tout nouvellement, à la dissertation de monsieur Leclerc contre Longin, et à quelques critiques faites contre monsieur Racine.

## RÉFLEXION L

« Mais c'est à la charge, mon cher Térentianus, que nous reverrons ensemble « exactement mon ouvrage, et que vous m'en direz votre sentiment avec cette « sincérité que nous devons naturellement à nos amis. »

Paroles de Longin, chap. 1.

Longin nous donne ici, par son exemple, un des plus importants préceptes de la rhétorique, qui est de consulter nos amis sur nos ouvrages, et de les accoutumer de bonne heure à ne nous point flatter. Horace et Quintilien nous donnent le même conseil en plusieurs endroits; et Vaugelas 3, le plus sage, à mon avis, des écrivains de notre langue, confesse que c'est à cette salutaire pratique qu'il doit ce qu'il y a de meilleur dans ses écrits. Nous avons beau être éclairés par nous-mêmes, les yeux d'autrui voient toujours plus loin que nous dans nos défauts; et un esprit médiocre fera quelquefois apercevoir le plus habile homme d'une méprise qu'il

Dans l'édition de 1718, ces réflexions précèdent le Traité du Sublime, et

sont accompagnées de l'Avis aux lecteurs suivant :

« On a jugé à propos de mettre ces Réflexions avant la traduction du Sublime de Longin, parce qu'elles n'en sont point une suite, faisant elles-mêmes un corps de critique à part, qui n'a souvent aucun rapport avec cette traduction, et que d'ailleurs, si on les avait mises à la suite de Longin, on les aurait pu confondre avec les notes grammaticales qui y sont, et qu'il n'y a ordinairement que les savants qui lisent, au lieu que ces Réflexions sont propres à être lues de tout le monde, et même des semmes; témoin plusieurs dames de mérite qui les ont lues avec un très-grand plaisir, ainsi qu'elles me i'ont assuré elles-mêmes. »

3 Claude Favre, seigneur de Paugelas, baron de Péroges, et l'un des premiers membres de l'Académie française, était de Bourg-en-Bresse, aussi bien que son père Antoine Favre, premier président du sénat de Chambéri, mort en 1637. Vaugelas fut longtemps gentilhomme ordinaire, et puis chambellan de M. Gaston. Sur la fin de sa vie, il sut gouverneur des enfants du prince Thomas de Savoie. Il a conservé un rang distingué parmi nos grammairiens; et l'on ne peut nier qu'il n'ait rendu de grands services à notre langue, quoiqu'il se soit souvent trompé dans ses Remarques. Sa traduction de Quinte-Curce a longtemps passé pour la plus parfaite des traductions françaises. Vaugelas mourut à la fin de 1649, ou au commencement de 1650, âgé d'environ soixante-cinq ans.

ne voyait pas. On dit que Malherbe consultait sur ses vers jusqu'à l'oreille de sa servante; ét je me souviens que Molière m'a montré aussi plusieurs fois une vieille servante qu'il avait chez lui, à qui il lisait, disait-il, quelquefois ses comédies; et il m'assurait que, lorsque des endroits de plaisanterie ne l'avaient point frappée, il les corrigeait, parce qu'il avait plusieurs fois éprouvé sur son théâtre que ces endroits n'y réussissaient point. Ces exemples sont un peu singuliers; et je ne voudrais pas conseiller à tout le monde de les imiter. Ce qui est de certain, c'est que nous ne saurions trop consulter nos amis.

Il paraît néanmoins que M. P\*\*\* n'est pas de ce sentiment. S'il croyait ses amis, on ne les verrait pas tous les jours dans le monde nous dire, comme ils font : « M. P\*\*\* est de mes amis, et c'est un « fort honnête homme; je ne sais pas comment il s'est allé mettre « en tête de heurter si lourdement la raison, en attaquant dans « ses Parallèles tout ce qu'il y a de livres anciens estimés et estimables. Veut-il persuader à tous les hommes que depuis deux » mille ans ils n'ont pas eu le sens commun? Cela fait pitié. Aussi « se garde-t-il bien de nous montrer ses ouvrages. Je souhaiterais « qu'il se trouvât quelque honnête homme qui lui voulût sur cela « charitablement ouvrir les yeux. »

Je veux bien être cet homme charitable. M. P\*\*\* m'a prié de si bonne grâce lui-même de lui montrer ses erreurs, qu'en vérité je ferais conscience de ne lui pas donner sur cela quelque satisfaction. J'espère donc de lui en faire voir plus d'une dans le cours de ces remarques. C'est la moindre chose que je lui dois, pour reconnaitre les grands services que feu monsieur son frère le médecin² m'a, dit-il, rendus, en me guérissant de deux grandes maladies. Il est certain pourtant que monsieur son frère ne fut jamais mon médecin. Il est vrai que, lorsque j'étais encore tout jeune, étant tombé malade d'une fièvre assez peu dangereuse, une de mes parentes chez qui je logeais, et dont il était médecin, me l'amena, et qu'il fut appelé deux ou trois fois en consultation par le médecin qui avait soin de moi. Depuis, c'est-à-dire trois ans après, cette même parente me l'amena une seconde fois, et me força de le consulter

Nommée la Forêt. Un jour Molière, pour éprouver le goût de cette servante. Int lut quelques scènes d'une pièce qu'il disait être de lui, mais qui était de somédien Brécourt. La servante ne prit point le change, et, après avoir out quelques mots, elle soutint que son maître n'avait pas fait cet onvrage. (Baoss).

2 Claude Perrault, de l'Académie des sciences.

sur une difficulté de respirer que j'avais alors, et que j'ai encore. Il me tâta le pouls, et me trouva la fièvre, que sûrement je n'avais point. Cependant il me conseilla de me faire saigner du pied, remède assez bizarre pour l'asthme dont j'étais menacé. Je fus toutefois assez fou pour faire son ordonnance dès le soir même. Ce qui arriva de cela, c'est que ma difficulté de respirer ne diminua point, et que le lendemain, ayant marché mal à propos, le pied m'enfla de telle sorte, que j'en fus trois semaines dans le lit. C'est là toute la cure qu'il m'a jamais faite, que je prie Dieu de lui pardonner en l'autre monde !.

Je n'entendis plus parler de lui depuis cette belle consultation, sinon lorsque mes Satires parurent, qu'il me revint de tous côtés que, sans que j'en aie jamais pu savoir la raison, il se déchainait à outrance contre moi; ne m'accusant pas simplement d'avoir écrit contre des auteurs, mais d'avoir glissé dans mes ouvrages des choses dangereuses, et qui regardaient l'État. Je n'appréhendais guère ces calomnies, mes Satires n'attaquant que les méchants livres, et étant toutes pleines des louanges du roi, et ces louanges même en faisant le plus bel ornement. Je fis néanmoins avertir M. le médecin qu'il prit garde à parler avec un peu plus de retenue; mais cela ne servit qu'à l'aigrir encore davantage. Je m'en plaignis même alors à monsieur son frère l'académicien, qui ne me jugea pas digne de réponse. J'avoue que c'est ce qui me fit faire dans mon Art poétique 2 la métamorphose du médecin de Florence en architecte; vengeance assez médiocre de toutes les infamies que ce médecin avait dites de moi. Je ne nierai pas cependant qu'il ne sût homme de très-grand mérite, et sort savant, surtout dans les matières de physique. MM. de l'Académie des sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l'excellence de sa traduction de Vitruve, ni de toutes les choses avantageuses que monsieur son frère rapporte de lui. Je puis même nommer un des plus célèbres de l'Académie d'architecture 3, qui s'offre de lui faire voir quand il voudra, papier sur table, que c'est le dessin du fameux M. le Vau qu'on a suivi dans la façade du Louvre; et qu'il n'est

<sup>·</sup> Claude Perrault était mort en 1888, cinq ans avant la publication des premières Réflexions.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chant IV, v. 1 et suiv.

<sup>3</sup> M. d'Orbay. (Boil.) — Il était Parisien, élève de le Vau, et mourut en 1689.

<sup>4</sup> Louis le Vau, premier architecte du roi, a eu la direction des bâtiments royaux depuis l'année 1635 jusqu'en 1670.

point vrai que ni ce grand ouvrage d'architecture, ni l'Observatoire, ni l'arc de triomphe, soient des ouvrages d'un médecin de la Faculté. C'est une querelle que je leur laisse démêler entre eux, et où je déclare que je ne prends aucun intérêt; mes vœux même, si j'en fais quelques-uns, étant pour le médecin. Ce qu'il y a de vrai, c'est que ce médecin était de même goût que monsieur son frère sur les anciens, et qu'il avait pris en haine, aussi bien que lui tout ce qu'il y a de grands personnages dans l'antiquité. On assure que ce fut lui qui composa cette belle Défense de l'opéra d'Alceste, où, voulant tourner Euripide en ridicule, il sit ces étranges bévues que M. Racine a si bien relevées dans la préface de son Iphigénie. C'est donc de lui, et d'un autre frère i encore qu'ils avaient, grand ennemi comme eux de Platon, d'Euripide, et de tous les autres bons auteurs, que j'ai voulu parler quand j'ai dit qu'il y avait de la bizarrerie d'esprit dans leur famille 2, que je reconnais d'ailleurs pour une famille pleine d'honnêtes gens, et où il y en a même plusieurs, je crois, qui souffrent Homère et Virgile.

On me pardonnera si je prends encore ici l'occasion de désabuser le public d'une autre fausseté que M. P\*\*\* a avancée dans la lettre bourgeoise qu'il m'a écrite, et qu'il a fait imprimer, où il prétend qu'il a autrefois beaucoup servi à un de mes frères 3 auprès de M. Colbert, pour lui faire avoir l'agrément de la charge de contrôleur de l'argenterie. Il allègue, pour preuve, que mon frère, depuis qu'il eut cette charge, venait tous les ans lui rendre une visite, qu'il appelait de devoir, et non pas d'amitié. C'est une vanité dont il est aisé de faire voir le mensonge, puisque mon frère mourut dans l'année qu'il obtint cette charge, qu'il n'a possédée, comme tout le monde le sait, que quatre mois; et que même, en considération de ce qu'il n'en avait point joui, mon autre frère 4, pour qui nous obtinmes l'agrément de la même charge, ne paya point le marc d'or, qui montait à une somme assez considérable. Je suis honteux de conter de si petites choses au public; mais mes amis m'ont fait entendre que ces reproches de M. P\*\*\* regardant l'honneur, j'étais obligé d'en faire voir la fausseté.

<sup>·</sup> Pierre Perrault.

<sup>2</sup> Voyez le Discours sur l'Ode.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gilles Boileau.

<sup>4</sup> Pierre Boileau de Puymorin.

# RÉFLEXION II.

\* Notre esprit, même dans le sublime, a besoin d'une méthode pour lui ensel-« gner à ne dire que ce qu'il faut, et à le dire en son lieu. « Paroles de Longin, chap. II.

Cela est si vrai, que le sublime hors de son lieu, non seulement n'est pas une belle chose, mais devient quelquesois une grande puérilité. C'est ce qui est arrivé à Scudéri<sup>1</sup> dès le commencement de son poême d'Alaric, lorsqu'il dit:

Je chante le vainqueur des vainqueurs de la terre,

Ce vers est assez noble, et est peut-être le mieux tourné de tout son ouvrage; mais il est ridicule de crier si haut, et de promettre de si grandes choses dès le premier vers. Virgile aurait bien pu dire, en commençant son Énéide: « Je chante ce fameux « héros, fondateur d'un empire qui s'est rendu maître de toute la « terre. » On peut croire qu'un aussi grand maître que lui aurait aisément trouvé des expressions pour mettre cette pensée en son jour; mais cela aurait senti son déclamateur. Il s'est contenté de dire : « Je chante cet homme rempli de piété, qui, après bien des « travaux, aborda en Italie. » Un exorde doit être simple et sans affectation. Cela est aussi vrai dans la poésie que dans les discours oratoires, parce que c'est une règle fondée sur la nature, qui est la même partout; et la comparaison du frontispice d'un palais, que M. P\*\*\* allègue 2 pour défendre ce vers de l'Alaric, n'est point juste. Le frontispice d'un palais doit être orné, je l'avoue; mais l'exorde n'est point le frontispice d'un poëme. C'est plutôt une avenue, une avant-cour qui y conduit, et d'où on le découvre. Le frontispice fait une partie essentielle du palais, et on ne le saurait ôter qu'on n'en détruise toute la symétrie; mais un poême subsistera fort bien sans exorde; et même nos romans, qui sont des espèces de poëmes, n'ont point d'exorde.

Il est donc certain qu'un exorde ne doit point trop promettre; et c'est sur quoi j'ai attaqué le vers d'Alaric, à l'exemple d'Horace, qui a aussi attaqué dans le même sens le début du poëme d'un Scudéri de son temps, qui commençait par :

Fortunam Priami cantabo, et nobile bellum.

Voyez l'Art postique, ch. 111.

Parallèles des Anciens et des Modernes, t. III, p. 267.
BOILEAU.

« Je chanterai les diverses fortunes de Priam, et toute la noble guerre de « Troie. »

Car le poëte, par ce début, promettait plus que l'Iliade et l'Odyssée ensemble. Il est vrai que, par occasion, Horace se moque aussi fort plaisamment de l'épouvantable ouverture de bouche qui se fait en prononçant ce futur cantabo; mais, au fond, c'est de trop promettre qu'il accuse ce vers. On voit donc où se réduit la critique de M. P\*\*\*, qui suppose que j'ai accusé le vers d'Alaric d'être mal tourné, et qui n'a entendu ni Horace, ni moi. Au reste, avant que de finir cette remarque, il trouvera bon que je lui apprenne qu'il n'est pas vrai que l'a de cano, dans arma virumque cano, se doive prononcer comme l'a de cantabo, et que c'est une erreur qu'il a sucée dans le collége, où l'on a cette mauvaise méthode de prononcer les brèves dans les dissyllabes latins, comme si c'étaient des longues. Mais c'est un abus qui n'empêche bas le bon mot d'Horace: car il a écrit pour des Latins, qui savaient prononcer leur langue, et non pas pour des Français.

# RÉFLEXION III.

\* Il était enclin naturellement à reprendre les vices des autres, quoique aveugle « pour ses propres défauts. Paroles de Longin, chap. III.

Il n'y a rien de plus insupportable qu'un auteur médiocre qui, ne voyant point ses propres défauts, veut trouver des défauts dans tous les plus habiles écrivains; mais c'est encore bien pis lorsque, accusant ces écrivains de fautes qu'ils n'ont point faites, il fait lui-même des fautes, et tombe dans des ignorances grossières. C'est ce qui était arrivé quelquefois à Timée, et ce qui arrive toujours à M. P\*\*\*. Il commence la censure qu'il fait d'Homère par la chose du monde la plus fausse, qui est que beaucoup d'excellents critiques soutiennent qu'il n'y a jamais eu au monde un homme nommé Homère, qui ait composé l'Iliade et l'Odyssée; et que ces deux poëmes ne sont qu'une collection de plusieurs petits poëmes de différents auteurs, qu'on a joints ensemble. Il n'est point vrai que jamais personne ait avancé, au moins sur le papier, une pareille extravagance; et Élien, que M. P\*\*\* cite pour son garant, dit positivement le contraire, comme nous le ferons voir dans la suite de cette remarque.

<sup>\*</sup> Parallèles, tome III, p. 2 et suiv. (Bort.)

Tous ces excellents critiques donc se réduisent à seu M. l'abbé d'Aubignac, qui avait, à ce que prétend M. P\*\*\*, préparé des mémoires pour prouver ce beau paradoxe. J'ai connu M. l'abbé d'Aubignac : il était homme de beaucoup de mérite, et fort habile en matière de poétique, bien qu'il sût médiocrement le grec. Je suis sûr qu'il n'a jamais conçu un si étrange dessein, à moins qu'il ne l'ait conçu les dernières années de sa vie, où l'on sait qu'il était tombé en une espèce d'enfance. Il savait trop qu'il n'y eut jamais deux poemes si bien suivis et si bien liés que l'Iliade et l'Odyssée, ni où le même génie éclate davantage partout, comme tous ceux qui les ont lus en conviennent. M. P\*\*\* prétend néanmoins qu'il y a de fortes conjectures pour appuyer le prétendu paradoxe de cet abbé; et ces fortes conjectures se réduisent à deux, dont l'une est qu'on ne sait point la ville qui a donné naissance à Homère; l'autre est que ses ouvrages s'appellent rhapsodies, mot qui veut dire un amas de chansons cousues ensemble: d'où il conclut que les ouvrages d'Homère sont des pièces ramassées de différents auteurs, jamais aucun poête n'ayant intitulé, dit-il, ses ouvrages, rhapsodies. Voilà d'étranges preuves! Car, pour le premier point, combien n'avons-nous pas d'écrits fort célèbres qu'on ne soupçonne point d'être faits par plusieurs écrivains différents, bien qu'on ne sache point les villes où sont nes les auteurs, ni même le temps où ils vivaient! témoin Quinte-Curce, Pétrone, etc. A l'égard du mot de rhapsodies, on étonnerait peutêtre bien M. P\*\*\*, si on lui faisaît voir que ce mot ne vient point de ράπτειν, qui signifie joindre, coudre ensemble; mais de ράβδος, qui veut dire une branche; et que les livres de l'Iliade et de l'Odyssee ont été ams appeles, parce qu'il y avait autrefois des gens qui les chantaient, une oranche de laurier à la main, et qu'on appelait à cause de cela les chantres de la branche, βαβδφδούς.

La plus commune opinion pourtant est que ce mot vient de βάπτειν φδάς, et que rhapsodie veut dire un amas de vers d'Homère qu'on chantait, y ayant des gens qui gagnaient leur vie à les chanter, et non pas à les composer, comme notre censeur se le veut bizarrement persuader. Il n'y a qu'à lire sur cela Eustathius. Il n'est donc pas surprenant qu'aucun autre poête qu'Homère n'ait intitulé ses vers rhapsodies, parce qu'il n'y a jamais eu proprement que les vers d'Homère qu'on ait chantés-de la sorte. Il parait néanmoins que ceux qui, dans la suite, ont fait de ces parodies qu'on appelait

centons d'Homère, ont aussi nommé ces centons rhapsodies; et c'est peut-être ce qui a rendu le mot de rhapsodie odieux en français, où il veut dire un amas de méchantes pièces recousues. Je viens maintenant au passage d'Élien, que cite M. P\*\*\*; et, alin qu'en faisant voir sa méprise et sa mauvaise foi sur ce passage, il ne m'accuse pas, à son ordinaire, de lui imposer, je vais rapporter ses propres mots. Les voici2: « Élien, dont le témoignage n'est « pas frivole, dit formellement 3 que l'opinion des anciens critiques « était qu'Homère n'avait jamais composé l'Iliade et l'Odyssée que « par morceaux, sans unité de dessein; et qu'il n'avait point donné « d'autres noms à ces diverses parties, qu'il avait composées sans « ordre et sans arrangement dans la chaleur de son imagination, « que les noms des matières dont il traitait : qu'il avait intitulé la « Colère d'Achile, le chant qui a été le premier livre de l'Iliade; « le Dénombrement des vaisseaux, celui qui est devenu le second « livre; le Combat de Pâris et de Ménélas, celui dont on a fait le « troisième; et ainsi des autres. Il ajoute que Lycurgue de Lacé-« démone fut le premier qui apporta d'Ionie dans la Grèce ces « diverses parties séparées les unes des autres; et que ce fut Pi-« sistrate qui les arrangea comme je viens de dire, et qui fit les « deux poëmes de l'Iliade et de l'Odyssée, en la manière que nous « les voyons aujourd'hui, de vingt-quatre livres chacun, en l'hon-« neur des vingt-quatre lettres de l'alphabet. »

A en juger par la hauteur dont M. P\*\*\* étale ici toute cette belk érudition, pourrait-on soupçonner qu'il n'y a rien de tout cela dans Élien? Cependant il est très-véritable qu'il n'y en a pas un mot, Élien ne disant autre chose, sinon que les œuvres d'Homère, qu'on avait complétées en Ionie, ayant couru d'abord par pièces détachées dans la Grèce, où on les chantait sous différents titres, elles furent enfin apportées toutes entières d'Ionie par Lycurgue, et données au public par Pisistrate, qui les revit. Mais, pour faire voir que je dis vrai, il faut rapporter ici les propres termes d'Élien: « Les poésies d'Homère, dit cet auteur , courant d'abord en Grèce « par pièces détachées, étaient chantées chez les anciens Grecs « sous de certains titres qu'ils leur donnaient. L'une s'appelait le

ι 'Ομηρόκεντρα. (ΒΟΙΙ.)

<sup>\*</sup> Purullèles de M. P\*\*\*, tome III. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyez Élien, v. H. XIII, ch. XIV.

<sup>4</sup> Livre XIII des Histoires diverses, chap. xiv. (BOIL)

« Combat proche des vaisseaux; l'autre, Dolon surpris; l'autre, \* la Valeur d'Agamemnon ; l'autre , le Dénombrement des vaisseaux; " l'autre, la Patroclée; l'autre, le Corps d'Hector racheté; l'autre, « les Combats faits en l'honneur de Patrocle; l'autre, les Serments \* violes. C'est ainsi à peu près que se distribuait l'Iliade. Il en « était de même des parties de l'Odyssée : l'une s'appelait le « Voyage à Pyle ; l'autre, le Passage à Lacédémone, l'Antre de Ca-« lypso ; le Vaisseau , la Fable d'Alcinous , le Cyclope , la Descente « aux enfers, les Bains de Circe, le Meurtre des amants de Pene-« lope, la Visite rendue à Laërte dans son champ, etc. Lycurgue, « Lacédémonien, fut le premier qui, venant d'Ionie, apporta assez « tard en Grèce toutes les œuvres complètes d'Homère; et Pisis-\* trate, les ayant ramassées ensemble dans un volume, fut celui « qui donna au public l'Iliade et l'Odyssée, en l'état que nous les « avons. » Y a-t-il là un seul mot dans le sens que lui donne M. P\*\*\*? Où Élien dit-il formellement que l'opinion des anciens critiques était qu'Homère n'avait composé l'Iliade et l'Odyssée que par morceaux, et qu'il n'avait point donné d'autres noms à ces diverses parties, qu'il avait composées sans ordre et sans arrangement dans la chaleur de son imagination, que les noms des matières dont il traitait? Est-il sculement là parlé de ce qu'a fait ou pensé Homère en composant ses ouvrages? Et tout ce qu'Élien avance ne regarde-t-il pas simplement ceux qui chantaient en Grèce les poésies de ce divin poête, et qui en savaient par cœur beaucoup de pièces détachées, auxquelles ils donnaient les noms qu'il leur plaisait, ces pièces y étant toutes longtemps même avant l'arrivée de Lycurgue? Où est-il parlé que Pisistrate fit l'Iliade et l'Odyssée? Il est vrai que le traducteur latin a mis confecit. Mais outre que confecit en cet endroit ne veut point dire sit, mais ramassa, cela est fort mal traduit, et il y a dans le grec ἀπέφηνε, qui signifie « les montra, les fit voir au public. » Enfin, bien loin de faire tort à la gloire d'Homère, y a-t-il rien de plus honorable pour lui que ce passage d'Élien, où l'on voit que les ouvrages de ce grand poête avaient d'abord couru en Grèce dans la bouche de tous les hommes, qui en faisaient leurs délices, et se les apprenaient les uns aux autres; et qu'ensuite ils furent donnés complets au public par un des plus galants hommes de son siècle, je veux dire par Pisistrate, celui qui se rendit maître d'Athènes? Eustathius cite encore, outre Pisistrate, deux des plus fameux

grammairiens d'alors 1, qui contribuèrent, dit-il, à ce travail; de sorte qu'il n'y a peut-être point d'ouvrages de l'antiquité qu'on soit si sûr d'avoir complets et en bon ordre que l'Iliade et l'Odyssée. Ainsi voilà plus de vingt bévues que M. P\*\*\* a faites sur le seul passage d'Élien. Cependant c'est sur ce passage qu'il fonde toutes les absurdités qu'il dit d'Homère. Prenant de là occasion de traiter de haut en bas l'un des meilleurs livres de poétique qui, du consentement de tous les honnêtes gens, aient été faits en notre langue, c'est à savoir, le Traité du poëme épique du père le Bossu, et où ce savant religieux fait si bien voir l'unité, la beauté et l'admirable construction des poemes de l'Iliade, de l'Odyssée et de l'Énéide, M. P\*\*\*, sans se donner la peine de réfuter toutes les choses solides que ce père a écrites sur ce sujet, se contente de le traiter d'homme à chimères et à visions creuses. On me permettra d'interrompre ici ma remarque, pour lui demander de quel droit il parle avec ce mépris d'un auteur approuvé de tout le monde, lui qui trouve si mauvais que je me sois moqué de Chapelain et de Cotin, c'est-àdire de deux auteurs universellement décriés. Ne se souvient-il point que le père le Bossu est un auteur moderne, et un auteur moderne excellent? Assurément il s'en souvient, et c'est vraisemblablement ce qui le lui rend insupportable; car ce n'est pas simplement aux anciens qu'en veut M. P \*\*\*, c'est à tout ce qu'il y a jamais eu d'écrivains d'un mérite élevé dans tous les siècles, et même dans le nôtre; n'ayant d'autre but que de placer, s'il lui était possible, sur le trône des b elles-lettres ses chers amis, les auteurs médiocres, afin d'y trouver sa place avec eux. C'est dans cette vue qu'en son dernier dialogue il a fait cette belle apologie de Chapelain, poëte à la vérité un peu dur dans ses expressions, et dont il ne fait point, dit-il, son héros; mais qu'il trouve pourtant beaucoup plus sensé qu'Homère et que Virgile, et qu'il met du moins au même rang que le Tasse, affectant de parler de la Jérusalem délivrée et de la Pucelle comme de deux ouvrages modernes qui ont la même cause à soutenir contre les poemes anciens.

Que s'il loue en quelques endroits Malherbe, Racan, Molière et Corneille, et s'il les met au-dessus de tous les anciens, qui ne voit que ce n'est qu'afin de les mieux avilir dans la suite, et pour rendre plus complet le triomphe de M. Quinault, qu'il met beaucoup au-dessus d'eux, et « qui est, dit-il en propres termes, le

Aristarque et Zénodote; Eustath. préf., p. s. (Boil.)

« plus grand poēte que la France ait jamais cu pour le lyrique ct « pour le dramatique? » Je ne veux point ici offenser la mémoire de M. Quinault, qui, malgré tous nos démêlés poétiques, est mort mon ami. Il avait, je l'avoue, beaucoup d'esprit, et un talent tout particulier pour faire des vers bons à mettre en chant : mais ces vers n'étaient pas d'une grande force, ni d'une grande élévation; et c'était leur faiblesse même qui les rendait d'autant plus propres pour le musicien, auquel ils doivent leur principale gloire, puisqu'il n'y a en effet, de tous ses ouvrages, que les opéras qui soient recherchés : encore est-il bon que les notes de musique les accompagnent; car pour les autres pièces de théâtre, qu'il a faites en fort grand nombre, il y a longtemps qu'on ne les joue plus, et on ne se souvient pas même qu'elles aient été faites.

Du reste, il est certain que M. Quinault était un très-honnète homme, et si modeste, que je suis persuadé que, s'il était encore en vie, il ne serait guère moins choqué des louanges outrées que lui donne ici M. P\*\*\*, que des traits qui sont contre lui dans mes satires. Mais, pour revenir à Homère, on trouvera bon, puisque je suis en train, qu'avant que de finir cette remarque je fasse encore voir ici cinq énormes bévues que notre censeur a faites en sept ou huit pages, voulant reprendre ce grand poëte.

La première est à la page 72, où il le raille d'avoir, par une ridicule observation anatomique, écrit, dit-il, dans le quatrième livre de l'Iliade, que Ménélas avait les talons à l'extrémité des jambes. C'est ainsi qu'avec son agrément ordinaire il traduit un endroit très-sensé et très-naturel d'Homère, où le poête, à propos du sang qui sortait de la blessure de Ménélas, ayant apporté la comparaison de l'ivoire qu'une femme de Carie a teint en couleur de pourpre : « De même, dit-il, Ménélas, ta cuisse et ta jambe, « jusqu'à l'extrémité du talon, furent alors teintes de ton sang. »

Τοῖοί τοι, Μενέλαε, μιάνθην αἵματι μηροί Εὐφυέες, κνῆμαί τ' ἠδὲ σφυρὰ κάλ' ὑπένερθεν '.

Talia tibi , Menelae , fædata sunt cruore femora Solida , tibiæ , talique pulchri , infra.

Est-ce là dire anatomiquement que Ménélas avait les talons à l'extrémité des jambes? et le censeur est-il excusable de n'avoir pas au moins vu, dans la version latine, que l'adverbe infra ne

<sup>·</sup> Vers 146. (BOIL.)

se construisait pas avec talus, mais avec fædata sunt? Si M. P\*\*\* veut voir de ces ridicules observations anatomiques, il ne faut pas qu'il aille feuilleter l'Iliade; il faut qu'il relise la Pucelle. C'est la qu'il en pourra trouver un bon nombre; et entre autres celle-ci, où son cher M. Chapelain met au rang des agréments de la belle Agnès qu'elle avait les doigts inégaux; ce qu'il exprime en ces jolis termes:

On voit, hors des deux bouts de ses deux courtes manches, Sortir à découvert deux mains longues et blanches, Dont les doigts inégaux, mais tout ronds et menus, Imitent l'embonpoint des bras ronds et charnus.

La seconde bévue est à la page suivante, où notre censeur accuse Homère de n'avoir point su les arts; et cela pour avoir dit, dans le troisième livre de l'Odyssée 1, que le fondeur que Nestor sit venir pour dorer les cornes du taureau qu'il voulait sacrifier vint avec son enclume, son marteau et ses tenailles. A-t-on besoin, dit M. P\*\*\*, d'enclume ni de marteau pour dorer? Il est bon premièrement de lui apprendre qu'il n'est point parlé là d'un fondeur, mais d'un forgeron 2; et que ce forgeron, qui était en même temps et le fondeur et le batteur d'or de la ville de Pyle, ne venait pas seulement pour dorer les cornes du taureau, mais pour battre l'or dont il les devait dorer, et que c'est pour cela qu'il avait apporté ses instruments; comme le poête le dit en propres termes : Oloivτε χρυσὸν εἰργάζετο, instrumenta quibus aurum elaborabat. Il parait même que ce fut Nestor qui lui fournit l'or qu'il battit. Il est vrai qu'il n'avait pas besoin pour cela d'une fort grosse enclume; aussi celle qu'il apporta était-elle si petite, qu'Homère assure qu'il la tenait entre ses mains. Ainsi on voit qu'Homère a parfaitement entendu l'art dont il parlait. Mais comment justifierons-nous M. P\*\*\*, cet homme d'un si grand goût, et si habile en toutes sortes d'arts, ainsi qu'il s'en vante lui-même dans la lettre qu'il m'a écrite? comment, dis-je, l'excuserons-nous d'être encore à apprendre que les feuilles d'or dont on se sert pour dorer ne sont que de l'or extrêmement battu?

La troisième bévue est encore plus ridicule. Elle est à la même page où il traite notre poëte de grossier d'avoir fait dire à Ulysse par la princesse Nausicaa, dans l'Odyssée<sup>3</sup>, qu'elle

<sup>1</sup> Vers 428 et suiv. (BOIL.)

<sup>2</sup> Xadxeus (Boil.)

<sup>3</sup> Livre VI, v. 288. (Bost.)

« n'approuvait point qu'une fille couchat avec un homme avant « que de l'avoir épousé. » Si le mot grec qu'il explique de la sorte voulait dire en cet endroit coucher, la chose serait encore bien plus ridicule que ne dit notre critique, puisque ce mot est joint en cet endroit à un pluriel; et qu'ainsi la princesse Nausicaa dirait qu'elle « n'approuve point qu'une fille couche avec plusieurs « hommes avant que d'être mariée. » Cependant c'est une chose très-honnête et pleine de pudeur qu'elle dit ici à Ulysse; car, dans le dessein qu'elle a de l'introduire à la cour du roi son père, elle lui fait entendre qu'elle va devant préparer toutes choses; mais qu'il ne faut pas qu'on la voie entrer avec lui dans la ville, à cause des Phéaques, peuple fort médisant, qui ne manqueraient pas d'en faire de mauvais discours; ajoutant qu'elle n'approuverait pas elle-même la conduite d'une fille qui, sans le congé de son père et de sa mère, fréquenterait des hommes avant que d'être mariée. C'est ainsi que tous les interprètes ont expliqué en cet endroit les mots ἀνδράσι μίσγεσθαι, misceri hominibus; y en ayant même qui ont mis à la marge du texte grec, pour prévenir les P\*\*\*: « Gardez-vous bien de croire que μίσγεσθαι en cet endroit veuille « dire coucher. » En effet, ce mot est presque employé partout, dans l'Iliade et dans l'Odyssée, pour dire fréquenter; et il ne veut dire coucher avec quelqu'un, que lorsque la suite naturelle du discours, quelque autre mot qu'on y joint, et la qualité de la personne qui parle ou dont on parle, le déterminent infailliblement à cette signification, qu'il ne peut jamais avoir dans la bouche d'une princesse aussi sage et aussi honnête qu'est représentée Nausicaa.

Ajoutez l'étrange absurdité qui s'ensuivrait de son discours, s'il pouvait ètre pris ici dans ce sens, puisqu'elle conviendrait en quelque sorte, par son raisonnement, qu'une femme mariée peut coucher honnètement avec tous les hommes qu'il lui plaira. Il en est de même de μίσγεσθαι en grec, que des mots cognoscere et commisceri dans le langage de l'Écriture, qui ne signifient d'euxmèmes que connaître et se mêler, et qui ne veulent dire figurément coucher que selon l'endroit où on les applique; si bien que toute la grossièreté prétendue du mot d'Homère appartient entièrement à notre censeur, qui salit tout ce qu'il touche, et qui n'attaque les auteurs anciens que sur des interprétations fausses, qu'il se forge à sa fantaisie, sans savoir leur langue, et que personne ne leur a jamais données.

La quatrième bévue est aussi sur un passage de l'Odyssée 1. Eumée, dans le quinzième livre de ce poême, raconte qu'il est né dans une petite ile appelée Syros<sup>2</sup>, qui est au couchant de l'ile d'Ortygie 3. Ce qu'il explique par ces mots :

'Ορτυγίης χαθύπερθεν, δθι τροπαί ἡελίοιο.

Ortygia desuper, qua parte sunt conversiones solis.

« Petite île située au-dessus de l'île d'Ortygie, du côté que le soleil se couche. »

Il n'y a jamais eu de difficulté sur ce passage : tous les interprètes l'expliquent de la sorte; et Eustathius même apporte des exemples où il fait voir que le verbe τρέπεσθαι, d'où vient τροπαί, est employé dans Homère pour dire que le soleil se couche. Cela est confirmé par Hésychius, qui explique le terme de τροπαί par celui de δύσεις, mot qui signifie incontestablement le couchant. Il est vrai qu'il y a un vieux commentateur qui a mis dans une petite note qu'Homère, par ces mots, a voulu aussi marquer « qu'il y « avait dans cette ile un antre où l'on faisait voir les tours ou con-« versions du soleil. » On ne sait pas trop bien ce qu'a voulu dire par là ce commentateur, aussi obscur qu'Homère est clair. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ni lui ni pas un autre n'ont jamais prétendu qu'Homère ait voulu dire que l'île de Syros était située sous le tropique; et que l'on n'a jamais attaque ni défendu ce grand pocte sur cette crreur, parce qu'on ne la lui a jamais imputée. Le seul M. P\*\*\*, qui, comme je l'ai montré par tant de preuves, ne sait point le grec, et qui sait si peu la géographie, que, dans un de ses ouvrages, il a mis le fleuve de Méandre ', et par conséquent la Phrygie et Troie, dans la Grèce; le seul M. P\*\*\*, dis-je, vient, sur l'idée chimérique qu'il s'est mise dans l'esprit, et peut-être sur quelque misérable note d'un pédant, accuser un poête, regardé par tous les anciens géographes comme le père de la géographie, d'avoir mis l'île de Syros et la mer Méditerranée sous le tropique; faute qu'un petit écolier n'aurait pas faite : et nonseulement il l'en accuse, mais il suppose que c'est une chose reconnue de tout le monde, et que les interprètes ont taché en vain de sauver, en expliquant, dit-il, ce passage du cadran que

<sup>1</sup> Livre O, v. 403. (BOIL.)

<sup>lle de l'Archipel , du nombre des Cyclades.
Cyclade , nommée depuis Délos. (BOIL.)</sup> 

<sup>4</sup> Fleuve de la Phrygie. (BOIL.)

Phérécydes, qui vivait trois cents ans depuis Homere, avait fait dans l'île de Syros: quoique Eustathius, le seul commentateur qui a bien entendu Homère, ne dise rien de cette interprétation, qui ne peut avoir été donnée à Homère que par quelque commentateur de Diogène Laërce, lequel commentateur je ne counais point. Voilà les belles preuves par où notre censeur prétend faire voir qu'Homère ne savait point les arts; et qui ne font voir autre chose, sinon que M. P\*\*\* ne sait point de grec, qu'il entend médiocrement le latin, et ne connaît lui-même en aucune sorte les arts.

Il a fait les autres bévues pour n'avoir pas entendu le grec; mais il est tombé dans la cinquième erreur pour n'avoir pas entendu le latin. La voici: « Ulysse, dans l'Odyssée 2, est, dit-il, reconnu « par son chien, qui ne l'avait point vu depuis vingt ans. Cepeu-« dant Pline assure que les chiens ne passent jamais quinze ans. » M. P\*\*\* sur cela fait le procès à Homère, comme ayant infailliblement tort d'avoir fait vivre un chien vingt ans, Pline assurant que les chiens n'en peuvent vivre que quinze. Il me permettra de lui dire que c'est condamner un peu légèrement Homère, puisque non-seulement Aristote, ainsi qu'il l'avoue lui-même, mais tous les naturalistes modernes, comme Jonston, Aldrovande, etc., assurent qu'il y a des chiens qui vivent vingt années; que même je pourrais lui citer des exemples, dans notre siècle<sup>3</sup>, de chiens qui en ont vécu jusqu'à vingt-deux; et qu'ensin Pline, quoique écrivain admirable, a été convaincu, comme chacun sait, de s'être trompé plus d'une fois sur les choses de la nature; au lieu qu'Homère, avant les Dialogues de M. P\*\*\*, n'a jamais été même accusé sur ce point d'aucune erreur. Mais quoi! M. P\*\*\* est résolu de ne croire aujourd'hui que Pline, pour lequel il est, dit-il, prêt a parier. Il faut donc le satisfaire, et lui apporter l'autorité de Pline lui-même, qu'il n'a point lu ou qu'il n'a point entendu, et qui dit positivement la même chose qu'Aristote et tous les autres naturalistes : c'est à savoir que les chiens ne vivent ordinairement que

Diogène Laërce de l'édition de M. Ménage, p. 76 du texte, et p. 68 des observations. (BOIL.)

<sup>2</sup> Livre XVII, v. 300 et suiv. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est le roi lui-même qui fournit cet exemple à notre auteur. Sa majesté s'informant du sujet de la dispute de M. Despréaux avec M. Perrault, M. le marquis de Termes en expliqua les principaux chefs au roi, et lui dit, entre autres choses, que M. Perrault soutenait, contre le témoignage d'Homère, que les chiens ne vivaient pas jusqu'à vingt ans : « Perrault se trompe, dit le roi; j'ai eu up « chien qui a vécu vingt-trois aus. » (BROSS.)

quinze ans, mais qu'il y en a quelquefois qui vont jusqu'à vingt. Voici ses termes ':

Vivunt laconici (canes) annis denis... cætera genera quindecim ahnos, aliquando viginti.

« Cette espèce de chiens qu'on appelle chiens de Laconie ne vivent que dix » ans... toutes les autres espèces de chiens vivent ordinairement quinze ans, et « vont quelquesois jusqu'à vingt. »

Qui pourrait croire que notre censeur, voulant, sur l'autorité de Pline, accuser d'erreur un aussi grand personnage qu'Homère, ne se donne pas la peine de lire le passage de Pline, ou de se le faire expliquer; et qu'ensuite, de tout ce grand nombre de bévues entassées les unes sur les autres dans un si petit nombre de pages, il ait la hardiesse de conclure, comme il a fait, « qu'il ne « trouve point d'inconvénient (ce sont ses termes) qu'Homère, « qui est mauvais astronome et mauvais géographe, ne soit pas « bon naturaliste ?? » Y a-t-il un homme sensé qui, lisant ces absurdités, dites avec tant de hauteur dans les Dialogues de M. P\*\*\*, puisse s'empêcher de jeter de colère le livre, et de dire, comme Démiphon dans Térence 3:

Ipsum gestio Dari mi in conspectum ?

Je ferais un gros volume, si je voulais lui montrer toutes les autres bévues qui sont dans les sept ou huit pages que je viens d'examiner, y en ayant presque encore un aussigrand nombre que je passe, et que peut-être je lui ferai voir dans la première édition de mon livre, si je vois que les hommes daignent jeter les yeux sur ces éruditions grecques, et lire des remarques faites sur un livre que personne ne lit.

## RÉFLEXION IV.

« C'est ce qu'on peut voir dans la description de la déesse Discorde, qui a , dit-il, « la tête dans les cieux et les pieds sur la terre 4. »

Paroles de Longin, chap. VII.

Virgile a traduit ce vers presque mot pour mot dans le quatrième livre de l'Énéide 5, appliquant à la Renommée ce qu'Homère dit de la Discorde :

<sup>&#</sup>x27; PLINE, Hist. nat., liv. X. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parallèles, tome II.

<sup>3</sup> Phorm., acte I, sc. VI, v. 30. (BOIL.)

<sup>4</sup> Iliad., liv. IV, v. 443. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vers 117. Et en parlant d'Orion, auquel il compare Mézence, IIv. X, vers

Ingrediturque solo, et caput inter nubila condit.

Un si beau vers, imité par Virgile, et admiré par Longin, n'a pas été néanmoins à couvert de la critique de M. P\*\*\*, qui trouve cette hyperbole outrée , et la met au rang des contes de Peaud'Ane. Il n'a pas pris garde que, même dans le discours ordinaire, il nous échappe tous les jours des hyperboles plus fortes que celle-là, qui ne dit au fond que ce qui est très véritable : c'est à savoir que la Discorde règne partout sur la terre, et même dans le ciel entre les dieux, c'est-à-dire entre les dieux d'Homère. Ce n'est donc point la description d'un géant, comme le prétend notre censeur, que fait ici Homère; c'est une allégorie très-juste : et, bien qu'il fasse de la Discorde un personnage, c'est un personnage allégorique qui ne choque point, de quelque taille qu'il le fasse, parce qu'on le regarde comme une idée et une imagination de l'esprit, et non point comme un être matériel subsistant dans da nature. Ainsi cette expression du psaume, « J'ai vu l'impie « élevé comme un cèdre du Liban 2, » ne veut pas dire que l'impie était un géant grand comme un cèdre du Liban; cela signifie que l'impie était au faite des grandeurs humaines. Et M. Racine est fort bien entré dans la pensée du Psalmiste par ces deux vers de son Esther, qui ont du rapport au vers d'Homère :

Pareil au cèdre, il cachait dans les cieux Son front audacieux<sup>3</sup>.

Il est donc aisé de justifier les paroles avantageuses que Longin dit du vers d'Homère sur la Discorde. La vérité est pourtant que ces paroles ne sont point de Longin, puisque c'est moi qui, à l'imitation de Gabriel de Pétra, les lui ai en partie prètées, le grec en cet endroit étant fort défectueux, et même le vers d'Homère n'y étant point rapporté. C'est ce que M. P\*\*\* n'a eu garde de voir, parce qu'il n'a jamais lu Longin, selon toutes les apparences, que dans ma traduction. Ainsi, pensant contredire Longin, il a fait mieux qu'il ne pensait, puisque c'est moi qu'il a contredit. Mais, en m'attaquant, il ne saurait nier qu'il n'ait aussi attaqué Homère et surtout Virgile, qu'il avait tellement dans l'esprit quand il a blâmé ce vers sur la Discorde, que, dans son discours, au lieu de la Discorde, il a écrit, sans y penser, la Renommée.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Parallèles, tome III, p. 119. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Psal. XXXVI, V. 38. « Vidi impium superexaltatum, et elevatum sicut cedros « Libani. » (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Acte III, scène dernière.

C'est donc d'elle qu'il fait cette belle critique : « Que l'exagé « ration du poête en cet endroit ne saurait faire une idée bien « nette. Pourquoi? C'est, ajoute-t-il, que, tant qu'on pourra voir « la tête de la Renommée, sa tête ne sera point dans le ciel; et « que si sa tête est dans le ciel, on ne sait pas trop bien ce que « l'on voit. » O l'admirable raisonnement! Mais où est-ce qu'Hemère et Virgile disent qu'on voit la tête de la Discorde ou de la Renommée? Et asin qu'elle ait la tête dans le ciel, qu'importe qu'on l'y voie, ou qu'on ne l'y voie pas? N'est-ce pas ici le poëte qui parle, et qui est supposé voir tout ce qui se passe, môme dans le ciel, sans que pour cela les yeux des autres hommes le découvrent? En vérité, j'ai peur que les lecteurs ne rougissent pour moi de me voir réfuter de si étranges raisonnements. Notre censeur attaque ensuite une autre hyperbole d'Homère, à propos des chevaux des dieux : mais comme ce qu'il dit contre cette hyperbole n'est qu'une fade plaisanterie, le peu que je view de dire contre l'objection précédente suffira, je crois, pour répondre à toutes les deux.

## RÉFLEXION V.

« Il en est de même de ces compagnons d'Ulysse changés en pourceaux 2, que « Zolle appelle de petits cochons larmoyants. »

Paroles de Longin, chap. VII.

Il paraît, par ce passage de Longin, que Zoile, aussi bien que M. P\*\*\*, s'était égayé à faire des railleries sur Homère : car cette plaisanterie des petits cochons larmoyants a assez de rapport avec les comparaisons à longue queue que notre critique moderne reproche à ce grand poête. Et puisque, dans notre siècle, la liberté que Zoile s'était donnée de parler sans respect des plus grands écrivains de l'antiquité se met aujourd'hui à la mode parmi beaucoup de petits esprits, aussi ignorants qu'orgueilleux et pleins d'eux-mêmes, il ne sera pas hors de propos de leur faire voir ici de quelle manière cette liberté a réussi autrefois à ce rhéteur, homme fort savant, ainsi que le témoigne Denys d'Halicarnasse, et à qui je ne vois pas qu'on puisse rien reprocher sur les mœurs, puisqu'il fut toute sa vie très pauvre, et que, malgré l'animosité que ses critiques sur Homère et sur Platon avaient excitée contre

Parallèles, tome III, p. 118. (BOLL.)
Odyss., liv. X, v. 239 et suiv. (BOLL.)

lui, on ne l'a jamais accusé d'autre crime que de ces critiques mêmes, et d'un peu de misanthropie.

Il faut donc premierèment voir ce que dit de lui Vitruve, le cétèbre architecte; car c'est lui qui en parle le plus au long; et, afin que M. P\*\*\* ne m'accuse pas d'altérer le texte de cet auteur, je mettrai ici les mots mêmes de M. son frère le médecin qui nous a donné Vitruve en français. « Quelques années après (c'est Vitruve qui « parle dans la traduction de ce médecin), Zoile, qui se faisait ap-« peler le fléau d'Homère, vint de Macédoine à Alexandrie, et pré-« senta au roi les livres qu'il avait composés contre l'Iliade et contre « l'Odyssée. Ptolémée, indigné que l'on attaquât si insolemment le « père de tous les poêtes, et que l'on maltraitat ainsi celui que « tous les savants reconnaissent pour leur maître, dont toute la « terre admirait les écrits, et qui n'était pas là présent pour se dé-« fendre, ne sit point de réponse. Cependant Zoile ayant long-\* temps attendu, et étant pressé de la nécessité, fit supplier le « roi de lui donner quelque chose. A quoi l'on dit qu'il fit cette « réponse: Que puisque Homère, depuis mille ans qu'il y avait « qu'il était mort, avait nourri plusieurs milliers de personnes, « Zoile devait bien avoir l'industrie de se nourrir, non-seulement « lui, mais plusieurs autres encore, lui qui faisait profession « d'étre beaucoup plus savant qu'Homère. Sa mort se raconte « diversement. Les uns disent que Ptolémée le fit mettre en croix ; « d'autres, qu'il fut lapidé; et d'autres, qu'il fut brûlé tout vif à « Smyrne. Mais, de quelque façon que cela soit, il est certain « qu'il a bien mérité cette punition, puisqu'on ne la peut pas mé-« riter pour un crime plus odieux qu'est celui de reprendre un « écrivain qui n'est pas en état de rendre raison de ce qu'il a « écrit. »

Je ne conçois pas comment M. P\*\*\* le médecin, qui pensait d'Homère et de Platon à peu près les mêmes choses que M. son frère et que Zoile, a pu aller jusqu'au bout en traduisant ce passage. La vérité est qu'il l'a adouci autant qu'il lui a été possible, tâchant d'insinuer que ce n'était que les savants, c'est-à-dire, au langage de MM. P\*\*\*, les pédants, qui admiraient les ouvrages d'Homère: car dans le texte latin il n'y a pas un seul mot qui revienne au mot de savant; et, à l'endroit où M. le médecin traduit, « Celui que tous les savants reconnaissent pour leur maître, il y a : « Celui que tous ceux qui aiment les belles-lettres reconnaissent

« pour leur chef. » En effet, bien qu'Homère ait su beaucoup de choses, il n'a jamais passé pour le maître des savants <sup>1</sup>. Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le texte latin, « qu'il devait bien « avoir l'industrie de se nourrir, lui qui faisait profession d'être « beaucoup plus savant qu'Homère. » Il y a, « lui qui se vantant « d'avoir plus d'esprit qu'Homère <sup>2</sup>. » D'ailleurs Vitruve ne dit pas simplement que Zoïle présenta ses livres contre Homère à Ptolémée, mais « qu'il les lui récita <sup>3</sup>: » ce qui est bien plus fort, et qui fait voir que ce prince les blàmait avec connaissance de cause.

M. le médecin ne s'est pas contenté de ces adoucissements; il a fait une note, où il s'efforce d'insinuer qu'on a prêté ici beaucoup de choses à Vitruve; et cela fondé sur ce que c'est un raisonnement indigne de Vitruve, de dire qu'on ne puisse reprendre un écrivain qui n'est pas en état de rendre raison de ce qu'il a écrit; et que, par cette raison, ce serait un crime digne du feu que de reprendre quelque chose dans les écrits que Zoile a faits contre Homère, si on les avait à présent. Je réponds premièrement que dans le latin il n'y a pas simplement, reprendre un écrivain, mais citer<sup>4</sup>, appeler en jugement des écrivains, c'est-à-dire les attaquer dans les formes sur tous leurs ouvrages; que d'ailleurs, par ces écrivains, Vitruve n'entend pas des écrivains ordinaires, mais des écrivains qui ont été l'admiration de tous les siècles, tels que Platon et Homère, et dont nous devons présumer, quand nous trouvons quelque chose à redire dans leurs écrits, que, s'ils étaient là présents pour se défendre, nous serions tout étonnés que c'est nous qui nous trompons; qu'ainsi il n'y a point de parité avec Zoile, homme décrié dans tous les siècles, et dont les ouvrages n'ont pas même eu la gloire que, grâce à mes remarques, vont avoir les écrits de M. P\*\*\*, qui est qu'on leur ait répondu quelque chose.

Mais, pour achever le portrait de cet homme, il est bon de mettre aussi en cet endroit ce qu'en a écrit l'auteur que M. P\*\*\* cite le plus volontiers; c'est à savoir Élien. C'est au livre XI de ses Histoires diverses. « Zoîle, celui qui a écrit contre « Homère, contre Platon, et contre plusieurs autres grands

<sup>&</sup>quot; « Philologiæ omnis ducem. » (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Qui meliori ingenio se profiteretur. » (BOIL.)

<sup>3 «</sup> Regi recitavit. » (BOIL.)

<sup>4 &</sup>quot; Qui citat eos quorum', " etc. (BOIL)

• personnages, était d'Amphipolis', et fut disciple de ce Poly• crate qui a fait un discours en forme d'accusation contre Soctate.

« Il fut appelé le chien de la rhétorique. Voici à peu près sa figure:

« il avait une grande barbe qui lui descendait sur le menton, mais

« nul poil à la tête, qu'il se rasait jusqu'au cuir. Son manteau lui

« pendait ordinairement sur les genoux. Il aimait à mal parler de

« tout, et ne se plaisait qu'à contredire. En un mot, il n'y eut

« jamais d'homme si hargneux que ce misérable. Un très-savant

« homme lui ayant demandé un jour pourquoi il s'acharnait de la

« sorte à dire du mal de tous les grands écrivains : C'est, répliqua
« t-il, que je voudrais bien leur en faire; mais je n'en puis venir à

» bout. »

Je n'aurais jamais fait, si je voulais ramasser ici toutes les injures qui lui ont été dites dans l'antiquité, où il était partout connu sous le nom du vil esclave de Thrace. On prétend que ce fut l'envie qui l'engagea à écrire contre Homère, et que c'est ce qui a fait que tous les envieux ont été depuis appelés du nom de Zoiles; témoin ces deux vers d'Ovide <sup>2</sup>:

Ingenium magni livor detrectat Homeri: Quisquis es, ex illo, Zolle, nomen habes.

Je rapporte ici tout exprès ce passage, afin de faire voir à M. P\*\*\* qu'il peut fort bien arriver, quoi qu'il en puisse dire, qu'un auteur vivant soit jaloux d'un écrivain mort plusieurs siècles avant lui. Et, en effet, je connais plus d'un demi-savant qui rougit lorsqu'on louc devant lui avec un peu d'excès ou Cicéron ou Démosthène, prétendant qu'on lui fait tort.

Mais, pour ne me point écarter de Zoile, j'ai cherché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu attirer contre lui cette animosité et ce déluge d'injures; car il n'est pas le seul qui ait fait des crutiques sur Homère et sur Platon. Longin, dans ce traité même, comme nous le voyons, en a fait plusieurs; et Denys d'Halicarnasse n'a pas plus épargné Platon que lui. Cependant on ne voit point que ces critiques aient excité contre eux l'indignation des hommes. D'où vient cela? En voici la raison, si je ne me trompe. C'est qu'outre que leurs critiques sont fort sensées, il paraît visiblement qu'ils ne les font point pour rabaisser la gloire de ces grands hommes, mais pour établir la vérité de quelque précepte impor-

2 Remed. amor., v. 363.

<sup>1</sup> Ville de Thrace. (Bott..) — Suidas la place dans la Macédoine.

tant; qu'au fond, bien loin de disconvenir du mérite de ces héros ( c'est ainsi qu'ils les appellent), ils nous font partout comprendre, même en les critiquant, qu'ils les reconnaissent pour leurs maîtres en l'art de parler, et pour les seuls modèles que doit suivre tout homme qui veut écrire; que, s'ils nous y découvrent quelques taches, ils nous y font voir en même temps un nombre infini de beautés: tellement qu'on sort de la lecture de leurs critiques convaincu de la justesse d'esprit du censeur, et encore plus de la grandeur du génie de l'écrivain censuré. Ajoutez qu'en faisant ces critiques ils s'énoncent toujours avec tant d'égards, de modestie et de circonspection, qu'il n'est pas possible de leur en vouloir du mal.

Il n'en était pas ainsi de Zoile, homme fort atrabilaire, et extrêmement rempli de la bonne opinion de lui-même; car, autant que nous en pouvons juger par quelques fragments qui nous restent de ses critiques, et par ce que les auteurs nous en disent, il avait directement entrepris de rabaisser les ouvrages d'Homère et de Platon, en les mettant l'un et l'autre au-dessous des plus vulgaires écrivains. Il traitait les fables de l'Iliade et de l'Odyssée de contes de vieille, appelant Homère un diseur de sornettes. Il faisait de fades plaisanteries des plus beaux endroits de ces deux poêmes; et tout cela avec une hauteur si pédantesque, qu'elle révoltait tout le monde contre lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui attira cette horrible diffamation, et qui lui fit faire une fin si tragique.

Mais, à propos de hauteur pédantesque, peut-être ne sera-t-il pas mauvais d'expliquer ici ce que j'ai voulu dire par là, et ce que c'est proprement qu'un pédant; car il me semble que M. P\*\*\* ne conçoit pas trop bien toute l'étendue de ce mot. En effet, si l'on en doit juger par tout ce qu'il insinue dans ses Dialogues, un pédant, selon lui, est un savant nourri dans un collége, et rempli de grec et de latin; qui admire aveuglément tous les auteurs anciens; qui ne croit pas qu'on puisse faire de nouvelles découvertes dans la nature, ni aller plus loin qu'Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline, qui croirait faire une espèce d'impiété s'il avait trouvé quelque chose à redire dans Virgile; qui ne trouve pas simplement Térence un joli auteur, mais le comble de toute perfection; qui ne se pi-

<sup>1</sup> Φιλόμυθον. (Βοτι.)

que point de politesse; qui non-seulement ne blâme jamais aucun auteur ancien, mais qui respecte surtout les auteurs que peu de gens lisent, comme Jason, Barthole, Lycophron, Macrobe, etc.

Voilà l'idée du pédant qu'il paraît que M. P\*\*\* s'est formée. Il serait donc bien surpris si on lui disaît qu'un pédant est presque tout le contraire de ce tableau; qu'un pédant est un homme plein de lui-même; qui, avec un médiocre savoir, décide hardiment de toutes choses; qui se vante sans cesse d'avoir fait de nouvelles découyertes; qui traite de haut en bas Aristote, Épicure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous les auteurs anciens; qui publie que Jason et Barthole étaient deux ignorants; Macrobe, un écolier; qui trouve, à la vérité, quelques endroits passables dans Virgile, mais qui y trouve aussi beaucoup d'endroits dignes d'être siffiés; qui croit à peine Térence digne du nom de joli; qui, au milieu de tout cela, se pique surtout de politesse; qui tient que la plupart des anciens n'ont ni ordre ni économie dans leurs discours; en un mot, qui compte pour rien de heurter sur cela le sentiment de tous les hommes.

M. P\*\*\* me dira peut-ètre que ce n'est point là le véritable caractère d'un pédant. Il faut pourtant lui montrer que c'est le portrait qu'en fait le célèbre Regnier, c'est-à-dire le poëte français qui, du consentement de tout le monde, a le mieux connu avant Molière, les mœurs et le caractère des hommes. C'est dans sa dixième satire, où, décrivant cet énorme pédant qui, dit-il,

Faisait par son savoir, comme il faisait entendre, La figue sur le nez au pédant d'Alexandre;

#### il lui donne ensuite ces sentiments:

Qu'il a, pour enseigner, une belle manière :
Qu'en son globe il a vu la matière première ;
Qu'Épicure est ivrogne , Hippocrate un bourreau ;
Que Barthole et Jason ignorent le barreau ;
Que Virgile est passable , encor qu'en quelques pages
Il méritat au Louvre être siffié des pages :
Que Pline est inégal , Térence un peu joli :
Diais surtout il estime un langage poli.
Ainsi sur chaque auteur il trouve de quoi mordre :
L'un m'a point de raison , et l'autre n'a point d'ordre ;
L'un avorte avant temps des œuvres qu'il conçoit.
Souvent il prend Macrobe , et lui donne le fouet , etc.

Je laisse à M. P\*\*\* le soin de faire l'application de cette pein-

#### RÉFLEXIONS CRITIQUES.

Le de juger qui Regnier a décrit par ces vers : ou un homme de l'Université, qui a un sincère respect pour tous les grands écrivains de l'antiquité, et qui en inspire autant qu'il peut l'estime à la jeunesse qu'il instruit; ou un auteur présonptueux, qui traite tous les anciens d'ignorants, de grossiers, de visionnaires, d'insensés, et qui, étant déjà avancé en âge, emploie le reste de ses jours et s'occupe uniquement à contredire le sentiment de tous les hommes.

## RÉFLEXION VI.

« En esset, de trop s'arrêter aux petites choses, cela gâte tout.»

Paroles de Longin, chap. viii.

Il n'y a rien de plus vrai, surtout dans les vers; et c'est un des grands défauts de Saint-Amand. Ce poête avait assez de génie pour les ouvrages de débauche et de satire outrée; et il a même quelquefois des boutades assez heureuses dans le sérieux; mais il gâte tout par les basses circonstances qu'il y mêle. C'est ce qu'on peut voir dans son ode intitulée LA SOLITUDE, qui est son meilleur ouvrage, où, parmi un fort grand nombre d'images très-agréables, il vient présenter mal à propos aux yeux les choses du monde les plus affreuses; des crapauds et des limaçons qui bavent, le squelette d'un pendu, etc.

Là branle le squelette horrible D'un pauvre amant qui se pendit.

Il est surtout bizarrement tombé dans ce défaut en son Moïse sauvé, à l'endroit du passage de la mer Rouge: au lieu de s'étendre sur tant de grandes circonstances qu'un sujet si majestueux lui présentait, il perd le temps à peindre le petit enfant qui va, saute, revient, et, ramassant une coquille, la va montrer à sa mère, et met en quelque sorte, comme j'ai dit dans ma poétique, les poissons aux fenêtres, par ces deux vers:

Et là, près des remparts que l'œil peut transpercer, Les poissons ébahis les regardent passer.

Il n'y a que M. P\*\*\* au monde qui puisse ne pas sentir le comique qu'il y a dans ces deux vers, où il semble en effet que les poissons aient loué des fenêtres pour voir passer le peuple hébreu. Cela est d'autant plus ridicule que les poissons ne voient presque rien au travers de l'eau, et ont les yeux placés d'une telle manière, qu'il était bien difficile, quand ils auraient eu la tête hors de ces remparts, qu'ils pussent bien découvrir cette marche. M. P\*\*\* prétend néanmoins justifier ces deux vers; mais c'est par des raisons si peu sensées, qu'en vérité je croirais abuser du papier, si je l'employais à y répondre. Je me contenterai donc de le renvoyer à la comparaison que Longia rapporte ici d'Homère. Il y pourra voir l'adresse de ce grand poête à choisir et à ramasser les grandes circonstances. Je doute pourtant qu'il convienne de cette vérité; car il en veut surtout aux comparaisons d'Homère, et il en fait le principal objet de ses plaisanteries dans son dernier dialogue. On me demandera peut-être ce que c'est que ces plaisanteries, M. P\*\*\* n'étant pas en réputation d'être fort plaisant : et comme vraisemblablement on n'ira pas les chercher dans l'original, je veux bien, pour la curiosité des lecteurs, en rapporter ici quelques traits. Mais, pour cela, il faut commencer par faire entendre ce que c'est que les dialogues de M. P\*\*\*.

C'est une conversation qui se passe entre trois personnages, dont le premier, grand ennemi des anciens, et surtout de Platon, est M. P\*\*\* lui-même, comme il le déclare dans sa préface. Il s'y donne le nom d'abbé : et je ne sais pas trop pourquoi il a

Il s'y donne le nom d'abbé: et je ne sais pas trop pourquoi da pris ce titre ecclésiastique, puisqu'il n'est parlé dans ce dialogue que de choses très-profanes, que les romans y sont loués par excès, et que l'opéra y est regardé comme le comble de la perfection où la poésie pouvait arriver en notre langue. Le second de ces personnages est un chevalier, admirateur de M. l'abbé, qui est là comme son Tabarin pour appuyer ses décisions, et qui le contredit même quelquesois à dessein, pour le faire mieux valoir.

M. P\*\*\* ne s'offensera pas sans doute de ce nom de Tabarin que je donne ici à son chevalier, puisque ce chevalier lui-même déclare en un endroit qu'il estime plus les dialogues de Mondor et de Tabarin que ceux de Platon. Enfin le troisième de ces personnages, qui est beaucoup le plus sot des trois, est un président protecteur des anciens, qui les entend encore moins que l'abbé ni que le chevalier, qui ne saurait souvent répondre aux objections du monde les plus frivoles, et qui défend quelquefois si sottement la raison, qu'elle devient plus ridicule dans sa bouche que le mauvais sons. En un mot il est lè comme le faquin de la comédia vais sens. En un mot, il est là comme le saquin de la comédie,

pour recevoir toutes les nasardes. Ce sont là les acteurs de la pièce. Il faut maintenant les voir en action.

M. l'abbé, par exemple, déclare en un endroit qu'il n'approuve point ces comparaisons d'Homère où le poëte, non content de dire précisément ce qui sert à la comparaison, s'étend sur quelque circonstance historique de la chose dont il est parlé; comme lorsqu'il compare la cuisse de Ménélas blessé à de l'ivoire teint en pourpre par une femme de Méonie ou de Carie, etc. Cette femme de Méonie ou de Carie déplait à M. l'abbé, et il ne saurait souffrir ces sortes de comparaisons à longue queue; mot agréable qui est d'abord admiré par M. le chevalier, lequel prend de là occasion de raconter quantité de jolies choses qu'il dit aussi à la campagne, l'année dernière, à propos de ces comparaisons à longue queue.

Ces plaisanteries étonnent un peu M. le président, qui sent bien la finesse qu'il y a dans ce mot de longue queue. Il se met pourtant à la fin en devoir de répondre. La chose n'était pas sans doute fort malaisée, puisqu'il n'avait qu'à dire ce que tout homme qui sait les éléments de la rhétorique aurait dit d'abord : Que les comparaisons, dans les odes et dans les poèmes épiques, ne sont pas simplement mises pour éclaireir et pour orner le discours, mais pour amuser et pour délasser l'esprit du lecteur, en le détachant de temps en temps du principal sujet, et le promenant sur d'autres images agréables à l'esprit : que c'est en cela qu'a principalement excellé Homère, dont non-seulement toutes les comparaisons, mais tous les discours sont pleins d'images de la nature si vraies et si variées, qu'étant toujours le même, il est néanmoins toujours différent; instruisant sans cesse le lecteur, et lui faisant observer, dans les objets mêmes qu'il a tous les jours devant les yeux, des choses qu'il ne s'avisait pas d'y remarquer: que c'est une vérité universellement reconnue qu'il n'est point nécessaire, en matière de poésie, que les points de la comparaison se répondent si juste les uns aux autres, qu'il suffit d'un rapport général, et qu'une trop grande exactitude sentirait son rhéteur.

C'est ce qu'un homme sensé aurait pu dire sans peine à M. l'abbé et à M. le chevalier; mais ce n'est pas ainsi que raisonne M. le président. Il commence par avouer sincèrement que nos poëtes se feraient moquer d'eux s'ils mettaient dans leurs poëmes de ces comparaisons étendues, et n'excuse Homère que parce qu'il avait

le goût oriental, qui était, dit-il, le goût de sa nation. Là-dessus il explique ce que c'est que le goût des Orientaux, qui, à cause du feu de leur imagination et de la vivacité de leur esprit, veulent toujours, poursuit-il, qu'on leur dise deux choses à la fois, et ne sauraient souffrir un seul sens dans un discours; au lieu que nous autres Européens, nous nous contentons d'un seul sens, et sommes bien aises qu'on ne nous dise qu'une seule chose à la fois. Belles observations que M. le président a faites dans la nature, et qu'il a faites tout seul, puisqu'il est très-faux que les Orientaux aient plus de vivacité d'esprit que les Européens, et surtout que les Français, qui sont fameux par tout pays pour leur conception vive et prompte; le style figuré qui règne aujourd'hui dans l'Asie Mineure et dans les pays voisins, et qui n'y régnait point autre-fois, ne venant que de l'irruption des Arabes et des autres nations harbares qui, peu de temps après Hérachius, inondèrent ces pays, et y portèrent, avec leur langue et avec leur religion, ces manières de parler ampoulées. En effet, on ne voit point que les Pères grecs de l'Orient, comme saint Justin, saint Basile, saint Chrysostome, saint Grégoire de Nazianze, et tant d'autres, aient jamais pris ce style dans leurs écrits; et ni Hérodote, ni Denys d'Halicarnasse, ni Lucien, ni Josèphe, ni Philon le Juif, ni aucun auteur grec, n'a jamais parlé ce langage.

Mais, pour revenir aux comparaisons à longue queue, M. le

Mais, pour revenir aux comparaisons à longue queue, M. le président rappelle toutes ses forces pour renverzer ce mot, qui fait tout le fort de l'argument de M. l'abbé, et répond enfin que, comme dans les cérémonies on trouverait à redire aux queues des princesses si elles ne trainaient jusqu'à terre, de même les comparaisons, dans le poëme épique, seraient blàmables, si elles n'avaient des queues fort trainantes. Voilà peut-être une des plus extravagantes réponses qui aient jamais été faites; car quel rapport ont les comparaisons à des princesses? Cependant M. le chevalier, qui jusqu'alors n'avait rien approuvé de tout ce que le président avait dit, est ébloui de la solidité de cette réponse, et commence à avoir peur pour M. l'abbé, qui, frappé aussi du grand sens de ce discours, s'en tire pourtant avec assez de peine, en avouant, contre son premier sentiment, qu'à la vérité on peut donner de longues queues aux comparaisons, mais soutenant qu'il fant, ainsi qu'aux robes des princesses, que ces queues soient de même étoffe que la robe; ce qui manque, dit-il, aux comparaisons

d'Homère, où les queues sont de deux étoffes différentes: de sorte que s'il arrivait qu'en France, comme cela peut fort bien arriver, la mode vint de coudre des queues de différente étoffe aux robes des princesses, voilà le président qui aurait entièrement cause gagnée sur les comparaisons. C'est ainsi que ces trois messieurs manient entre eux la raison humaine: l'un faisant toujours l'objection qu'il ne doit point faire, l'autre approuvant ce qu'il ne doit point approuver, et l'autre répondant ce qu'il ne doit point répondre.

Que si le président a eu ici quelque avantage sur l'abbé, celuici a bientot sa revanche, à propos d'un autre endroit d'Homère. Cet endroit est dans le douzième livre de l'Odyssée ', où Homère, selon la traduction de M. P\*\*\*, raconte « qu'Ulysse étant porté « sur son màt brisé vers la Charybde, justement dans le temps « que l'eau s'élevait, et craignant de tomber au fond quand l'eau « viendrait à redescendre, il se prit à un figuier sauvage qui sor-« tait du haut du rocher, où il s'attacha comme une chauve-souris, « et où il attendit, ainsi suspendu, que son mât, qui était allé à « fond, revint sur l'eau; » ajoutant que, « lorsqu'il le vit revenir, « il fut aussi aise qu'un juge qui se lève de dessus son siège pour « aller diner, après avoir jugé plusieurs procès. » M. l'abbé insulte fort à M. le président sur cette comparaison bizarre du juge qui va diner; et voyant le président embarrassé, « Est-ce, ajoute-t-il, « que je ne traduis pas fidèlement le texte d'Homère? » ce que ce grand défenseur des anciens n'oserait nier. Aussitôt M. le chevalier revient à la charge; et, sur ce que le président répond que le poëte donne à tout cela un tour si agréable qu'on ne peut pas n'en être point charmé : « Vous vous moquez, poursuit le chevalier! « dès le moment qu'Homère, tout Homère qu'il est, veut trouver « de la ressemblance entre un homme qui se réjouit de voir son « mât revenir sur l'eau, et un juge qui se lève pour aller diner « après avoir jugé plusieurs procès, il ne saurait dire qu'une im « pertinence. »

Voilà donc le pauvre président fort accablé; et cela faute d'a voir su que M. l'abbé fait ici une des plus énormes bévues qui aient jamais été faites, prenant une date pour une comparaison; car il n'y a en effet aucune comparaison en cet endroit d'Homère. Ulysse raconte que, « voyant le mât et la quille de son vaisseau, sur « lesquels il s'était sauvé, qui s'engloutissaient dans la Charybde,

<sup>1 •</sup> Vers 490 et suiv. (Boil.)

« il s'accrocha, comme un oiseau de nuit, à un grand figuier qui « pendait là d'un rocher, et qu'il y demeura longtemps attaché, « dans l'espérance que, le reflux venant, la Charybde pourrait en-« sin revomir les débris de son vaisseau ; qu'en effet ce qu'il avait « prévu arriva; et qu'environ vers l'heure qu'un magistrat, ayant rendu la justice, quitte sa séance pour aller prendre sa réfec-« tion, c'est-à-dire environ sur les trois heures après midi, ces « débris parurent hors de la Charybde, et qu'il se remit dessus. » Cette date est d'autant plus juste, qu'Eustathius assure que c'est le temps d'un des reflux de la Charybde, qui en a trois en vingtquatre heures; et qu'autrefois en Grèce on datait ordinairement les heures de la journée par le temps où les magistrats entraient au conseil, par celui où ils y demeuraient, et par celui où ils en sortaient. Cet endroit n'a jamais été entendu autrement par aucun interprète, et le traducteur latin l'a fort bien rendu. Par là on peut voir à qui appartient l'impertinence de la comparaison prétendue : ou à Homère, qui ne l'a point faite; ou à M. l'abbé, qui la lui fait faire si mal à propos.

Mais, avant que de quitter la conversation de ces trois messieurs, M. l'abbé trouvera bon que je ne donne pas les mains à la réponse décisive qu'il fait à M. le chevalier, qui lui avait dit : « Mais, à propos de comparaisons, on dit qu'Homère compare « Ulysse qui se tourne dans son lit au boudin qu'on rôtit sur le gril. » A quoi M. l'abbé répond : « Cela est vrai; » et à quoi je réponds : Cela est si faux, que même le mot grec qui veut dire boudin n'était point encore inventé du temps d'Homère, où il n'y avait ni boudins ni ragoûts. La vérité est que, dans le vingtième livre de l'Odyssée <sup>1</sup>, il compare Ulysse qui se tourne çà et là dans son lit, brûlant d'impatience de se soûler, comme dit Eustathius, du sang des amants de Pénèlope, à un homme affamé qui s'agite pour faire cuire sur un grand feu le ventre sanglant et plein de graisse d'un animal dont il brûle de se rassasier, le tournant sans cesse de côté et d'autre.

En effet, tout le monde sait que le ventre de certains animaux, chez les anciens, était un de leurs plus délicieux mets; que le sumen, c'est-à-dire le ventre de la truie, parmi les Romains, était vanté par excellence, et défendu même, par une ancienne loi censorienne, comme trop voluptueux. Ces mots, plein de sang

<sup>·</sup> Vers 24 et suiv. (BOIL.)

et de graisse, qu'Homère a mis en parlant du ventre des animaux, et qui sont si vrais de cette partie du corps, ont donné occasion à un misérable traducteur, qui a mis autrefois l'Odyssée en français, de se figurer qu'Homère parlait là de boudin, parce que le boudin de pourceau se fait communément avec du sang et de la graisse; et il l'a ainsi sottement rendu dans sa traduction. C'est sur la foi de ce traducteur que quelques ignorants, et M. l'abbé du dialogue, ont cru qu'Homère comparait Ulysse à un boudin, quoique ni le grec ni le latin n'en disent rien, et que jamais aucun commentateur n'ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les étranges inconvénients qui arrivent à ceux qui veulent parler d'une langue qu'ils ne savent point.

## RÉFLEXION VII.

« Il faut songer au jugement que toute la postérité fera de nos écrits. »

Paroles de Longin, chap. XII.

Il n'y a en effet que l'approbation de la postérité qui puisse établir le vrai mérite des ouvrages. Quelque éclat qu'ait fait un écrivain durant sa vie, quelques éloges qu'il ait reçus, on ne peut pas pour cela infailliblement conclure que ses ouvrages soient excellents. De faux brillants, la nouveauté du style, un tour d'esprit qui était à la mode, peuvent les avoir fait valoir; et il arrivera peut-être que dans le siècle suivant on ouvrira les yeux, et que l'on méprisera ce que l'on a admiré. Nous en avons un bel exemple dans Ronsard et dans ses imitateurs, comme du Bellay, du Bartas, Desportes, qui dans le siècle précédent ont été l'admiration de tout le monde, et qui aujourd'hui ne trouvent pas même de lecteurs.

La même chose était arrivée, chez les Romains, à Nævius, à Livius et à Ennius, qui, du temps d'Horace, comme nous l'apprenons de ce poëte, trouvaient encore beaucoup de gens qui les admiraient, mais qui à la fin furent entièrement décriés. Et il ne faut point s'imaginer que la chute de ces auteurs, tant les français que les latins, soit venue de ce que les langues de leur pays ont changé: elle n'est venue que de ce qu'ils n'avaient point attrapé dans ces langues le point de solidité et de perfection qui est nécessaire pour faire durer et pour faire à jamais priser des ouvrages. En effet, la langue latine, par exemple, qu'ont écrite Cicéron et Virgile, était déjà fort changée du temps de Quintilien, et

encere plus du temps d'Aulugelle: cependant Cicéron et Virgile y étaient encere plus estimés que de leur temps même, parce qu'ils avaient comme fixé la langue par leurs écrits, ayant atteint le point de perfection que j'ai dit.

Ce n'est donc point la vieillesse des mots et des expressions, dans Ronsard, qui a décrié Ronsard; c'est qu'on s'est aperçu teut d'un coup que les beautés qu'on y croyait voir n'étaient point des beautés, ce que Bertaut, Malherbe, de Lingendes et Racan, qui vinrent après lui, contribuèrent beaucoup à faire connaître, avant attrapé dans le genre sérieux le vrai génie de la langue française, qui, bien loin d'être en son point de maturité du temps de Ronsard, comme Pasquier se l'était persuadé faussement, n'était pas même encore sortie de sa première enfance. Au contraire, le vrai tour de l'épigramme, du rondeau et des épitres naïves, ayant été trouvé, même avant Ronsard, par Marot, par Saint-Gelais 2 et par d'autres, non-seulement leurs ouvrages en ce genre ne sont point tombés dans le mépris, mais ils sont encore aujourd'hui généralement estimés; jusque-là même que, pour trouver l'air naif en français, on a encore quelquefois recours à leur style; et c'est ce qui a si bien réussi au célèbre M. de la Fontaine. Concluons donc qu'il n'y a qu'une longue suite d'années qui puisse établir la valeur et le vrai mérite d'un ouvrage.

Mais lorsque des écrivains ont été admirés durant un fort grand nombre de siècles, et n'ont été méprisés que par quelques gens de goût bizarre (car il se trouve toujours des goûts dépravés), alors non-seulement il y a de la témérité, mais il y a de la folie, à vou-loir douter du mérite de ces écrivains. Qui si vous ne voyez point les beautés de leurs écrits, il ne faut pas conclure qu'elles n'y sont point, mais que vous êtes aveugle, et que vous n'avez point de goût. Le gros des hommes, à la longue, ne se trompe point sur les ouvrages d'esprit. Il n'est plus question, à l'heure qu'il est, de savoir si Homère, Platon, Cicéron, Virgile, sont des hommes

Jean de Lingendes, proche parent du P. Claude de Lingendes, jésuite, et de Jean de Lingendes, évêque de Mâcon, l'un et l'autre célèbres prédicateurs, était né, comme eux, à Moulins. Il se fit un nom par ses poésies, dont le mérite consiste principalement dans la douceur et la facilité. Le plus estimé de ses ouvrages est son élégie sur l'exil d'Ovide, imitation libre de l'élégie latine d'Ange Politien sur le même sujet. Il mourut en 1616.

Meslin de Saint-Gelais, natif d'Angoulème, était, dit-on, fils naturel d'Octavien de Saint-Gelais, évêque de cette ville, et poête célèbre au quinzieme siècle.

merveilleux; c'est une chose sans contestation, puisque vingt siècles en sont convenus: il s'agit de savoir en quoi consiste ce merveilleux qui les a fait admirer de tant de siècles; et il faut trouver moyen de le voir, ou renoncer aux belles-lettres, auxquelles vous devez croire que vous n'avez ni goût ni génie, puisque vous ne sentez point ce qu'ont senti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins, je suppose que vous sachiez la langue de ces auteurs; carsi vous ne la savez point, et si vous ne vous l'ètes point familiarisée, je ne vous blâmerai pas de n'en point voir les beautés: je vous blâmerai seulement d'en parler. Et c'est en quoi on ne saurait trop condamner M. P\*\*\*, qui, ne sachant point la langue d'Homère, vient hardiment lui faire son procès sur les bassesses de ses traducteurs, et dire au genre humain, qui a admiré les ouvrages de ce grand poête durant tant de siècles: Vous avez admiré des sottises. C'est à peu près la même chose qu'un aveugle-né qui s'en irait crier par toutes les rues: Messieurs, je sais que le soleil, que vous voyez, vous paraît fort beau; mais moi, qui ne l'ai jamais vu, je vous déclare qu'il est fort laid.

Mais, pour revenir à ce que je disais, puisque c'est la postérité seule qui met le véritable prix aux ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable que vous paraisse un écrivain moderne, le mettre trop aisément en parallèle avec ces écrivains admirés durant un si grand nombre de siècles, puisqu'il n'est pas même sûr que ces ouvrages passent avec gloire au siècle suivant. En effet, sans aller chercher des exemples bien éloignés, combien n'avons-nous point vu d'auteurs admirés dans notre siècle, dont la gloire est déchue en très-peu d'années! Dans quelle estime n'ont point été, il y a trente ans, les ouvrages de Balzac! On ne parlait pas de lui simplement comme du plus éloquent homme de son siècle, mais comme du seul éloquent. Il a effectivement des qualités merveilleuses. On peut dire que jamais personne n'a mieux su sa langue que lui, et n'a mieux entendu la propriété des mots et la juste mesure des périodes : c'est une louange que tout le monde lui donne encore. Mais on s'est aperçu tout d'un coup que l'art où il s'est employé toute sa vie était l'art qu'il savait le moins, je veux dire l'art de faire une lettre; car, bien que les siennes soient toutes pleines d'esprit et de choses admirablement dites, on y remarque partout les deux vices les plus opposés au genre épistolaire, c'est à savoir

l'affectation et l'enflure; et on ne peut plus lui pardonner ce soin vicieux qu'il a de dire toutes choses autrement que ne le disent les autres hommes. De sorte que tous les jours on rétorque contre lui ce même vers que Maynard a fait autrefois à sa louange :

Il n'est point de mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lisent; mais il n'y a plus personne qui ose imiter son style, ceux qui l'ont fait s'étant rendus la risée de tout le monde.

Mais, pour chercher un exemple encore plus illustre que celui de Balzac, Corneille est celui de tous nos poëtes qui a fait le plusd'éclat en notre temps; et on ne croyait pas qu'il pût jamais y avoir en France un poëte digne de lui être égalé. Il n'y en a point en effet qui ait plus d'élévation de génie, ni qui ait plus composé. Tout son mérite pourtant, à l'heure qu'il est, ayant été mis par le temps comme dans un creuset, se réduit à huit ou neuf pièces de théatre qu'on admire, et qui sont, s'il faut ainsi parler, comme le midi de sa poésie, dont l'orient et l'occident n'ont rien valu. Encore, dans ce petit nombre de bonnes pièces, outre les fautes de langue qui y sont assez fréquentes, on commence à s'apercevoir de beaucoup d'endroits de déclamation qu'on n'y voyait point autrefois. Ainsi, non-seulement on ne trouve point mauvais qu'on lui compare aujourd'hui M. Racine, mais il se trouve même quantité de gens qui le lui préfèrent. La postérité jugera qui vaut le mieux des deux, car je suis persuadé que les écrits de l'un et de l'autre passeront aux siècles suivants. Mais jusque-là ni l'un ni l'autre ne doit être mis en parallèle avec Euripide et avec Sophocle, puisque leurs ouvrages n'ont point encore le sceau qu'ont les ouvrages d'Euripide et de Sophocle, je veux dire l'approbation de plusieurs siècles.

Au reste, il ne faut pas s'imaginer que, dans ce nombre d'écrivai ns approuvés de tous les siècles, je veuille ici comprendre ces auteurs, à la vérité anciens, mais qui ne se sont acquis qu'une médiocre estime, comme Lycophron, Nonnus, Silius Italicus, l'auteur des tragédies attribuées à Sénèque, et plusieurs autres à qui on peut non-seulement comparer, mais à qui on peut, à mon avis, justement préférer beaucoup d'écrivains modernes. Je n'admets dans ce haut rang que ce petit nombre d'écrivains merveilleux dont le nom seul fait l'éloge, comme Homère, Platon, Cicéron, Virgile, etc.

Et je ne règle point l'estime que je fais d'eux par le temps qu'il y a que leurs ouvrages durent, mais par le temps qu'il y a qu'on les admire. C'est de quoi il est bon d'avertir beaucoup de gens qui pourraient mal à propos croire ce que veut insinuer notre censeur, qu'on ne loue les anciens que parce qu'ils sont anciens, et qu'on ne blâme les modernes que parce qu'ils sont modernes; ce qui n'est point du tout véritable, y ayant beaucoup d'anciens qu'on n'admire point, et beaucoup de modernes que tout le monde loue. L'antiquité d'un écrivain n'est pas un titre certain de son mérite; mais l'antique et constante admiration qu'on a toujours eue pour ses ouvrages est une preuve sûre et infaillible qu'on les doit admirer.

## RÉFLEXION VIII.

Il n'en est pas ainsi de Pindare et de Sophocle; car, au milieu de leur plus « grande violence, durant qu'ils tonnent et foudroient pour ainsi dire, souvent « leur ardeur vient à s'éteindre, et ils tombent malheureusement. »
 Paroles de Longin, chap. xxvii.

Longin donne ici assez à entendre qu'il avait trouvé des choses à redire dans Pindare. Et dans quel auteur n'en trouve-t-on point? Mais en même temps il déclare que ces fautes qu'il y a remarquées ne peuvent point être appelées proprement fautes, et que ce ne sont que de petites négligences où Pindare est tombé à cause de cet esprit divin dont il est entraîné, et qu'il n'était pas en sa puissance de régler comme il voulait. C'est ainsi que le plus grand et le plus sévère de tous les critiques grecs parle de Pindare, même en le censurant.

Ce n'est pas là le langage de M. P\*\*\*, homme qui sûrement ne sait point de grec. Selon lui ', Pindare non-seulement est plein de véritables fautes, mais c'est un auteur qui n'a aucune beauté; un diseur de galimatias impénétrable, que jamais personne n'a pu comprendre, et dont Horace s'est moqué quand il-a dit que c'était un poête inimitable. En un mot, c'est un écrivain sans mérite, qui n'est estimé que d'un certain nombre de savants qui le lisent sans le concevoir, et qui ne s'attachent qu'à recueillir quelques misérables sentences dont il a semé ses ouvrages. Voilà ce qu'il juge à propos d'avancer sans preuve dans le dernier de ses Dialogues. Il est vrai que, dans un autre de ces Dialogues, il vient à la preuve

<sup>·</sup> Parallèles, tomes 1 et III. (BOIL.)

devant madame la présidente Morinet, et prétend montrer que le commencement de la première ode de ce grand poête ne s'entend point. C'est ce qu'il prouve admirablement par la traduction qu'il en a faite; car il faut avouer que si Pindare s'était énoncé comme lui, la Serre ni Richesource ne l'emporteraient pas sur Pindare pour le galimatias et pour la bassesse.

On sera donc assez surpris ici de voir que cette bassesse et ce galimatias appartiennent entièrement à M. P\*\*\*, qui, en traduisant Pindare, n'a entendu ni le grec, ni le latin, ni le français. C'est ce qu'il est aisé de prouver. Mais pour cela il faut savoir que Pindare vivait peu de temps après Pythagore, Thalès et Anaxagore, fameux philosophes naturalistes, et qui avaient enseigné la physique avec un fort grand succès. L'opinion de Thalès, qui mettait l'eau pour le principe des choses, était surtout célèbre. Empédocle, Sicilien, qui vivait du temps de Pindare même, et qui avait été disciple d'Anaxagore, avait encore poussé la chose plus loin qu'eux; et non-seulement avait pénétré fort avant dans la connaissance de la nature, mais il avait fait ce que Lucrèce a fait depuis à son imitation, je veux dire qu'il avait mis toute la physique en vers. On a perdu son poeme; on sait pourtant que ce poeme commençait par l'éloge des quatre éléments, et vraisemblablement il n'y avait pas oublié la formation de l'or et des autres métaux. Cet ouvrage s'était rendu si fameux dans la Grèce, qu'il y avait fait regarder son auteur comme une espèce de divinité.

Pindare, venant donc à composer sa première ode olympique à la louange d'Hiéron, roi de Sicile, qui avait remporté le prix de la course des chevaux, débute par la chose du monde la plus simple et la plus naturelle, qui est que, s'il voulait chanter les merveilles de la nature, il chanterait, à l'imitation d'Empédocle, Sicilien, l'eau et l'or, comme les deux plus excellentes choses du monde; mais que, s'étant consacré à chanter les actions des hommes, il va chanter le combat olympique, puisque c'est en effet ce que les hommes font de plus grand; et que de dire qu'il y ait quelque autre combat aussi excellent que le combat olympique, c'est prétendre qu'il y a dans le ciel quelque autre astre aussi lumineux que le soleil. Voilà la pensée de Pindare mise dans son ordre naturel, et telle qu'un rhéteur le pourrait dire dans unc exacte prose. Voici comme Pindare l'énonce en poëte: « Il n'y a

« rien de si excellent que l'eau; il n'y a rien de plus éclatant que « l'or, et il se distingue entre toutes les autres superbes richesses « comme un feu qui brille dans la nuit. Mais, ò mon esprit! puis-« que ' c'est des combats que tu veux chanter, ne va point te figu-« rer ni que dans les vastes déserts du ciel, quand il fait jour <sup>2</sup>, on « puisse voir quelque autre astre aussi lumineux que le soleil, ni que « sur la terre nous puissions dire qu'il y ait quelque autre combat « aussi excellent que le combat olympique. »

Pindare est presque ici traduit mot pour mot, et je ne lui ar prêté que le mot de sur la terre, que le sens amène si naturelle-

prêté que le mot de sur la terre, que le sens amène si naturellement, qu'en vérité il n'y a qu'un homme qui ne sait ce que c'est que traduire qui puisse me chicaner là-dessus. Je ne prétends donc pas, dans une traduction si litté ale, avoir fait sentir toute la force de l'original, dont la beauté consiste principalement dans le nombre, l'arrangement et la magnificence des paroles. Cependant quelle majesté et quelle noblesse un homme de bon sens n'y peut-il pas remarquer, même dans la sécheresse de ma traduction! Que de grandes images présentées d'abord, l'eau, l'or, le feu, le soleil! Que de sublimes figures ensemble, la métaphore, l'apostrophe, la métonymie! Quel tour et quelle agréable circonduction de paroles! Cette expression, « les vastes déserts du ciel, quand il « fait jour, » est peut-être une des plus grandes choses qui aient jamais été dites en poésie. En effet, qui n'a point remarqué de quel nombre infini d'étoiles le ciel paraît peuplé durant la nuit, et quelle vaste solitude c'est, au contraire, dès que le soleil vient a se montrer? De sorte que, par le seul début de cette ode, on commence à concevoir tout ce qu'Horace a voulu faire entendre quand il a dit (liv. IV, od. 1) que « Pindare est comme un grand fleuve « qui marche à flots bouillonnants; et que de sa bouche, comme « d'une source profonde, il sort une immensité de richesses et de

belles choses: »

Fervet, immensusque ruit profundo

Pindarus ore.

Examinons maintenant la traduction de M. P\*\*\*. La voici : « L'eau

La particule si veut aussi bien dire en cet endroit puisque et comme, que si; et c'est ce que Benoît a fort bien montré dans l'ode HI, où ces mots apertov, etc., sont répétés. (BOIL.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le traducteur latin n'a pas bien rendu cet endroit, μηκέτι σκόπει άλλο φαεινὸν ἄστρον; ne contempleris aliud visibile astrum, qui doivent s'expliquer dans mon sens: Ne puta quod videatur aliud astrum; « Ne te figure point « qu'on puisse voir un autre astre, » etc. (Boil.)

« est très-bonne, à la vérité; et l'or, qui brille comme le feu durant « la nuit, éclate merveilleusement parmi les richesses qui rendent « l'homme superbe. Mais, mon esprit, si tu désires chanter des « combata, ne contemples point d'autre astre plus lumineux que « le soleil pendant le jour, dans le vague de l'air; car nous ne « saurions chanter des combats plus illustres que les combats elym-« piques. » Peut-on jamais voir un plus platgalimatias? « L'eau est « très-bonne, à la vérité, » est une manière de parler familière et comique, qui ne répond point à la majesté de Pindare. Le mot d'aprovon ne veut pas simplement dire en grec bon, mais merveilleux, divin, excellent entre les choses excellentes. On dira fort bien en grec qu'Alexandre et Jules César étaient apiotoi : traduira-t-on qu'ils étaient de bonnes gens? D'ailleurs le mot de bonne eau en français tombe dans le bas, à cause que cette façon de parler s'emploie dans des usages bas et populaires : à l'enseigne de la bonne eau, à la bonne eau-de-vie. Le mot d'à la vérité en cet endroit est encore plus familier et plus ridicule, et n'est point dans le grec, où le µèv ct le & sont comme des espèces d'enclitiques qui ne servent qu'à soutenir la versification. « Et l'or qui brille¹. » Il n'y a point d'et dans le grec, et qui n'y est point non plus. « Éclate merveilleuse-« ment parmi les richesses. » Merveilleusement est burlesque en cet endroit. Il n'est point dans le grec, et se sent de l'ironie que M. P\*\*\* a dans l'esprit, et qu'il tâche de prêter même aux paroles de Pindare en le traduisant. « Qui rendent l'homme superbe, », Cela n'est point dans Pindare, qui donne l'épithète de superbe aux richesses mêmes, ce qui est une figure très-belle; au lieu que dans la traduction, n'y ayant point de figure, il n'y a plus par conséquent de poésie. « Mais, mon esprit, » etc. C'est ici où M. P\*\*\* achève de perdre la tramontane; et comme il n'a entendu aucun mot de cet endroit, où j'ai fait voir un sens si noble, si majestueux et si clair, on me dispensera d'en faire l'analyse.

Je me contenterai de lui demander dans quel lexicon, dans quel

Je me contenterai de lui demander dans quel lexicon, dans quel dictionnaire ancien ou moderne, il a jamais trouvé que uno en grec, ou ne en latin, voulût dire cur. Cependant c'est ce cur qui fait ici toute la confusion du raisonnement qu'il veut attribuer à Pindare. Ne sait-il pas qu'en toute langue, mettez un car mai à

sil y avait l'or qui brille dans le grec, cela ferait un solécisme, car il fautait que αίθόμενον fût l'adjectif de χρυσός. (Βοικ.)

propos, il n'y a point de raisonnement qui ne devienne absurde? Que je dise, par exemple: « Il n'y a rien de si clair que le com« mencement de la première ode de Pindare, et M. P\*\*\* ne l'a point
« entendu, » voilà parler très-juste; mais si je dis: « Il n'y a rien
« de si clair que le commencement de la première ode de Pindare,
« rar M. P\*\*\* ne l'a point entendu, » c'est fort mal argumenté,
parce que d'un fait très-véritable je fais une raison très-fausse, et
qu'il est fort indifférent, pour faire qu'une chose soit claire ou
obscure, que M. P\*\*\* l'entende ou ne l'entende point.

Je ne m'étendrai point davantage à lui faire connaître une faute qu'il n'est pas possible que lui-même ne sente. J'oserai seulement l'avertir que, lorsqu'on veut critiquer d'aussi grands hommes qu'Homère et que Pindare, il faut avoir du moins les premières teintures de la grammaire; et qu'il peut fort bien arriver que l'auteur le plus habile devienne un auteur de mauvais sens entre les mains d'un traducteur ignorant, qui ne l'entend point, et qui ne sait pas même quelquesois que ni ne veut point dire car.

Après avoir ainsi convaincu M. P\*\*\* sur le grec et sur le latin, il trouvera bon que je l'avertisse aussi qu'il y a une grossière faute de français dans ces mots de sa traduction: « Mais, mon esprit, « ne contemples point, » etc. et que contemple, à l'impératif, n'a point d's. Je lui conseille donc de renvoyer cette s au mot de casuite, qu'il écrit toujours ainsi, quoiqu'on doive toujours écrire et prononcer casuiste. Cette s, je l'avoue, y est un peu plus nécessaire qu'au pluriel du mot d'opèra; car, bien que j'aie toujours entendu prononcer des opèras; comme on dit des factums et des totons, je ne voudrais pas assurer qu'on le doive écrire, et je pourrais bien m'être trompé en l'écrivant de la sorte.

# RÉFLEXION IX.

Les mots bas sont comme autant de marques honteuses qui fiétrissent l'expression. »

Paroles de Longin, chap. xxxiv.

Cette remarque est vraie dans toutes les langues. Il n'y a rien qui avilisse davantage un discours que les mots has. On souffrira plutôt, généralement parlant, une pensée basse exprimée en termes nobles, que la pensée la plus noble exprimée en termes bas. La raison de cela est que tout le monde ne peut pas juger de la justesse et de la force d'une pensée; mais qu'il n'y a presque personne, surtout dans les langues vivantes, qui ne sente la bassesse des mots. Cependant il y a peu d'écrivains qui ne tombent quelquefois dans ce vice. Longin, comme nous voyons ici, accuse Hérodote, c'est-à-dire le plus poli de tous les historiens grecs, d'avoir laissé échapper des mots bas dans son histoire. On en reproche à Tite-Live, à Salluste et à Virgile.

N'est-ce donc pas une chose fort surprenante qu'on n'ait jamais fait sur cela aucun reproche à Homère, bien qu'il ait composé deux poëmes, chacun plus gros que l'Énéide, et qu'il n'y ait point d'écrivain qui descende quelquefois dans un plus grand détail que lui, ni qui dise si volontiers les petites choses, ne se servant jamais que de termes nobles, ou employant les termes les moins relevés avec tant d'art et d'industrie, comme remarque Denys d'Halicarnasse, qu'il les rend nobles et harmonieux? Et certainement s'il y avait eu quelque reproche à lui faire sur la bassesse des mots, Longin ne l'aurait pas vraisemblablement plus épargné ici qu'Hérodote. On voit donc par là le peu de sens de ces critiques modernes, qui veulent juger du grec sans savoir de grec, et qui, ne lisant Homère que dans des traductions latines trèsbasses, ou dans des traductions françaises encore plus rampantes, imputent à Homère les bassesses de ses traducteurs, et l'accusent de ce qu'en parlant grec il n'a pas assez noblement parlé latin ou français. Ces messieurs doivent savoir que les mots des langues ne répondent pas toujours juste les uns aux autres, et qu'un terme grec très-noble ne-peut souvent être exprimé en français que par un terme très-bas. Cela se voit par le mot d'asinus en latin, et d'ane en français, qui sont de la dernière bassesse dans l'une et dans l'autre de ces langues, quoique le mot qui signifie cet ani-mal n'ait rien de bas en grec ni en hébreu, où on le voit employé dans les endroits même les plus magnifiques. Il en est de même du mot de mulet et de plusieurs autres.

En effet, les langues ont chacune leur bizarrerie: mais la francaise est principalement capricieuse sur les mots; et, bien qu'elle soit riche en beaux termes sur de certains sujets, il y en a beaucoup où elle est fort pauvre, et il y a un très-grand nombre de petites choses qu'elle ne saurait dire noblement. Ainsi, par exemple, bien que dans les endroits les plus sublimes elle nomme, saus s'avilir, un mouton, une chèvre, une brebis, elle ne saurait, sans se diffamer, dans un style un peu élevé, nommer un veau, une truic, un cochon. Le mot de génisse en français est fort boau, surtout dans une églogue; vache ne s'y peut pas souffrir. Pasteur et berger y sont du plus bel usage; gardeur de pourceaux ou gardeur de bœufs y seraient horribles. Cependant il n'y a peut-être pas dans le grec deux plus beaux mots que συδώτης et βουκόλος, qui répondent à ces deux mots français; et c'est pourquoi V irgile a intitulé ses Églogues de ce doux nom de Bucoliques, qui veut pourtant dire en notre langue, à la lettre, les entretiens des bouviers ou de gardeurs de bœufs.

Je pourrais rapporter encore ici un nombre infini de pareils exemples; mais, au lieu de plaindre en cela le malheur de notre langue, prendrons-nous le parti d'accuser Homère et Virgile de bassesse, pour n'ayoir pas prévu que ces termes, quoique si nobles et si doux à l'oreille en leur langue, seraient bas et grossiers étant traduits un jour en français? Voilà en effet le principe sur lequel M. P\*\*\* fait le procès à Homère: il ne se contente pas de le condamner sur les basses traductions qu'on en a faites en latin: pour plus grande sûreté, il traduit lui-même ce latin en français; et, avec ce beau talent qu'il a de dire bassement toutes choses, il fait si bien, que, racontant le sujet de l'Odyssée, il fait, d'un des plus nobles sujets qui aient jamais été traités, un ouvrage aussi burlesque que l'Ovide en belle humeur.

Il change ce sage vieillard qui avait soin des troupeaux d'U-lysse en un vilain porcher. Aux endroits où Homère dit que « la « nuit couvrait la terre de son ombre et cachait le chemin aux « voyageurs, » il traduit que « l'on commençait à ne voir goutte « dans les rues. » Au lieu de la magnifique chaussure dont Télémaque lie ses pieds délicats, il lui fait mettre ses beaux souliers de parade. A l'endroit où Homère, pour marquer la propreté de la maison de Nestor, dit que « ce fameux vieillard s'assit devant « sa porte sur des pierres fort polies, et qui reluisaient comme si « on les avait frottées de quelque huile précieuse, » il met que « Nestor s'alla asseoir sur des pierres luisantes comme de l'on- « guent. » Il explique partout le mot de sus, qui est fort noble en grec, par le mot de cochon ou de pourceau, qui est de la dernière hassesse en français. Au lieu qu'Agamemnon dit « qu'Égisthe le « fit assassiner dans son palais comme un taureau qu'on égorge

<sup>·</sup> Version burlesque des Métamorphoses d'Ovide.

« dans une étable, » il met dans la bouche d'Agamemnon cette manière de parler basse : « Égisthe me fit assommer comme un « bœuf. » Au lieu de dire, comme porte le grec, « qu'Ulysse, • voyant son vaisseau fracassé et son mât renversé d'un coup de « tonnerre, il lia ensemble, du mieux qu'il put, ce mât avec son « reste de vaisseau, et s'assit dessus, » il fait dire à Ulysse « qu'il se mit à cheval sur son mât. » C'est en cet endroit qu'il fait cette énorme bévue que nous avons remarquée ailleurs dans nos observations.

Il dit encore sur ce sujet cent autres bassesses de la même force, exprimant en style rampant et bourgeois les mœurs des hommes de cet ancien siècle, qu'Hésiode appelle le siècle des héros, où l'on ne connaissait point la mollesse et les délices, où l'on se servait, où l'on s'habillait soi-même, et qui se sentait encore par là du siècle d'or. M. P\*\*\* triomphe à nous faire voir combien cette simplicité est éloignée de notre mollesse et de notre luxe, qu'il regarde comme un des grands présents que Dieu ait faits aux hommes, et qui sont pourtant l'origine de tous les vices, ainsi que Longin le fait voir dans son dernier chapitre, où il traite de la décadence des esprits, qu'il attribue principalement à ce luxe et à cette mollesse.

M. P\*\*\* ne fait pas réflexion que les dieux et les déesses, dans les fables, n'en sont pas moins agréables, quoiqu'ils n'aient ni estafiers, ni valets de chambre, ni dames d'atours, et qu'ils aillent souvent tout nus; qu'enfin le luxe est venu d'Asie en Europe, et que c'est des nations barbares qu'il est descendu chez les nations polies, où il a tout perdu, et où, plus dangereux fléau que la peste ni que la guerre, il a, comme dit Juvénal, vengé l'univers vaincu, en pervertissant les vainqueurs:

Sævior armis

Luxuria incubuit, victumque ulciscitur orbem.

J'aurais beaucoup de choses à dire sur ce sujet; mais il faut les réserver pour un autre endroit, et je ne veux parler ici que de la bassesse des mots. M. P\*\*\* en trouve beaucoup dans les épithètes d'Homère, qu'il accuse d'être souvent superflues. Il ne sait pas sans doute ce que sait tout homme un peu versé dans le grec, que, comme en Grèce autrefois le fils ne portait point le nom du père, il est rare, même dans la prose, qu'on y nomme un homme sans

Satire VI, v. 292.

lui donner une épithète qui le distingue, en disant ou le nom de son père, ou son pays, ou son talent, ou son défaut: Alexandre fils de Philippe, Alcibiade fils de Clinias, Hérodote d'Halicarnasse, Clément Alexandrin, Polyclète le sculpteur, Diogène le cynique, Denys le tyran, etc. Homère donc, écrivant dans le génie de sa fangue, ne s'est pas contenté de donner à ses dieux et à ses héros ces noms de distinction qu'on leur donnait dans la prose; mais il leur en a composé de doux et d'harmonieux, qui marquent leur principal caractère. Ainsi, par l'épithète de lèger à la course, qu'il donne à Achille, il a marqué l'impétuosité d'un jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans Minerve, il l'appelle la dèesse aux yeux fins. Au contraire, pour peindre la majesté dans Junon, il la nomme la dèesse aux yeux grands et ouverts; et ainsi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu'illeur donne comme de simples épithètes, mais comme des espèces de surnoms qui les font connaître. Et on n'a jamais trouvé mauvais qu'on répétat ces épithètes, parce que ce sont, comme je viens de dire, des espèces de surnoms. Virgile est entré dans ce goût grec, quand il a répété tant de fois dans l'Éuéide pius Æneas et puter Æneas, qui sont comme les surnoms d'Énée. Et c'est pourquoi on lui a objecté fort mal à propos qu'Énée se loue lui-même quand il dit, Sum pius Æneas, « Je suis le pieux Énée, » parce qu'il ne fait proprement que dire son nom. Il ne faut donc pas trouver étrange qu'Homère donne de ces sortes d'épithètes à ses héros, en des occasions qui n'ont aucun rapport à ces épithètes, puisque cela se fait souvent même en français, où nous donnons le nom de saint à nos saints en des rencontres où il s'agit de toute autre chose que de leur sainteté; comme quand nous disons que saint Paul gardait les manteaux de ceux qui lapidaient saint Étienne.

Tous les plus habiles critiques avouent que ces épithètes sont admirables dans Homère, et que c'est une des principales richesses de sa poésie. Notre censeur cependant les trouve basses, et, afin de prouver ce qu'il dit, non-seulement il les traduit bassement, mais il les traduit selon leur racine et leur étymologie; et au lieu, par exemple, de traduire Junon aux yeux grands et ouverts, qui

<sup>&#</sup>x27; Πόδας ώχὺς.

<sup>2</sup> Γλαυχῶπις.

Bοῶπις.

est ce que porte le mot βοῶπις, il le traduit, selon sa racine, « Junon aux yeux de bœuf. Il ne sait pas qu'en français même il y a des dérivés et des composés qui sont fort beaux, dont le nom primitif est fort bas, comme on le voit dans les mots de petiller et de reculer. Je ne saurais m'empêcher de rapporter, à propos de cela, l'exemple d'un maître de rhétorique sous lequel j'ai étudié ', et qui surement ne m'a pas inspiré l'admiration d'Homère, puisqu'il en était presque aussi grand ennemi que M. P\*\*\*. Il nous faisait traduire l'oraison pour Milon; et, à un endroit où Cicéron dit : Obduruerat et percalluerat respublica, « la république s'était endur-« cie et était devenue comme insensible; » les écoliers étant un peu embarrassés sur percalluerat, qui dit presque la même chose qu'obduruerat, notre régent nous fit attendre quelque temps son explication; et, enfin, ayant défié plusieurs fois MM. de l'Académie, et surtout M. d'Ablancourt 2, à qui il en voulait, de venir traduire ce mot : Percallere, dit-il gravement, vient du cal et du durillon que les hommes contractent aux pieds; et de là il conclut qu'il fallait traduire, Obduruerat et percalluerat respublica, « la « république s'était endurcie et avait contracté un durillon. » Voilà à peu près la manière de traduire de M. P\*\*\*; et c'est sur de pareilles traductions qu'il veut qu'on juge de tous les poëtes et de tous les orateurs de l'antiquité; jusque-là qu'il nous avertit qu'il doit donner un de ces jours un nouveau volume de Parallèles, où il a, dit-il, mis en prose française les plus beaux endroits des poëtes grecs et latins, afin de les opposer à d'autres beaux endroits des poëtes modernes, qu'il met aussi en prose; secret admirable qu'il a trouvé pour les rendre ridicules les uns et les autres, et surtout les anciens, quand il les aura habillés des impropriétés et des bassesses de sa traduction.

#### CONCLUSION.

Voilà un léger échantillon du nombre infini de fautes que M. P\*\*\* a commises, en voulant attaquer les défauts des anciens. Je

La Place, professeur de rhétorique au collège de Beauvais, recteur de l'université en 1650.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicolas Perrot, sieur d'Ablancourt, né le 8 avril 1606, prêta le serment d'avocat en 1624, abjura en 1629 la religion calviniste, dans laquelle son père l'avait fait élever, y rentra cinq ou six ans après; fut reçu, n'étant âgé que de trente et un ans, à l'Académie française, et se laissa mourir de faim au châ-

n'ai mis ici que celles qui regardent Homère et Pindare : encore n'y en ai-je mis qu'une très-petite partie, et selon que les paroles de Longin m'en ont donné l'occasion; car, si je voulais ramasser toutes celles qu'il a faites sur le seul Homère, il faudrait un très-gros volume. Et que serait-ce donc si j'allais lui faire voir ses puérilités sur la langue grecque et sur la langue latine; ses ignorances sur Platon, sur Démosthène, sur Cicéron, sur Horace, sur Térence, sur Virgile, etc.; les fausses interprétations qu'il leur donne, les solécismes qu'il leur fait faire, les bassesses et le galimatias qu'il leur prête! J'aurais besoin pour cela d'un loisir qui me manque.

Je ne réponds pas néanmoins, comme j'ai déjà dit, que, dans les éditions de mon livre qui pourront suivre celle-ci, je ne lui découvre encore quelques-unes de ses erreurs, et que je ne le fasse peut-être repentir de n'avoir pas mieux profité du passage de Quintilien qu'on a allégué autrefois si à propos à un de ses frères 2, sur un pareil sujet. Le voici:

Modeste tamen et circumspecto judicio de tantis viris pronunciandum est, ne, quod plerisque accipit, damnent quæ non intelligant.

- « Il faut parler avec beaucoup de modestie et de circonspection de ces grands « hommes, de peur qu'il ne vous arrive ce qui est arrivé à plusieurs, de blà- « mer ce que vous n'entendez pas. »
- M. P\*\*\* me répondra peut-être ce qu'il m'a déjà répondu, qu'il a gardé cette modestie, et qu'il n'est point vrai qu'il ait parlé de ces grands hommes avec le mépris que je lui reproche; mais il n'avance si hardiment cette fausseté que parce qu'il suppose, et avec raison, que personne ne lit ses Dialogues : car de quel front pourrait-il la soutenir à des gens qui auraient seulement lu ce qu'il y dit d'Homère?

Il est vrai pourtant que, comme il ne se soucie point de se contredire, il commence ses invectives contre ce grand poëte par avouer qu'Homère est peut-être le plus vaste et le plus bel esprit qui ait jamais été. Mais on peut dire que ces louanges forcées qu'il lui donne sont comme des fleurs dont il couronne la victime qu'il va immoler à son mauvais sens, n'y ayant point d'infamies qu'il ue lui dise dans la suite, l'accusant d'avoir fait ses deux poèmes sans dessein, sans vue, sans conduite. Il va même jusqu'à cet excès

teau d'Ablancourt, près de Vitry-le-Français, en Champagne, le 17 novembre 1861.

<sup>· 1</sup> Liv. X, chap. 1.

<sup>\*</sup> Merre Porrault. - Voyez Racine, dans la préface de son l'phigénie.

d'absurdité de soutenir qu'il n'y a jamais eu d'Homère; que ce n'est point un seul homme qui a fait l'Iliade et l'Odyssée, mais plusieurs pauvres aveugles qui allaient, dit-il, de maison en maison réciter pour de l'argent de petits poëmes qu'ils composaient au hasard; et que c'est de ces poemes qu'on a fait ce qu'on appelle les ouvrages d'Homère. C'est ainsi que, de son autorité privée, il métamorphose tout à coup ce vaste et bel esprit en une multitude de misérables gueux. Ensuite il emploie la moitié de son livre à prouver, Dieu sait comment, qu'il n'y a dans les ouvrages de ce grand homme ni ordre, ni raison, ni économie, ni suite, ni bienséance, ni noblesse de mœurs; que tout y est plein de bassesses, de chevilles, d'expressions grossières; qu'il est mauvais géographe, mauvais astronome, mauvais naturaliste; finissant enfin toute cette critique par ces belles paroles qu'il fait dire à son chevalier : « Il faut « que Dieu ne fasse pas grand cas de la réputation de bel esprit, « puisqu'il permet que ces titres soient donnés, préférablement au . « reste du genre humain, à deux hommes comme Platon et Homère; « à un philosophe qui a des visions si bizarres, et à un poëte qui « dit tant de choses si peu sensées. » A quoi M. l'abbé du dialogue donne les mains, en ne contredisant point, et se contentant de passer à la critique de Virgile.

C'est là ce que M. P\*\*\* appelle parler avec retenue d'Homère, et trouver, comme Horace, que ce grand poête s'endort quelquefois. Cependant comment peut-il se plaindre que je l'accuse à faux d'avoir dit qu'Homère était de mauvais sens? Que signifient donc ces paroles : « Un poête qui dit tant de choses si peu sensées? » Croit-il s'être suffisamment justifié de toutes ses absurdités en soutenant hardiment, comme il a fait, qu'Érasme et le chancelier Bacon ont parlé avec aussi peu de respect que lui des anciens? Ce qui est absolument faux de l'un et de l'autre, et surtout d'Érasme, l'un des plus grands admirateurs de l'antiquité : car, bien que cet excellent homme se soit moqué avec raison de ces scrupuleux grammairiens qui n'admettent d'autre latinité que celle de Cicéron, et qui ne croient pas qu'un mot soit latin s'il n'est dans cet orateur, jamais homme, au fond, n'a rendu plus de justice aux bons écrivains de l'antiquité, et à Cicéron même, qu'Érasme.

M. P\*\*\* ne saurait donc plus s'appuyer que sur le seul exemple de Jules Scaliger; et il faut avouer qu'il l'allègue avec un peu plus de fondement. En effet, dans le dessein que cet orgueilleux

savant s'était proposé, comme il le déclare lui-même, de dresser des autels à Virgile, il a parlé d'Homère d'une manière un peu profane. Mais, outre que ce n'est que par rapport à Virgile, et dans un livre qu'il appelle Hypercritique, voulant témoigner par là qu'il y passe toutes les bornes de la critique ordinaire, il est certain que ce livre n'a pas fait d'honneur à son auteur, Dieu ayant permis que ce savant homme soit devenu alors un M. P\*\*\*, et soit tombé dans des ignorances si grossières, qu'elles lui ont attiré la risée de tous les gens de lettres, et de son propre fils même.

Au reste, afin que notre censeur ne s'imagine pas que je sois le seul qui aie trouvé ses Dialogues si étranges, et qui aie paru si sérieusement choqué de l'ignorante audace avec laquelle il y décide de tout ce qu'il y a de plus révéré dans les lettres; je ne saurais, ce me semble, mieux finir ces remarques sur les anciens qu'en rapportant le mot d'un très-grand prince ' d'aujourd'hui, non moins admirable par les lumières de son esprit, et par l'étendue de ses connaissances dans les lettres, que par son extrême valeur, et par sa prodigieuse capacité dans la guerre, où il s'est rendu le charme des officiers et des soldats, et où, quoique encore fort jeune, il s'est déjà signalé par quantité d'actions dignes des plus expérimentés capitaines. Ce prince, qui, à l'exemple du fameux prince de Condé, son oncle paternel, lit tout, jusqu'aux ouvrages de M. P\*\*\*, ayant en effet lu son dernier dialogue, et en paraissant fort indigné, comme quelqu'un eut pris la liberté de lui demander ce que c'était donc que cet ouvrage pour lequel il témoignait un si grand mépris : « C'est un livre, dit-il, où tout ce que vous avez « jamais oui louer au monde est blâmé, et où tout ce que vous « avez jamais entendu blåmer est loué. »

Le prince de Conti, François-Louis de Bourbon, né le 30 avril 1861, et mert à Paris le 22 février 1709.

# RÉFLEXION X,

OU

# RÉFUTATION D'UNE DISSERTATION DE M. LE CLERC CONTRE LONGIN.

Ainsi le législateur des Juifs, qui n'était pas un homme ordinaire, ayant fort
 bien conçu la puissance et la grandeur de Dieu, l'a exprimée dans toute
 sa dignité au commencement de ses lois, par ces paroles: Dieu dit: Que
 la lumière se fasse; et elle se fit: Que la terre se fasse; la terre fut faite.»
 Paroles de Longin, chap. VII.

Lorsque je sis imprimer pour la première sois, il y a environ trente-six ans, la traduction que j'avais faite du Traité du Sublime de Longin, je crus qu'il serait bon, pour empêcher qu'on ne se méprit sur ce mot de sublime, de mettre dans ma préface ces mots qui y sont encore, et qui, par la suite du temps, ne s'y sont trouvés que trop nécessaires : « Il faut savoir que par sublime « Longin n'entend pas ce que les orateurs appellent le style su-« blime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui fait qu'un a ouvrage enlève, ravit, transporte. Le style sublime veut tou-« jours de grands mots, mais le sublime se peut trouver dans une « seule pensée, dans une seule figure, dans un seul tour de pa-« roles. Une chose peut être dans le style sublime, et n'être pour-« tant pas sublime. Par exemple : Le souverain Arbitre de la nature « d'une seule parole forma la lumière. Voilà qui est dans le style « sublime; cela n'est pas néanmoins sublime, parce qu'il n'y a rien « là de fort merveilleux, et qu'on ne pût aisément trouver. Mais · Dieu dit : Que la lumière se fasse : et la lumière se fit : co tour « extraordinaire d'expression, qui marque si bien l'obéissance de « la créature aux ordres du Créateur, est véritablement sublime, « et a quelque chose de divin. Il faut donc entendre par sublime, « dans Longin, l'extraordinaire, le surprenant, et, comme je l'ai-« traduit, le merveilleux dans le discours. »

Cette précaution, prise si à propos, fut approuvée de tout le monde, mais principalement des hommes vraiment remplis de l'amour de l'Écriture sainte; et je ne croyais pas que je dusse avoir jamais besoin d'en faire l'apologie. A quelque temps de là ma surprise ne fut pas médiocre, lorsqu'on me montra, dans un livre qui avait pour titre Démonstration évangélique, composé

par le célèbre M. Huet, alors sous-précepteur de monseigneur le Dauphin, un endroit où non-seulement il n'était pas de mon avis, mais où il soutenait hautement que Longin s'était trompé lorsqu'il s'était persuadé qu'il y avait du sublime dans ces paroles, Dieu dit, etc. J'avoue que j'eus de la peine à digérer que l'on traitât avec cette hauteur le plus fameux et le plus savant critique de l'antiquité; de sorte qu'en une nouvelle édition qui se sit quelques mois après de mes ouvrages, je ne pus m'empêcher d'ajouter dans ma préface ces mots: « J'ai rapporté ces paroles de la Genèse, « comme l'expression la plus propre à mettre ma pensée en jour; « et je m'en suis servi d'autant plus volontiers, que cette expres-« sion est citée avec éloge par Longin même, qui, au milieu des « ténèbres du paganisme, n'a pas laissé de reconnaître le divin « qu'il y avait dans ces paroles de l'Écriture. Mais que dirons-« nous d'un des plus savants hommes de notre siècle, qui, éclairé « des lumières de l'Évangile, ne s'est pas aperçu de la beauté de « cet endroit; qui a osé, dis-je, avancer, dans un livre qu'il a fait « pour démontrer la religion chrétienne, que Longin s'était trompé « lorsqu'il avait cru que ces paroles étaient sublimes? »

Comme ce reproche était un peu fort, et, je l'avoue même, un peu trop fort, je m'attendais à voir bientôt paraître une réplique très-vive de la part de M. Huet, nommé environ dans ce tempslà à l'évêché d'Avranches et je me préparais à y répondre le moins mal et le plus modestement qu'il me serait possible. Mais, soit que ce savant prêlat eût changé d'avis, soit qu'il dédaignat d'entrer en lice avec un aussi vulgaire antagoniste que moi, il se tint dans le silence. Notre démêlé parut éteint, et je n'entendis parler de rien jusqu'en 1709, qu'un de mes amis me fit voir dans un dixième tome de la Bibliothèque choisie de M. le Clerc, fameux protestant de Genève, réfugié en Hollande, un chapitre de plus de vingt-cinq pages, où ce protestant nous réfute très-impérieusement Longin et moi, et nous traite tous deux d'aveugles et de petits esprits, d'avoir cru qu'il y avait là quelque sublimité. L'occasion qu'il prend pour nous faire après coup cette insulte, c'est une prétendue lettre du savant M. Huet, aujourd'hui ancien évêque d'Avranches, qui lui est, dit-il, tombée entre les mains, et que, pour mieux nous foudroyer, il transcrit tout entière, y joignant néanmoins, asin de la mieux faire valoir, plusieurs remarques de sa façon, presque aussi longues que la lettre même; de sorte que

ce sont comme deux espèces de dissertations ramassées ensemble, dont il fait un seul ouvrage.

Bien que ces deux dissertations soient écrites avec assez d'amertume et d'aigreur, je sus médiocrement ému en les lisant, parce que les raisons m'en parurent extrêmement faibles; que M. la Clerc, dans ce long verbiage qu'il étale, n'entame pas, pour ainsi dire, la question, et que tout ce qu'il y avance ne vient que d'une équivoque sur le mot de sublime, qu'il confond avec le style sublime, et qu'il croit entièrement opposé au style simple. J'étais en quelque sorte résolu de n'y rien répondre; cependant mes libraires depuis quelque temps, à force d'importunités, m'ayant ensin sait consentir à une nouvelle édition de mes ouvrages, il m'a semblé que cette édition serait défectueuse si je n'y donnais quelque signe de vie sur les attaques d'un si célèbre adversaire. Je me suis donc enfin déterminé à y répondre; et il m'a paru que le meilleur parti que je pouvais prendre, c'était d'ajouter aux neuf Réflexions que j'ai déjà faites sur Longin, et où je crois avoir assez bien confondu M. P\*\*\*, une dixième Réflexion, où je répondrais aux deux dissertations nouvellement publiées contre moi. C'est ce que je vais exécuter ici; mais; comme ce n'est point M. Huet qui a fait imprimer lui-même la lettre qu'on lui attribue, et que cet illustre prélat ne m'en a point parlé dans l'Académie française, où j'ai l'honneur d'être son confrère, et où je le vois quelquesois, M. le Clerc permettra que je ne me propose d'adversaire que M. le Clerc, et que par là je m'épargne le chagrin d'avoir à écrire contre un aussi grand prélat que M. Huet, dont, en qualité de chrétien, je respecte fort la dignité, et dont, en qualité d'homme de lettres, j'honore extrêmement le mérite et le grand savoir. Ainsi c'est au seul M. le Clerc que je vais parler; et il trouvera bon que je le fasse en ces termes:

Vous croyez donc, monsieur, et vous le croyez de bonne soi, qu'il n'y a point de sublime dans ces paroles de la Genèse: Dieu dit: Que la lumière se sasse; et la lumière se sit? A cela je pourrais vous répondre en général, sans entrer dans une plus grande discussion, que le sublime n'est pas proprement une chose qui se prouve et qui se démontre; mais que c'est un merveilleux qui saisit, qui frappe, et qui se sait sentir. Ainsi personne ne pouvant entendre prononcer un peu majestueusement ces paroles, Que la lumière se sasse, etc., sans que cela excite en lui une certaine elé-

vation d'ame qui lui fait plaisir, il n'est plus question de savoir s'il y a du sublime dans ces paroles, puisqu'il y en a indubitablement. S'il se trouve quelque homme bizarre qui n'y en trouve point, il ne faut pas chercher des raisons pour lui montrer qu'il y en a, mais se borner à le plaindre de son peu de conception et de son peu de goût, qui l'empêche de sentir ce que tout le monde sent d'abord. C'est là, monsieur, ce que je pourrais me contenter de vous dire; et je suis persuadé que tout ce qu'il y a de gens sensés avoueraient que par ce peu de mots je vous aurais répondu tout ce qu'il fallait vous répondre.

Mais puisque l'honnêteté nous oblige de ne pas refuser nos lumières à notre prochain, pour le tirer d'une erreur où il est tombé, je veux bien descendre dans un plus grand détail, et ne point épargner le peu de connaissance que je puis avoir du sublime, pour vous tirer de l'aveuglement où vous vous êtes jeté vous-même par trop de confiance, en votre grande et hautaine érudition.

Avant que d'aller plus loin, souffrez, monsieur, que je vous demande comment il se peut faire qu'un aussi habile homme que vous, voulant écrire contre un endroit de ma préface aussi considérable que l'est celui que vous attaquez, ne se soit pas donné la peine de lire cet endroit, auquel il ne paraît pas même que vous ayez fait aucune attention; car, si vous l'aviez lu, si vous l'aviez examiné un peu de près, me diriez-vous, comme vous saites, pour montrer que ces paroles, Dieu dit, etc., n'ont rien de sublime, qu'elles ne sont point dans le style sublime, sur ce qu'il n'y a point de grands mots, et qu'elles sont énoncées avec une trèsgrande simplicité? N'avais-je pas prévenu votre objection, en assurant, comme je l'assure dans cette même préface, que par sublime, en cet endroit, Longin n'entend pas ce que nous appelons le style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui se trouve souvent dans les paroles les plus simples, et dont la simplicité même fait quelquefois la sublimité? Ce que vous avez si peu compris, que même à quelques pages de là, bien loin de couvenir qu'il y a du sublime dans les paroles que Moïse fait prononcer à Dieu au commencement de la Genèse, vous prétendez que si Moise avait mis là du sublime, il aurait péché contre toutes les règles de l'art, qui veut qu'un commencement soit simple et sans affectation : ce qui est très-véritable, mais ce qui ne dit nullement

qu'il ne doit point y avoir de sublime, le sublime n'étant point apposé au simple, et n'y ayant rien quelquesois de plus sublime que le simple même, ainsi que je vous l'ai déjà fait voir, et dont, si vous doutez encore, je m'en vais vous convaincre par quatre ou cinq exemples, auxquels je vous défie de répondre. Je ne les chercherai pas loin. Longin m'en fournit lui-même d'abord un admirable, dans le chapitre d'où j'ai tiré cette dixième réflexion; car y traitant du sublime qui vient de la grandeur de la pensée, après avoir établi qu'il n'y a proprement que les grands hommes à qui il échappe de dire des choses grandes et extraordinaires : « Voyez, « par exemple, ajoute-t-il, ce que répondit Alexandre quand Darius lui fit offrir la moitié de l'Asie, avec sa fille en mariage. « Pour moi, lui disait Parménion, si j'étais Alexandre, j'accep-« terais ces offres. Et moi aussi, répliqua ce prince, si j'étais Par-« ménion. » Sont-ce là de grandes paroles? Peut-on rien dire de plus naturel, de plus simple et de moins affecté que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bouche pour le dire? Et cependant ne faut-il pas tomber d'accord que toute la grandeur de l'âme d'Alexandre s'y fait voir? Il faut à cet exemple en joindre un autre de même nature, que j'ai allégué dans la préface de ma dernière édition de Longin; et je le vais rapporter dans les mêmes termes qu'il y est énoncé, afin que l'on voie mieux que je n'ai point parlé en l'air quand j'ai dit que M. le Clerc, voulant combattre ma préface, ne s'est pas donné la peine de la lire. Voici en effet mes paroles: Dans la tragédie d'Horace du fameux Pierre Corneille, une femme qui avait été présente au combat des trois Horaces contre les trois Curiaces, mais qui s'était retirée trop tot, et qui n'en avait pas vu la fin, vient mal à propos annoncer au vieil Horace leur père que deux de ses fils ont été tués, et que le troisième, ne se voyant plus en état de résister, s'est enfui. Alors ce vieux Romain, possédé de l'amour de sa patrie, sans s'amuser à pleurer la perte de ses deux fils morts si glorieusement, ne s'afflige que de la fuite honteuse du dernier, qui a, dit-il, par une si làche action, imprimé un opprobre éternel au nom d'Horace: et leur sœur, qui était là présente, lui ayant dit:

Que vouliez-vous qu'il sit contre trois? il répond brusquement :

Qu'il mourût.

Acte III, sc. vi. (Boil..)

Voilà des termes fort simples: cependant il n'y a personne qui ne sente la grandeur qu'il y a dans ces trois syllabes, Qu'il mourut: sentiment d'autant plus sublime qu'il est simple et naturel, et que par là on voit que ce héros parle du fond du cœur, et dans les transports d'une colère vraiment romaine. La chose effectivement aurait perdu de sa force, si, au lieu de dire, Qu'il mourût, il avait dit, « Qu'il suivit l'exemple de ses frères; » ou : « Qu'il « sacrifiat sa vie à l'intérêt et à la gloire de son pays. » Ainsi c'est la simplicité même de ce mot qui en fait voir la grandeur. N'avaisje pas, monsieur, en faisant cette remarque, battu en ruine votre objection, même avant que vous l'eussiez faite? et ne prouvais-je pas visiblement que le sublime se trouve quelquefois dans la manière de parler la plus simple? Vous me répondrez peut-être que cet exemple est singulier, et qu'on n'en peut pas montrer beaucoup de pareils. En voici pourtant encore un que je trouve, à l'ouverture du livre, dans la Médée' du même Corneille, où cette fameuse enchanteresse, se vantant que seule et abandonnée comme elle est de tout le monde, elle trouvera pourtant bien moyen de se venger de tous ses ennemis, Nérine, sa confidente, lui dit:

> Perdez l'aveugle erreur dont vous êtes séduite, Pour voir en quel état le sort vous a réduite : Votre pays vous hait, votre époux est sans soi. Contre tant d'ennemis que vous reste-t-il?

à quoi Médée répond :

Moi:

Moi, dis-je, et c'est assez.

Peut-on nier qu'il n'y ait du sublime, et du sublime le plus relevé, dans ce monosyllabe, moi? Qu'est-ce donc qui frappe dans ce passage, sinon la fierté audacieuse de cette magicienne, et la confiance qu'elle a dans son art? Vous voyez, monsieur, que ce n'est point le style sublime, ni par conséquent les grands mots, qui font toujours le sublime dans le discours, et que ni Longin ni moi ne l'avons jamais prétendu. Ce qui est si vrai par rapport à lui, qu'en son Traité du Sublime, parmi beaucoup de passages qu'il rapporte pour montrer ce que c'est qu'il entend par sublime, il ne s'en trouve pas plus de cinq ou six où les grands mots fassent partie du sublime. Au contraire, il y en a un nombre considérable où tout est composé de paroles fort simples et fort ordinaires, comme, par exemple, cet endroit de Démosthène, si

Acte I, sc. IV. (BOIL.)

estimé et si admiré de tout le monde, où cet orateur gourmande ainsi les Athéniens : « Ne voulez-vous jamais faire autre chose « qu'aller par la ville vous demander les uns aux autres : Que dit-« on de nouveau? Et que peut-on vous apprendre de plus nouveau « que ce que vous voyez? Un homme de Macédoine se rend maître « des Athéniens, et fait la loi à toute la Grèce. Philippe est-il mort? « dira l'un. Non, répondra l'autre, il n'est que malade. Hé! que « vous importe, messieurs, qu'il vive ou qu'il meure? quand le « ciel vous en aurait délivrés, vous vous feriez bientôt vous-mêmes « un autre Philippe. » Y a-t-il rien de plus simple, de plus naturel et de moins enflé que ces demandes et ces interrogations? Cependant qui est-ce qui n'en sent point le sublime? Vous, peut-être, monsieur, parce que vous n'y voyez point de grands mots, ni de ces embitiosa ornamenta en quoi vous le faites consister, et en quoi il consiste si peu, qu'il n'y a rien même qui rende le discours plus froid et plus languissant que les grands mots mis hors de leur place. Ne dites donc plus, comme vous faites en plusieurs endroits de votre dissertation, que la preuve qu'il n'y a point de sublime dans le style de la Bible, c'est que tout y est dit sans exagération et avec beaucoup de simplicité, puisque c'est cette simplicité x mème qui en fait la sublimité. Les grands mots, selon les habiles connaisseurs, font en effet si peu l'essence entière du sublime, qu'il y a même dans les bons écrivains des endroits sublimes dont la grandeur vient de la petitesse énergique des paroles, comme on le peut voir dans ce passage d'Hérodote, qui est cité par Longin: « Cléomène étant devenu furieux, il prit un couteau « dont il se hacha la chair en petits morceaux; et s'étant ainsi « déchiqueté lui-même, il mourut : » car on ne peut guère as sembler de mots plus bas et plus petits que ceux-ci, « se hacher la « chair en morceaux, et se déchiqueter soi-même. » On y sent toutefois une certaine force énergique qui, marquant l'horreur de la chose qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime.

Mais voilà assez d'exemples cités, pour vous montrer que le simple et le sublime dans le discours ne sont nullement opposés, Examinons maintenant les paroles qui font le sujet de notre contestation; et, pour en mieux juger, considérons-les jointes et liées avec celles qui les précèdent. Les voici : « Au commencement, dit « Moise, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute « nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abyme, et l'esprit de

« Dieu était porté sur les eaux. » Peut-on rien voir, dites-vous, de plus simple que ce début? Il est fort simple, je l'avoue, à la réserve pourtant de ces mots, « et l'esprit de Dieu était porté sur « les eaux, » qui ont quelque chose de magnifique, et dont l'obscurité élégante et majestueuse nous fait concevoir beaucoup de choses au delà de ce qu'elles semblent dire. Mais ce n'est pas de quoi il s'agit ici. Passons aux paroles suivantes, puisque ce sont celles dont il est question. Moïse ayant ainsi expliqué dans une narration également courte, simple et noble, les merveilles de la création, songe aussitot à faire connaître aux hommes l'auteur de ces merveilles. Pour cela donc, ce grand prophète, n'ignorant pas que le meilleur moyen de faire connaître les personnages qu'on introduit, c'est de les faire agir, il met d'abord Dieu en action, et le fait parler. Et que lui fait-il dire? Une chose ordinaire, peut-être? Non; mais ce qui s'est jamais dit de plus grand, ce qui se peut dire de plus grand, et ce qu'il n'y a jamais eu que Dieu seul qui ait pu dire: Que la lumière se fasse. Puis tout à coup, pour montrer qu'asin qu'une chose soit faite il sussit que Dieu veuille qu'elle se fasse, il ajoute, avec une rapidité qui donne à ses paroles mêmes une ame et une vie, et la lumière se fit; montrant par là qu'au moment que Dieu parle tout s'agite, tout s'émeut, tout obéit. Vous me répondrez peut-être ce que vous me répondez dans la prétendue lettre de M. Huet, que vous ne voyez pas ce qu'il y a de sublime dans cette manière de parler : Que la lumière se fasse, etc., puisqu'elle est, dites-vous, très-samilière et trèscommune dans la langue hébraïque, qui la rebat à chaque bout de champ. En effet, ajoutez-vous, si je disais: « Quand je sortis, « je dis à mes gens : Suivez-moi, et ils me suivirent; je priai mon « ami de me prêter son cheval, et il me le prêta, » pourrait-on soutenir que j'ai dit là quelque chose de sublime? Non, sans doute, parce que cela serait dit dans une occasion très-frivole, à propos de-choses très-petites. Mais est-il possible, monsieur, qu'avec tout le savoir que vous avez, vous soyez encore à apprendre ce que n'ignore pas le moindre apprenti rhétoricien, que, pour bien juger du beau, du sublime, du merveilleux dans le discours, il ne faut pas simplement regarder la chose qu'on dit, mais la personne qui la dit, la manière dont on la dit, et l'occasion où on la dit; enfin, qu'il faut regarder non quid sit, sed quo loco sit? Qui est-ce en effet qui peut nier qu'une chose dite en un endroit paraîtra basse

et petite; et que la même chose dite en un autre endroit deviendra grande, noble, sublime, et plus que sublime? Qu'un homme, par exemple, qui montre à danser, dise à un jeune garçon qu'il instruit: Allez par là, revenez, détournez, arrêtez; cela est trespuéril, et paraît même ridicule à raconter. Mais que le Soleil, voyant son fils Phaéton qui s'égare dans les cieux sur un char qu'il a eu la folle témérité de vouloir conduire, crie de loin à ce fils à peu près les mêmes ou de semblables paroles, cela devient trèsnoble et très-sublime, comme on peut le reconnaître dans ces vers d'Euripide, rapportés par Longin:

Le père copendant, piein d'un trouble funeste, Le voit rouler de loin sur la plaine céleste, Lui montre encor sa route, et du plus haut des cieux Le suit autant qu'il peut de la voix et des yeux : Va par là, lui dit-il; reviens, détourne, arrête!

Je pourrais vous citer encore cent autres exemples pareils, et il s'en présente à moi de tous les côtés. Je ne saurais pourtant, à mon avis, vous en alléguer un plus convaincant ni plus démonstratif que celui même sur lequel nous sommes en dispute. En effet, qu'un maître dise à son valet : « Apportez-moi mon manteau ; » puis qu'on ajoute : « Et son valet lui apporta son manteau : » cela est très-petit, je ne dis pas seulement en langue hébraïque, où vous prétendez que ces manières de parler sont ordinaires, mais encore en toute langue. Au contraire, que dans une occasion aussi grande qu'est la création du monde, Dieu dise : Que la lumière se fasse; puis qu'on ajoute: Et la lumière fut faite: cela est nonseulement sublime, mais d'autant plus sublime que les termes en étant fort simples et pris du langage ordinaire, ils nous font comprendre admirablement, et mieux que tous les plus grands mots, qu'il ne coûte pas plus à Dieu de faire la lumière, le cicl et la terre, qu'à un maître de dire à son valet : « Apportez-moi mon manteau. » D'où vient donc que cela ne vous frappe point? Je vais vous le dire : c'est que, n'y voyant point de grands mots ni d'ornements nompeux, et prévenu comme vous l'êtes que le style simple n'est point susceptible de sublime, vous croyez qu'il ne peut y avoir là de vraie sublimité.

Mais c'est assez vous pousser sur cette méprise, qu'il n'est pas possible, à l'heure qu'il est, que vous ne reconnaissiez. Venons maintenant à vos autres preuves; car tout à coup retournant à la charge comme maître passé en l'art oratoire, pour mieux nous

confondre Longin et moi, et nous accabler sans ressource, vous vous mettez en devoir de nous apprendre à l'un et à l'autre ce que c'est que sublime. Il y en a, dites-vous, quatre sortes : le sublime des termes, le sublime du tour de l'expression, le sublime des pensées, et sublime des choses. Je pourrais aisément vous embarrasser sur cette division, et sur les définitions qu'ensuite vous nous donnez de vos quatre sublimes, cette division et ces définitions n'étant pas si correctes ni si exactes que vous vous le figurez. Je veux bien néanmoins aujourd'hui, pour ne point perdre de temps, les admettre toutes sans aucune restriction. Permettez-moi seulement de vous dire qu'après celle du sublime des choses, vous avancez la proposition du monde la moins soutenable et la plus grossière; car, après avoir supposé, comme vous le supposez trèssolidement, et comme il n'y a personne qui n'en convienne avec vous, que les grandes choses sont grandes en elles-mêmes et par elles-mêmes, et qu'elles se sont admirer indépendamment de l'art oratoire; tout d'un coup, prenant le change, vous soutenez que, pour être mises en œuvre dans un discours, elles n'ont besoin d'aucun génie ni d'aucune adresse; et qu'un homme, quelque ignorant et quelque grossier qu'il soit (ce sont vos termes), s'il rapporte une grande chose sans en rien dérober à la connaissance de l'auditeur, pourra avec justice être estimé éloquent et sublime. Il est vrai que vous ajoutez: « Non pas de ce sublime dont parle « ici Longin.» Je ne sais pas ce que vous voulez dire par ces mots, que vous nous expliquerez quand il vous plaira.

Quoi qu'il en soit, il s'ensuit de votre raisonnement que, pour être bon historien (ò la belle découverte!), il ne faut point d'autre talent que celui que Démétrius Phaléréus attribue au peintre Nicias, qui était de choisir toujours de grands sujets. Cependant ne paraît-il pas, au contraire, que pour bien raconter une grande chose il faut beaucoup plus d'esprit et de talent que pour en raconter une médiocre? En effet, monsieur, de quelque bonne for que soit votre homme ignorant et grossier, trouvera-t-il pour cela aisément des paroles dignes de son sujet? saura-t-il même les construire? Je dis construire, car cela n'est pas si aisé qu'on s'imagine.

Cet homme enfin, fût-il bon grammairien, saura-t-il pour cela, racontant un fait merveilleux, jeter dans son discours toute la netteté, la délicatesse, la majesté, et, ce qui est encore plus considéra-

ble, toute la simplicité nécessaire à une bonne narration? Saurat-il choisir les grandes circonstances? saura-t-il rejeter les super-flues? En décrivant le passage de la mer Rouge, ne s'amusera-t-il point, comme le poëte dont je parle dans mon Art poétique, à peindre le petit enfant

Qui va, saute, revient, Et, joyeux, à sa mère offre un caillou qu'il tient?

En un mot, saura-t-il, comme Moïse, dire tout ce qu'il faut, et ne dire que ce qu'il faut? Je vois que cette objection vous embarrasse. Avec tout cela néanmoins, répondrez-vous, on ne me persuadera jamais que Moise, en écrivant la Bible, ait songé à tous ces agréments et à toutes ces petites finesses de l'école : car c'est ainsi que vous appelez toutes les grandes figures de l'art oratoire. Assurément Moïse n'y a point pensé; mais l'esprit divin qui l'inspirait y a pensé pour lui, et les y a mises en œuvre avec d'autant plus d'art qu'on ne s'aperçoit point qu'il y ait aucun art: car on n'y remarque point de faux ornements, et rien ne s'y sent de l'enflure et de la vaine pompe des déclamateurs, plus opposée quelquefois au vrai sublime que la bassesse même des mots les plus abjects ; mais tout y est plein de sens, de raison et de majesté. De sorte que le livre de Moïse est en même temps le plus éloquent, le plus sublime et le plus simple de tous les livres. Il faut convenir pourtant que ce su cette simplicité, quoique si admirable, jointe à quelques mots latins un peu barbares de la Vulgate, qui dégoûtèrent saint Augustin, avant sa conversion, de la lecture de ce divin livre, dont néanmoins depuis, l'ayant regardé de plus près et avec des yeux plus éclairés, il sit le plus grand objet de son admiration et sa perpétuelle lecture.

Mais c'est assez nous arrêter sur la considération de votre nouvel orateur. Reprenons le fil de notre discours, et voyons où vous en voulez venir par la supposition de vos quatre sublimes. Auquel de ces quatre genres, dites-vous, prétend-on attribuer le sublime que Longin a cru voir dans le passage de la Genèse? Est-ce au sublime des mots? Mais sur quoi fonder cette prétention, puisqu'il n'y a pas dans ce passage un seul grand mot? Sera-ce au sublime de l'expression? L'expression en est très-ordinaire, et d'un usage très-commun et très-familier, surtout dans la langue hébraïque, qui la répète sans cesse. Le donnera-t-on au sublime des pensées? Mais, bien loin d'y avoir là aucune sublimité de pensée, il u'y a

pas même de pensée. On ne peut, concluez-vous, l'attribuer qu'au sublime des choses, auquel Longin ne trouvera pas son compte, puisque l'art ni le discours n'ont aucune part à ce sublime. Voilà donc, par votre belle et savante démonstration, les premières paroles de Dieu, dans la Genèse, entièrement dépossédées du sublime que tous les hommes jusqu'ici avaient cru y voir; et le commencement de la Bible reconnu froid, sec et sans nulle grandeur. Regardez pourtant comme les manières de juger sont différentes; puisque, si l'on me fait les mêmes interrogations que vous vous faites à vous-même, et si l'on me demande quel genre de sublime se trouve dans le passage dont nous disputons, je ne répondrai pas qu'il y en a un des quatre que vous rapportez : je dirai que tous les quatre y sont dans leur plus haut degré de perfection.

En effet, pour en venir à la preuve, et pour commencer par le premier genre, bien qu'il n'y ait pas dans le passage de la Genèse des mots grands ni ampoulés, les termes que le prophète y emploie, quoique simples, étant nobles, majestueux, convenables au sujet, ils ne laissent pas d'être sublimes, et si sublimes, que vous n'en sauriez suppléer d'autres que le discours n'en soit considérablement affaibli : comme si, par exemple, au lieu de ces mots: Dieu dit: Que la lumière se fasse; et la lumière se fit; vous mettiez: « Le souverain Maitre de toutes choses commanda à la « lumière de se former; et en même temps ce merveilleux ou-« vrage qu'on appelle lumière se trouva formé : » quelle petitesse ne sentira-t-on point dans ces grands mots, vis-à-vis de ceuxci : Dieu dit : Que la lumière se fasse, etc. ? A l'égard du second genre, je veux dire du sublime du tour de l'expression, où peuton voir un tour d'expression plus sublime que celui de ces paroles: Dieu dit: Que la lumière se fasse; et la lumière se sit; dont la douceur majestueuse, même dans les traductions grecques. latines et françaises, frappe si agréablement l'oreille de tout homme qui a quelque délicatesse et quelque goût? Quel effet ne feraient-elles point si elles étaient prononcées dans leur langue originale par une bouche qui les sût prononcer, et écoutées pur des oreilles qui les sussent entendre? Pour ce qui est de ce que vous avancez au sujet du sublime des pensées, que, bien loin qu'il y ait dans le passage qu'admire Longin aucune sublimité de pensée, il n'y a pas même de pensée; il faut que votre hon sens vous ait abandonné quand vous avez parle de cette manière,

Quoi! monsieur, le dessein que Dieu prend, immédiatement après avoir créé le ciel et la terre, car c'est Dieu qui parle en cet endroit; la pensée, dis-je, qu'il conçoit de faire la lumière, ne vous paraît pas une pensée! Et qu'est-ce donc que pensée, si ce n'en est là une des plus sublimes qui pouvaient (si en parlant de Dieu il est permis de se servir de ces termes), qui pouvaient, dis-je, venir à Dieu lui-même? pensée qui était d'autant plus nécessaire, que, si elle ne fût venue à Dieu, l'ouvrage de la création restait imparfait, et la terre demeurait informe et vide, terra autem erat inanis et vacua. Confessez donc, monsieur, que les trois premiers genres de votre sublime sont excellemment renfermés dans le passage de Moise. Pour le sublime des choses, je ne vous en dis rien, puisque vous reconnaissez vous-même qu'il s'agit dans ce passage de la plus grande chose qui puisse être faite, et qui ait jamais été faite. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que j'ai assez exactement répondu à toutes vos objections tirées des quatre sublimes.

des quatre sublimes.

N'attendez pas, monsieur, que je réponde ici avec la même exactitude à tous les vagues raisonnements et à toutes les vaines déclamations que vous me faites dans la suite de votre long discours, et principalement dans le dernier article de la lettre attribuée à M. l'évêque d'Avranches, où, vous expliquant d'une manière embarrassée, vous donnez lieu au lecteur de penser que vous êtes persuadé que Moise et tous les prophètes, en publiant les louanges de Dieu, au lieu de relever sa grandeur, l'ont (ce sont vos propres termes) en quelque sorte avili et déshonoré : tout cela faute d'avoir assez bien démêlé une équivoque trèsgrossière, et dont, pour être parfaitement éclairci, il ne faut que se ressouvenir d'un principe avoué de tout le monde, qui est qu'une chose sublime aux yeux des hommes n'est pas pour cela sublime aux yeux de Dieu, devant lequel il n'y a de vraiment sublime que Dieu lui-même; qu'ainsi toutes ces manières figurées que !es prophètes et les écrivains sacrés emploient pour l'exalter, lors, qu'ils lui donnent un visage, des yeux, des oreilles; lorsqu'ils le font marcher, courir, s'asseoir; lorsqu'ils le représentent porté sur l'aile des vents, lorsqu'ils lui donnent à lui-même des ailes; lorsqu'ils lui prêtent leurs expressions, leurs actions, leurs passions, et mille autres choses semblables; toutes ces choses sont fort petites devant Dieu, qui les souffre néanmoins et les agrée, parce qu'il sait

bien que la faiblesse humaine ne le saurait louer autrement. En même temps il faut reconnaître que ces mêmes choses, présentées aux yeux des hommes avec des figures et des paroles telles que celles de Moïse et des autres prophètes, non-seulement ne sont pas basses, mais encore qu'elles deviennent nobles, grandes, merveilleuses, et dignes en quelque façon de la majesté divine. D'où il s'ensuit que vos réflexions sur la petitesse de nos idées devant Dieu sont ici très-mal placées, et que votre critique sur les paroles de la Genèse est fort peu raisonnable, puisque c'est de ce sublime, présenté aux yeux des hommes, que Longin a voulu et dù parler, lorsqu'il a dit que Moïse a parfaitement conçu la puissance de Dieu au commencement de ses lois, et qu'ill'a exprimée dans toute sa dignité par ces paroles: Dieu dit, etc.

Croyez-moi donc, monsieur, ouvrez les yeux. Ne vous opiniatrez pas davantage à défendre contre Moise, contre Longin, et contre toute la terre, une cause aussi odieuse que la vôtre, et qui ne saurait se soutenir que par des équivoques et par de fausses subtilités. Lisez l'Écriture sainte avec un peu moins de confiance en vos propres lumières, et défaites-vous de cette hauteur calviniste et socinienne, qui vous fait croire qu'il y va de votre honneur d'empêcher qu'on n'admire trop légèrement le début d'un livre dont vous êtes obligé d'avouer vous-même qu'on doit adorer tous les mots et toutes les syllabes; et qu'on peut bien ne pas assez admirer, mais qu'on ne saurait trop admirer. Je ne vous en dirai pas davantage. Aussi bien il est temps de finir cette dixième Réflexion, déjà même un peu trop longue, et que je ne croyais pas devoir pousser si loin.

Avant que de la terminer, néanmoins, il me semble que je ne dois pas laisser sans réplique une objection assez raisonnable que vous me faites au commencement de votre dissertation, et que j'ai laissée à part pour y répondre à la fin de mon discours. Vous me demandez, dans cette objection, d'où vient que, dans me traduction du passage de la Genèse cité par Longin, je n'ai point exprimé ce monosyllabe  $\tau i$ , quoi? puisqu'il est dans le texte de Longin, où il n'y a pas seulement, Dieu dit: Que la lumière se fasse; mais Dieu dit, Quoi? Que la lumière se fasse. A cela je réponds, en premier lieu, que sûrement ce monosyllabe n'est point de Moïse, et appartient entièrement à Longin, qui, pour préparer la grandeur de la chose que Dieu va exprimer, après ces paroles,

Dieu dit, se fait à soi-même cette interrogation, Quoi? puis ajoute tout d'un coup: Que la lumière se fasse. Je dis, en second lieu, que je n'ai point exprimé ce Quoi? parce qu'à mon avis il n'aurait point eu de grâce en français, et que non-seulement il aurait un peu gâté les paroles de l'Écriture, mais qu'il aurait pu donner occasion, à quelques savants comme vous, de prétendre mal à propos, comme cela est effectivement arrivé, que Longin n'avait pas lu le passage de la Genèse dans ce qu'on appelle la Bible des Septante, mais dans quelque autre version où le texte était corrompu. Je n'ai pas eu le même scrupule pour ces autres paroles que le même Longin insère encore dans le texte, lorsqu'à ces termes, Que la lumière se sasse, il ajoute: Que la terre se sasse; la terre fut faite: parce que cela ne gâte rien, et qu'il est dit par une surabondance d'admiration que tout le monde sent. Ce qu'il y a de vrai pourtant, c'est que, dans les règles, je devais avoir fait il y a longtemps cette note que je fais aujourd'hui, qui manque, je l'avoue, à ma traduction. Mais enfin la voilà faite.

### RÉFLEXION XI.

w Néanmoins Aristote et Théophraste, afin d'excuser l'audace de ces figures, w pensent qu'il est bon d'y apporter ces adopcissements: Pour ainsi dire; si w j'ose me servir de ces termes; pour m'expliquer plus hardiment, etc. » Paroles de Longin, chap. xxvi.

Le conseil de ces deux philosophes est excellent, mais il n'a d'usage que dans la prose; car ces excuses sont rarement souffertes dans la poésie, où elles auraient quelque chose de sec et de languissant, parce que la poésie porte son excuse avec soi. De sorte qu'à mon avis, pour bien juger si une figure dans les vers n'est point trop hardie, il est bon de la mettre en prose avec quelqu'un de ces adoucissements; puisqu'en effet si, à la faveur de cet adoucissement, elle n'a plus rien qui choque, elle ne doit point choquer dans les vers, destituée même de cet adoucissement.

M. de la Motte, mon confrère à l'Académie française, n'a donc pas raison, en son Traité de l'Ode<sup>1</sup>, lorsqu'il accuse l'illustre M. Racine de s'être exprimé avec trop de hardiesse dans sa tragédie de Phèdre, où le gouverneur d'Hippolyte, faisant la peinture du monstre effroyable que Neptune avait envoyé pour ef-

<sup>·</sup> Voyez ce traité imprimé, à la tête de dissérentes éditions des odes de la Motte, sous le titre de Discours sur la poésie en général, et sur l'ode en partieulier.

frayer les chevaux de ce jeune et malheureux prince, se sert de cette hyperbole :

Le flot qui l'apporta recule épouvanté:

puisqu'il n'y a personne qui ne soit obligé de tomber d'accord que cette hyperbole passerait même dans la prose, à la faveur d'un pour ainsi dire, ou d'un si j'ose ainsi parler.

D'ailleurs Longin, ensuite du passage que je viens de rapporter ici, ajoute des paroles qui justifient, encore mieux que tout ce que j'ai dit, le vers dont il est question. Les voici : « L'excuse, « selon le sentiment de ces deux célèbres philosophes, est un re-• mède infaillible contre les trop grandes hardiesses du discours; « et je suis bien de leur avis : mais je soutiens pourtant toujours « ce que j'ai déjà avancé, que le remède le plus naturel contre « l'abondance et l'audace des métaphores, c'est de ne les employer « que bien à propos, je veux dire dans le sublime et dans les « grandes passions. » En effet, si ce que dit là Longin est vrai, M. Racine a entièrement cause gagnée : pouvait-il employer la hardiesse de sa métaphore dans une circonstance plus considérable et plus sublime que dans l'effroyable arrivée de ce monstre, ni au milieu d'une passion plus vive que celle qu'il donne à cet infortuné gouverneur d'Hippolyte, qu'il représente plein d'une horreur et d'une consternation que, par son récit, il communique en quelque sorte aux spectateurs mêmes; de sorte que, par l'émotion qu'il leur cause, il ne les laisse pas en état de songer à le chicaner sur l'audace de sa figure? Aussi a-t-on remarqué que, toutes les fois qu'on joue la tragédie de Phèdre, bien loin qu'on paraisse choqué de ce vers,

Le flot qui l'apporta recule épouvanté,

on y fait une espèce d'acclamation; marque incontestable qu'il y a là du vrai sublime, au moins si l'on doit croire ce qu'atteste Longin en plusieurs endroits, et surtout à la fin de son cinquième chapitre, par ces paroles : « Car lorsqu'en un grand nombre de « personnes différentes de profession et d'âge, et qui n'ont aucun « rapport ni d'humeurs ni d'inclinations, tout le monde vient à « être frappé également de quelque endroit d'un discours, ce juge « ment et cette approbation uniforme de tant d'esprits si discor « dants d'ailleurs est une preuve certaine et indubitable qu'il y a « là du merveilleux et du grand. »

M. de la Motte néanmoins paraît fort éloigné de ces sentiments, puisque, oubliant les acclamations que je suis sûr qu'il a plusieurs fois lui-même, aussi bien que moi, entendu faire, dans les représentations de Phèdre, au vers qu'il attaque, il ose avancer qu'on ne peut souffrir ce vers, alléguant, pour une des raisons qui empêchent qu'on ne l'approuve, la raison même qui le fait le plus approuver, je veux dire l'accablement de douleur où est Théramène. On est choqué, dit-il, de voir un homme accablé de douleur comme est Théramène, si attentif à sa description, et si recherché dans ses termes. M. de la Motte nous expliquera, quand il le jugera à propos, ce que veulent dire ces mots, « si attentif « à sa description, et si recherché dans ses termes; » puisqu'il n'y a en effet dans le vers de M. Racine aucun terme qui ne soit fort commun et fort usité. Que s'il a voulu par là simplement accuser d'affectation et de trop de hardiesse la figure par laquelle Théramène donne un sentiment de frayeur au flot même qui a jeté sur le rivage le monstre envoyé par Neptune, son objection est encore bien moins raisonnable, puisqu'il n'y a point de figure plus ordinaire dans la poésie que de personnifier les choses inanimées, et de leur donner du sentiment, de la vie et des passions. M. de la Motte me répondra peut-être que cela est vrai quand c'est le poête qui parle, parce qu'il est supposé épris de fureur, mais qu'il n'en est pas de même des personnages qu'on fait parler. J'avoue que ces personnages ne sont pas d'ordinaire supposés épris de fureur; mais ils peuvent l'être d'une autre passion, telle qu'est celle de Théramène, qui ne leur fera pas dire des choses moins fortes et moins exagérées que celles que pourrait dire un poëte en fureur. Ainsi Énée, dans l'accablement de douleur où il est au second livre de l'Énéide, lorsqu'il raconte la misérable fin de sa patrie, ne cède pas en audace d'expression à Virgile même; jusque-là que, se comparant à un grand arbre que des laboureurs s'efforcent d'abattre à coups de cognée, il ne se contente pas de prêter de la colère à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces laboureurs. « L'arbre indigné, dit-il, les menace en bran-« lant sa tête chevelue : »

Illa usque minatur, Et tremefacta comam concusso vertice nutat.

Je pourrais rapporter ici un nombre infini d'exemples, et dire encore mille choses de semblable force sur ce sujet; mais en voilà assez, ce me semble, pour dessiller les yeux de M. de la Motte, et pour le faire ressouvenir que, lorsqu'un endroit d'un discours frappe tout le monde, il ne faut pas chercher des raisons, ou plutôt de vaines subtilités, pour s'empêcher d'en être frappé, mais faire si bien que nous trouvions nous-mêmes les raisons pourquoi il nous frappe. Je n'en dirai pas davantage pour cette fois. Cependant, afin qu'on puisse mieux prononcer sur tout ce que j'ai avancé ici en faveur de M. Racine, je crois qu'il ne sera pas mauvais, avant que de finir cette onzième Réflexion, de rapporter l'endroit tout entier du récit dont il s'agit. Le voici :

Cependant sur le dos de la plaine liquide S'élève à gros bouillons une montagne humide; L'onde approche, se brise, et vomit à nos yeux, Parmi des flots d'écume, un monstre furieux. Son front large est armé de cornes menaçantes, Tout son corps est couvert d'écailles jaunissantes; Indomptable taureau, dragon impétueux, Sa croupe se recourbe en replis tortueux; Ses longs mugissements font trembler le rivage; Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage; La terre s'en émeut, l'air en est infecté:

Le flot qui l'apporta recule épouvanté, etc.

Refluitque exterritus amnis 1.

## RÉFLEXION XII.

« Car tout ce qui est véritablement sublime a cela de propre, quand on l'écoute, « qu'il élève l'âme, et lui fait concevoir une plus haute opinion d'elle-même, « la remplissant de joie et de je ne sais quel noble orgueil, comme si c'était « elle qui eût produit les choses qu'elle vient simplement d'entendre. »

Paroles de Longin, chap. v.

Voilà une très-belle description du sublime, et d'autant plus belle qu'elle est elle-même très-sublime. Mais ce n'est qu'une description; et il ne paraît pas que Longin ait songé dans tout son Traité à en donner une définition exacte. La raison est qu'il écrivait après Cécilius, qui, comme il le dit lui-même, avait employé tout son livre à définir et à montrer ce que c'est que sublime. Mais le livre de Cécilius étant perdu, je crois qu'on ne trouvera pas mauvais qu'au défaut de Longin, j'en hasarde ici une de ma façon, qui au moins en donne une imparfaite idée. Voici donc comme je crois qu'on le peut définir: « Le sublime est une certaine « force de discours propre à élever et à ravir l'ame, et qui provient « ou de la grandeur de la pensée et de la noblesse du sentiment,

<sup>\*</sup> Eneid., lib. VIII, v. 240. (BOIL.)

- « ou de la magnificence des paroles, ou du tour harmonieux, vif
- « et animé de l'expression; c'est-à-dire d'une de ces choses re-
- « gardées séparément; ou, ce qui fait le parfait sublime, de ces
- « trois choses jointes ensemble. »

Il semble que, dans les règles, je devrais donner des exemples de chacune de ces trois choses; mais il y en a un si grand nombre de rapportés dans le Traité de Longin et dans ma dixième Réflexion, que je crois que je ferai mieux d'y renvoyer le lecteur, afin qu'il choisisse lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je ne crois pas cependant que je puisse me dispenser d'en proposer quelqu'un où toutes ces trois choses se trouvent parfaitement ramassées; car il n'y en a pas un fort grand nombre. M. Racine pourtant m'en offre un admirable dans la première scène de son Athalie, où Abner, un des principaux officiers de la cour de Juda, représente à Joad, le grand prêtre, la fureur où est Athalie contre lui et contre tous les lévites, ajoutant qu'il ne croit pas que cette orgueilleuse princesse diffère encore longtemps à venir attaquer Dieu jusqu'en son sanctuaire. A quoi ce grand prêtre, sans s'émouvoir, répond:

Celui qui met un frein à la fureur des flots Sait aussi des méchants arrêter les complots. Soumis avec respect à sa volonté sainte, Je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte.

En effet, tout ce qu'il peut y avoir de sublime paraît rassemblé dans ces quatre vers: la grandeur de la pensée, la noblesse du sentiment, la magnificence des paroles, et l'harmonie de l'expression, si heureusement terminée par ce dernier vers,

Je crains Dieu, cher Abner, etc.

D'où je conclus que c'est avec très-peu de fondement que les admirateurs outrés de M. Corneille veulent insinuer que M. Racine lui est beaucoup inférieur pour le sublime; puisque, sans apporter ici quantité d'autres preuves que je pourrais donner du contraire, il ne me paraît pas que toute cette grandeur de vertu romaine tant vantée, que ce premier a si bien exprimée dans plusieurs de ses pièces, et qui a fait son excessive réputation, soit au-dessus de l'intrépidité plus qu'héroïque et de la parfaite confiance en Dieu de ce véritablement pieux, grand, sage et courageux Israélite.

# LETTRE A M. PERRAULT,

# DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE '.

#### MONSIEUR,

Puisque le public a été instruit de notre démèlé, il est bon de lui apprendre aussi notre réconciliation, et de ne lui pas laisser ignorer qu'il en a été de notre querelle sur le Parnasse comme de ces ducls d'autrefois, que la prudence du roi a si sagement réprimés, où, après s'être battu à outrance, et s'être quelquefois cruellement blessé l'un l'autre, on s'embrassait, et on devenait sincèrement amis. Notre duel grammatical s'est même terminé encore plus noblement; et je puis dire, si j'ose vous citer Homère, que nous avons fait comme Ajax et Hector dans l'Iliade, qui, aussitôt après leur long combat en présence des Grecs et des Troyens, se comblent d'honnêtetés et se font des présents. En effet, monsieur, notre dispute n'était pas encore bien finie, que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer vos ouvrages, et que j'ai cu soin qu'on vous portat les miens. Nous avons d'autant mieux imité ces deux héros du poëme qui vous plaît si peu, qu'en nous faisant ces civilités nous sommes demeurés, comme eux, chacun dans notre même parti et dans nos mêmes sentiments: c'est-à-dire, vous toujours bien résolu de ne point trop estimer Homère ni Virgile, et moi toujours leur passionné admirateur. Voilà de quoi il est bon que le public soit informé; et c'était pour commencer à le lui saire entendre, que, peu de temps après notre réconciliation, je composai une épigramme qui a couru, et que vraisemblablement vous avez vue. La voici :

Tout le trouble poétique
A Paris s'en va cesser;
Perrault l'anti-pindarique
Et Despréaux l'homérique
Consentent de s'embrasser:
Quelque aigreur qui les anime,
Quand, malgré l'emportement,
Comme eux l'un l'autre on s'estime,
L'accord se fait aisément.
Mon embarras est comment
On pourra finir la guerre
De Pradon et du parterre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette lettre, écrite en 1700, et insérée dans l'édition que l'auteur domas l'annee suivante, fixe le véritable point de la controverse sur les anciens et les modernes.

Vous pouvez reconnaître, monsieur, par ces vers, où j'ai exprimé sincèrement ma pensée, la différence que j'ai toujours faite de vous et de ce poête de théâtre, dont j'ai mis le nom en œuvre pour égayer la fin de mon épigramme. Aussi était-ce l'homme du monde qui vous ressemblait le moins.

Mais maintenant que nous voilà bien remis, et qu'il ne reste plus entre nous aucun levain d'animosité ni d'aigreur, oserais-je, comme votre ami, vous demander ce qui a pu, depuis si longtemps, vous irriter, et vous porter à écrire contre tous les plus célèbres écrivains de l'antiquité? Est-ce le peu de cas qu'il vous a paru que l'on faisait parmi nous des bons auteurs modernes? Mais où avez-vous vu qu'on les méprisat? Dans quel siècle a-t-on plus volontiers applaudi aux bons livres naissants, que dans le nôtre? Quels éloges n'y a-t-on point donnés aux ouvrages de M. Descartes, de M. Arnauld, de M. Nicole, et de tant d'autres admirables philosophes et théologiens que la France a produits depuis soixante ans, et qui sont en si grand nombre, qu'on pourrait faire un petit volume de la seule liste de leurs écrits? Mais pour ne nous arrêter ici qu'aux seuls auteurs qui nous touchent vous et moi de plus près, je veux dire aux poëtes, quelle gloire ne s'y sont point acquis les Malherbe, les Racan, les Maynard? Avec quels battements de mains n'y a-t-on point reçu les ouvrages de Voiture, de Sarrazin et de la Fontaine? Quels honneurs n'y a-t-on point, pour ainsi dire, rendus à M. de Corneille et à M. Racine? et qui est-ce qui n'a point admiré les comédies de Molière? Vous-même, monsieur, pouvez-vous vous plaindre qu'on n'y ait pas rendu justice à votre Dialogue de l'Amour et de l'Amitié; à votre poëme sur la Peinture, à votre Épitre sur M. de la Quintinie, et à tant d'autres excellentes pièces de votre façon? On n'y a pas véritablement fort estimé nos poëmes héroïques; mais a-t-on eu tort? et ne confessez-vous pas vous-même, en quelque endroit de vos Parallèles, que le meilleur de ces poëmes 1 est si dur et si forcé, qu'il n'est pas possible de le lire?

Quel est donc le motif qui vous a tant fait crier contre les anciens? Est-cela peur qu'on ne se gâtât en les imitant? Mais pouvez-vous nier que ce ne soit au contraire à cette imitation-là même que nos plus grands poëtes sont redevables du succès de leurs écrits? Pouvez-

La Pucelle.

vous nier que ce ne soit dans Tite-Live, dans Dion Cassius, dans Plutarque, dans Lucain et dans Sénèque, que M. de Corneille a pris ses plus beaux traits, a puisé ces grandes idées qui lui ont fait inventer un nouveau genre de tragédie, inconnu à Aristote? Car c'est sur ce pied, à mon avis, qu'on doit regarder quantité de ses plus belles pièces de theâtre, où, se mettant au-dessus des règles de ce philosophe, il n'a point songé, comme les poëtes de l'ancienne tragédie, à émouvoir la pitié et la terreur, mais à exciter dans l'âme des spectateurs, par la sublimité des pensées et par la beauté des sentiments, une certaine admiration, dont plusieurs personnes, et les jeunes gens surtout, s'accommodent souvent beaucoup mieux que des véritables passions tragiques. Ensin, monsieur, pour sinir cette période un peu longue, et pour ne me point écarter de mon sujet, pouvez-vous ne pas convenir que ce sont Sophocle et Euripide qui ont formé M. Racine? Pouvez-vous ne pas avouer que c'est dans Plaute et dans Térence que Molière a pris les plus grandes finesses de son art?

D'où a pu donc venir votre chaleur contre les anciens? Je commence, si je ne m'abuse, à l'apercevoir. Vous avez vraisemblablement rencontré, il y a longtemps, dans le monde, quelques-uns de ces faux savants, tels que le président de vos Dialogues, qui ne s'étudient qu'à enrichir leur mémoire, et qui, n'ayant d'ailleurs ni esprit, ni jugement, ni gout, n'estiment les anciens que parce qu'ils sont anciens, ne pensent pas que la raison puisse parler une autre langue que la grecque ou la latine, et condamnent d'abord tout ouvrage en langue vulgaire, sur ce fondement seul qu'il est en langue vulgaire. Ces ridicules admirateurs de l'antiquité vous ont révolté contre tout ce que l'antiquité a de plus merveilleux : vous n'avez pu vous résoudre d'être du sentiment de gens si déraisonnables, dans la chose même où ils avaient raison. Voilà, selon toutes les apparences, ce qui vous a fait faire vos Parallèles. Vous vous êtes persuadé qu'avec l'esprit que vous avez et que ces gens-là n'ont point, et avec quelques arguments spécieux, vous déconcerteriez aisement la vaine habileté de ces faibles antagonistes; et vous y avez si bien réussi, que, si je ne me fusse mis de la partie, le champ de bataille, s'il faut ainsi parler, vous demeurait; ces faux savants n'ayant pu, et les vrais savants, par une hauteur peut-être un peu trop affectée, n'avant pas daigné vous répondre. Permettez-moi cependant de vous faire

ressouvenir que ce n'est point à l'approbation des faux ni des vrais savants que les grands écrivains de l'antiquité doivent leur gloire, mais à la constante et unanime admiration de ce qu'il y a eu dans tous les siècles d'hommes sensés et délicats, entre lesquels on compte plus d'un Alexandre et plus d'un César. Permettez-moi de vous représenter qu'aujourd'hui même encore ce ne sont point, comme vous vous le figurez, les Schrevelius, les Peraredus, les Menagius, ni, pour me servir des termes de Molière, les savants en us, qui goûtent davantage Homère, Horace, Cicéron, Virgile. Ceux que j'ai toujours vus le plus frappés de la lecture des écrits de ces grands personnages, ce sont des esprits du premier ordre, ce sont des hommes de la plus haute élévation. Que s'il fallait nécessairement vous en citer quelques-uns, je vous étonnerais peutêtre par les noms illustres que je mettrais sur le papier; et vous y trouveriez non-seulement des Lamoignon, des d'Aguesseau, des Troisville 1, mais des Condé, des Conti, et des Turenne.

Ne pourrait-on point done, monsieur, aussi galant homme que vous l'êtes, vous réunir de sentiments avec tant de si galants hommes? Oui, sans doute, on le peut; et nous ne sommes pas même, vous et moi, si éloignés d'opinion que vous pensez. En effet, qu'est-ce que vous avez voulu établir par tant de poëmes, de dialogues et de dissertations sur les anciens et sur les modernes? Je ne sais si j'ai bien pris votre pensée : mais la voici, ce me semble. Votre dessein est de montrer que pour la connaissance surtout des beaux-arts, et pour le mérite des belles-lettres, notre siècle, ou, pour mieux parler, le siècle de Louis le Grand, est non-seulement comparable, mais supérieur à tous les plus fameux siècles de l'antiquité, et même au siècle d'Auguste. Vous allez donc être bien étonné quand je vous dirai que je suis sur cela entièrement de votre avis; et que même, si mes infirmités et mes emplois m'en laissaient le loisir, je m'offrirais volontiers de prouver comme vous cette proposition, la plume à la main. A la vérité remploierais beaucoup d'autres raisons que les vôtres, car chacun a sa manière de raisonner; et je prendrais des précautions et des mesures que vous n'avez point prises.

Je n'opposerais donc pas, comme vous avez fait, notre nation

Henri-Joseph de Peyre, comte de Troisville ou Tréville, ayant quitté la profession des armes en 1667, vécut ensuite dans la retraite, et s'y appliqua uniquement à l'étude et à la piété. Il mourut à Paris, au mois d'août 1708, Agé. de scizante-six ans.

et notre siècle seuls à toutes les autres nations et à tous les autres siècles joints ensemble : l'entreprise, à mon sens, n'est pas soutenable. J'examinerais chaque nation et chaque siècle l'un après l'autre; et après avoir mûrement pesé en quoi ils sont au-dessus de nous, et en quoi nous les surpassons, je suis fort trompé si je ne prouvais invinciblement que l'avantage est de notre côté. Ainsi, quand je viendrais au siècle d'Auguste, je commencerais par avouer sincèrement que nous n'avons point de poêtes héroïques ni d'orateurs que nous puissions comparer aux Virgile et aux Cicéron; je conviendrais que nos plus habiles historiens sont petits devant les Tite-Live et les Salluste; je passerais condamnation sur la satire et sur l'élégie, quoiqu'il y ait des satires de Regnier admirables, et des élégies de Voiture, de Sarrazin, et de la comtesse de la Suze', d'un agrément infini. Mais en même temps je serais voir que pour la tragédie nous sommes beaucoup supérieurs aux Latins, qui ne sauraient opposer à tant d'excellentes pièces tragiques que nous avons en notre langue, que quelques déclamations plus pompeuses que raisonnables d'un prétendu Sénèque, et un peu de bruit qu'ont fait en leur temps le Thyeste de Varius et la Médée d'Ovide. Je ferais voir que, bien loin qu'ils aient eu dans ce siècle-là des poètes comiques meilleurs que les nôtres, ils n'en ont pas eu un seul dont le nom ait mérité qu'on s'en souvint, les Plaute, les Cécilius et les Térence étant morts dans le siècle précédent. Je montrerais que si pour l'ode nous n'avons point d'auteurs si parfaits qu'Horace, qui est leur seul poéte lyrique, nous en avons néanmoins un assez grand nombre qui ne lui sont guère inférieurs en délicatesse de langue et en justesse d'expression, et dont tous les ouvrages mis ensemble ne feraient peut-être pas dans la balance un poids de mérite moins considérable que les cinq livres d'odes qui nous restent de ce grand poëte. Je montrerais qu'il y a des genres de poésie où non-seulement les Latins ne nous ont point surpassés, mais qu'ils n'ont pas même connus: comme, par exemple, ces poëmes en prose que nous appelons romans, et dont nous avons chez nous des modèles qu'on ne saurait trop estimer; à la morale près, qui y est fort vicieuse, et qui en rend la lecture dangereuse aux jeunes personnes. Je soutiendrais hardiment qu'à prendre le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henriette de Coligny, comtesse de la Suze, célèbre dans son temps par son esprit et par ses élégles, se fit catholique parce que son mari était huguenot, et s'en sépara, afin, disait la reine Christine, de ne voir son mari dans ce mondeci, ni dans l'autre. Elle mourut en 1673.

siècle d'Auguste dans sa plus grande étendue, c'est-à-dire depuis Cicéron jusqu'à Corneille Tacite, on ne saurait pas trouver parmi les Latins un seul philosophe qu'on puisse mettre, pour la physique, en parallèle avec Descartes, ni même avec Gassendi. Je prouverais que, pour le grand savoir et la multiplicité de connaissances, leurs Varron et leurs Pline, qui sont leurs plus doctes écrivains, paraîtraient de médiocres savants devant nos Bignon, nos Scaliger, nos Saumaise, nos pères Sirmond, et nos pères Petau 1. Je triompherais avec vous du peu d'étendue de leurs lumières sur l'astronomie, sur la géographie, et sur la navigation. Je les déficrais de me citer, à l'exception du seul Vitruve, qui est même plutôt un bon docteur d'architecture qu'un excellent architecte; je les défierais, dis-je, de me nommer un seul habile architecte, un seul habile sculpteur, un seul habile peintre latin, ceux qui ont fait du bruit à Rome dans tous ces arts étant des Grecs d'Europe et d'Asie, qui venaient pratiquer chez les Latins des arts que les Latins, pour ainsi dire, ne connaissaient point; au lieu que toute la terre aujourd'hui est pleine de la réputation et des ouvrages de nos Poussin<sup>2</sup>, de nos Lebrun, de nos Girardon, et de nos Mansard. Je pourrais ajouter encore à cela beaucoup d'autres choses; mais ce que j'ai dit est suffisant, je crois, pour vous faire entendre comment je me tirerais d'affaire à l'égard du siècle d'Auguste. Que si de la comparaison des gens de lettres et des illustres artisans il fallait passer à celle des héros et des grands princes, peut-être en sortirais-je avec encore plus de succès. Je suis bien sûr au moins que je ne serais pas fort embarrassé à montrer que l'Auguste des Latins ne l'emporte pas sur l'Auguste des Français. Par tout ce que je viens de dire, vous voyez, monsieur, qu'à proprement parler nous ne sommes point d'avis différent sur l'estimé qu'on doit faire de notre nation et de notre siècle; mais que nous sommes différemment de même avis. Aussi n'est-ce point votre sentiment que j'ai attaqué

Les deux Scaliger, Claude Saumaise, le P. Sirmond et le P. Petau, ont rendu de grands services aux lettres, et fait preuve d'une érudition immense dans les

nombreux ouvrages qu'ils ont publiés.

Jérôme Bignon, enfant d'honneur du Dauphin, depuis Louis XIII, sut successivement avocat au parlement, avocat général au grand conseil, enfin avocat général au parlement, conseiller d'état, et grand-maître de la Bibliothèque du roi, et mourut en 1686, âgé de soixante-six ans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nicolas Poussin, né aux Andelys en 1894, mourut à Rome en 1888. — Charles Lebrun, premier peintre du roi, naquit à Paris en 1818; il y mourut le 12 de janvier 1890. — François Girardon, excellent sculpteur, né à Troyes en 1827, mourut à Paris le 1<sup>er</sup> septembre 1715.

dans vos Parallèles, mais la manière hautaine et méprisante dont votre abbé et votre chevalier y traitent des écrivains pour qui, même en les blamant, on ne saurait, à mon avis, marquer trop d'estime, de respect et d'admiration. Il ne reste donc plus maintenant, pour assurer notre accord, et pour étouffer entre nous toute semence de dispute, que de nous guérir l'un et l'autre, vous, d'un penchant un peu trop fort à rabaisser les bons écrivains de l'antiquité; et moi, d'une inclination un peu trop violente à blâmer les méchants et même les médiocres auteurs de notre siècle. C'est à quoi nous devons sérieusement nous appliquer; mais quand nous n'en pourrions venir à bout, je vous réponds que de mon côté cela ne troublera point notre réconciliation; et que, pourvu que vous ne me forciez point à lire le CLOVIS ni LA PUCELLE, je vous laisserai tout à votre aise critiquer l'Iliade et l'Énéide; me contentant de les admirer, sans vous demander pour elles cette espèce de culte tendant à l'adoration, que vous vous plaignez, en quelqu'un de vos poëmes<sup>1</sup>, qu'on veut exiger de vous, et que Stace semble en effet avoir eu pour l'Énéide, quand il se dit à lui-même :

Nec tu divinam Æneida tenta; Sed longè sequere, et vestigia seu:per adora 2.

Voilà, monsieur, ce que je suis bien aise que le public sache; et c'est pour l'en instruire à fond que je me donne l'honneur de vous écrire aujourd'hui cette lettre, que j'aurai soin de faire imprimer dans la nouvelle édition qu'on fait en grand et en petit de mes ouvrages. J'aurais bien voulu pouvoir adoucir en cette nouvelle édition quelques railleries un peu fortes, qui me sont échappées dans mes Réflexions sur Longin; mais il m'a paru que cela serait inutile, à cause des deux éditions qui l'ont précédée, auxquelles on ne manquerait pas de recourir, aussi bien qu'aux fausses éditions qu'on en pourra faire dans les pays étrangers, où il y a de l'apparence qu'on prendra soin de mettre les choses en l'état qu'elles étaient d'abord. J'ai cru donc que le meilleur moyen d'en corriger la petite malignité, c'était de vous marquer ici, comme je viens de le faire, mes vrais sentiments pour vous. J'espère que vous serez content de mon procédé, et que vous ne vous choquerez pas même de la liberté que je me suis donnée de saire imprimer.

\* Thebaid., XII, v. 826.

<sup>·</sup> Dans son poëme intitulé le Siècle de Louis le Grand.

dans cette dernière édition, la lettre que l'illustre M. Arnauld vous a écrite au sujet de ma dixième satire.

Car, outre que cette lettre a déjà été rendue publique dans deux recueils des ouvrages de ce grand homme, je vous prie, monsieur, de faire réflexion que dans la préface de votre Apologie des femmes, contre laquelle cet ouvrage me désend, vous ne me reprochez pas seulement des fautes de raisonnement et de grammaire, mais que vous m'accusez d'avoir dit des mots sales, d'avoir glissé beaucoup d'impuretés, et d'avoir fait des médisances. Je vous supplie, dis-je, de considérer que ces reproches regardant l'honneur, ce serait en quelque sorte reconnaitre qu'ils sont vrais, que de les passer sous silence; qu'ainsi je ne pouvais pas honnêtement me dispenser de m'en disculper moi-même dans ma nouvelle édition, ou d'y insérer une lettre qui m'en disculpe si honorablement. Ajoutez que cette lettre est écrite avec tant d'honnêteté et d'égards pour celui même contre qui elle est écrite, qu'un honnête homme, à mon avis, ne saurait s'en offenser. J'ose donc me flatter, je le répète, que vous la verrez sans chagrin; et que, comme j'avoue franchement que le dépit de me voir critiqué dans vos Dialogues m'a fait dire des choses qu'il serait mieux de n'avoir point dites, vous confesserez aussi que le déplaisir d'être attaqué dans ma dixième satire vous y a fait voir des médisances et des saletés qui n'y sont point. Du reste, je vous prie de croire que je vous estime comme je dois, et que je ne vous regarde pas simplement comme un très-bel esprit, mais comme un des hommes de France qui a le plus de probité et d'honneur.

Je suis, etc.

# LETTRES DE BOILEAU A RACINE,

RT

DE RACINE A BOILEAU.

# A V ERTISSEMENT DE LOUIS RACINE.

- « On verra, dans les lettres suivantes, tout commun entre les « deux hommes qui s'écrivent, amis, intérêts, sentiments et ouvra-
- « ges. On verra aussi mon père plus occupé, à la cour, de Boileau
- « que de lui-même. Cette union, qui a duré près de quarante ans,
- « ne s'est jamais refroidie. »
- « Les premières lettres surent écrites dans le temps que Boileau
- « était allé à Bourbon, où les médecins l'avaient envoyé prendre les
- « eaux : remède assez bizarre pour une extinction de voix. Il l'avait
- « perdue entièrement, et tout à coup, à la fin d'un violent rhume;
- « et, se regardant comme un homme inutile au monde, il s'aban-
- « donnait à son assiction. Mon père le consolait, en l'assurant qu'il
- « retrouverait la voix comme il l'avait perdue, et qu'au moment
- « qu'il s'y attendrait le moins elle reviendrait. La prédiction fut vé-
- « ritable : les remèdes ne firent rien; et la voix, six mois après,
- « revint tout à coup.
- « Les autres lettres sont presque toutes écrites dans le temps que
- « mon père sui vait le roi dans ses campagnes. Boileau ne pouvant, à
- « cause de la faiblesse de sa santé, avoir le même honneur, son
- « collègue dans l'emploi d'écrire cette histoire avait attention de
- « l'instruire de tout ce qui se passait. Il lui écrivait à la hâte, et Boi-
- « leau lui répondait de même. Ces lettres, dans lesquelles ils ne
- « cherchent point l'esprit, font connaître leur cœur 2. »

<sup>1</sup> Louis Racine se trompe : c'est à Louis XIV que son père (lettre x11, p. 333.) attribue cette prédiction.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Andrieux recommande fortement aux jeunes littérateurs la lecture des lettres de Boileau et de Racine : « Avec quel intérêt, avec quel respect, dit-it,

#### 1. RACINE A BOILEAU.

Paris (1678 à 1686).

Puisque vous allez demain à la cour, je vous prie d'y porter les papiers ci-joints : vous savez ce que c'est. J'avais eu dessein de faire, comme on me le demandait, des remarques sur les endroits qui me paraitraient en avoir besoin; mais comme il fallait les raisonner, ce qui aurait rendu l'ouvrage un peu long, je n'ai pas eu la résolution d'achever ce que j'avais commencé, et j'ai cru que j'aurais plus tot fait d'entreprendre une traduction nouvelle. J'ai traduit jusqu'au discours du médecin exclusivement. Il dit à la vérité de très-belles choses, mais il ne les explique point assez; et notre siècle, qui n'est pas si philosophe que celui de Platon, demanderait que l'on mit ces mêmes choses dans un plus grand jour. Quoi qu'il en soit, mon essai suffira pour montrer à madame de Fontevrault que j'avais à cœur de lui obéir. Il est vrai que le mois où nous sommes m'a fait souvenir de l'ancienne fête des Saturnales, pendant laquelle les serviteurs prenaient avec leurs maitres des libertés qu'ils n'auraient pas prises dans un autre temps. Ma conduite ne ressemble pas trop mal à celle-là. Je me mets sans façon à côté de madame de Fontevrault; je prends des airs de maitre, je m'accommode sans scrupule de ses termes et de ses phrases; je les rejette quand bon me semble. Mais, monsieur, la fète ne durera pas toujours: les Saturnales passeront, et l'illustre dame reprendra sur son serviteur l'autorité qui lui est acquise. J'y aurai peu de mérite en tout sens : car il faut convenir que son style est admirable; il a une douceur que nous autres hommes n'attrapons point; et si j'avais continué à refondre son ouvrage, vraisemblablement je l'aurais gâté. Elle a traduit le discours d'Alcibiade, par où finit le banquet de Platon; elle l'a rectifié, je l'avoue, par un choix d'expressions fines et délicates qui sauvent en partie la grossièreté des idées. Mais, avec tout cela, je crois que le mieux est

<sup>«</sup> on lit cette trop courte correspondance entre les deux maîtres du Parnasse « français, entre les deux beaux génies qui ont le plus contribué à former notre « langue poétique! Combien il est touchant de voir chez ces deux grands hom- « mes tant de simplicité, de bonté, une amitié si vraie et si constante! lls s'é- « gayent quelquesois aux dépens des Chapelain et des Charpentier, et leurs traits « sent alors assez mordants: on voit bien qu'ils ont le sentiment de leur supé- « riorité; mais ces railleries sont faites dans le secret d'une correspondance ami- « cale; entre eux deux, c est une estime sans réserve, une confiance sans bor- nes. » (Journ. polytechn., 1v, 112.)

de le supprimer; outre qu'il est scandaleux, il est inutile : car ce sont les louanges, non de l'amour, dont il s'agit dans ce dialogue, mais de Socrate, qui n'y est introduit que comme un des interlocuteurs. Voilà, monsieur, le canevas de ce que je vous supplie de vouloir dire pour moi à madame de Fontevrault. Assurez-la qu'enrhumé au point où je le suis depuis trois semaines, je suis au désespoir de ne point aller moi-même lui rendre ces papiers; et si par hasard elle demande que j'achève de traduire l'ouvrage, n'oubliez rien pour me délivrer de cette corvée. Adieu, bon voyage, et donnez-moi de vos nouvelles, dès que vous serez de retour.

# 2. BOILEAU A RACINE.

Auteuil, 19 mai 1687.

Je voudrais bien vous pouvoir mander que ma voix est revenue; mais la vérité est qu'elle est au même état que vous l'avez laissée, et qu'elle n'est haussée ni baissée d'un ton. Rien ne la peut faire revenir; mon anesse y a perdu son latin, aussi bien que tous les médecins. La différence qu'il y a entre eux et elle, c'est que sen lait m'a engraissé, et que leurs remèdes me dessèchent. Ainsi, mon cher monsieur, me voilà aussi muet et aussi chagrin que jamais. J'aurais bon besoin de votre vertu, et surtout de votre vertu chrétienne, pour me consoler; mais je n'ai pas été élevé, comme vous, dans le sanctuaire de la piété '; et, à mon avis, une vertu ordinaire ne saurait que blanchir contre un aussi juste sujet de s'affiger qu'est le mien. Il me faut de la grâce, et de la grâce augustinienne la plus efficace, pour m'empêcher de me désespérer; car je doute que la grace molinienne, la plus suffisante, suffise pour me soutenir dans l'abattement où je suis. Vous ne sauriez vous imaginer à quel excès va cet abattement, et quel mépris il m'inspire pour toutes les choses de la terre, sans néanmoins (ce qui est de plus fâcheux) m'inspirer un assez grand goût des choses du ciel. Quelque insensible pourtant qu'il m'ait rendu pour tout ce qui se passe ici-bas, je ne suis pas encore indifférent sur ce qui regarde la gloire du roi. Vous me ferez donc plaisir de me mander quelques particularités de son voyage 2; puisque tous ses pas sont historiques.

<sup>1</sup> A Port-Royal.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louis XIV était parti le 10 mai 1687, avec un nombreux cortêge, pour ailer visiter les fortifications de Luxembourg, qui s'était rendu trois aus auparavant, le 4 juin 1684, au maréchai de Créqui, après vingt-quatre jours de tranchée ouverte.

et qu'il ne fait rien qui ne soit digne, pour ainsi dire, d'être raconté à tous les siècles. Je vous aurai aussi beaucoup d'obligation, si vous voulez en même temps m'écrire des nouvelles de votre santé. Je meurs de peur que votre mal de gorge ne soit aussi persévérant que mon mal de poitrine. Si cela est, je n'ai plus d'espérance d'être heureux, ni par autrui, ni par moi-même. On me vient de dire que Furetière a été à l'extrémité, et que, par l'avis de son confesseur, il a envoyé querir tous les académiciens offensés dans son factum, et qu'il leur a fait une amende honorable dans les formes; mais qu'il se porte mieux maintenant'. J'aurai soin de m'éclaircir de la chose, ct je vous en manderaile détail. Le père Souvenin 2 a diné aujourd'hui chez moi, et m'a fort prié de vous faire ses recommandations Je vous les fais donc; et, en récompense, je vous conjure de bien faire les miennes au cher M. Félix 3. Pourquoi faut-il que je ne sois pas avec lui et avec vous, et que je n'aie pas du moins une voix pour crier encore contre la fortune, qui m'a envié ce bonheur? Dites bien aussi à M. le marquis de Termes que je songe à lui dans mon infortune; et qu'encore que je sache assez combien les gens de cour sont peu touchés des malheurs d'autrui, je le tiens assez galant homme pour me plaindre. Maximilien 'm'est venu voir à Auteuil, et m'a lu quelque chose de son Théophraste. C'est un fort honnête homme, et a qui il ne manquerait rien, si la nature l'avait fait aussi agréable qu'il a envie de l'être. Du reste, il a de l'esprit, du savoir et du mérite. Je vous donne le bonsoir et suis tout à vous.

### 3. RACINE A BOILEAU.

Luxembourg, 24 mai 1687.

Votre lettre m'aurait fait beaucoup plus de plaisir, si les nouvelles de votre santé eussent été un peu meilleures. Je vis M. Dodart comme je venais de la recevoir, et la lui montrai. Il m'assura que vous n'aviez aucun lieu de vous mettre dans l'esprit que votre voix ne reviendra point, et me cita même quantité de gens qui sont sor-

<sup>1</sup> Il mournt le 14 mai de l'année suivante.

<sup>2</sup> Chanoine régulier de Sainte-Geneviève, parent de Racine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Charles-François-Félix de Tassy avait succédé à son père dans la charge de premier chirurgien du roi, en 1676.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La Bruyère.

<sup>5</sup> Benis Dodart, professeur de pharmacie, conseiller-médecin de Louis XIV, et membre de l'Académie des sciences, né à Paris en 1634, et mort dans la même ville le s novembre 1707.

tis fort heureusement d'un semblable accident. Mais, sur toutes choses, il vous recommande de ne point faire d'effort pour parler, et, s'il se peut, de n'avoir commerce qu'avec des gens d'une oreille fort subtile, ou qui vous entendent à demi-mot. Il croit que le sirop d'abricot vous est fort bon, et qu'il en faut prendre quelquesois de pur, et très-souvent de mêlé avec de l'eau, en l'avalant lentement et goutte à goutte; ne point boire trop frais, ni de vin que fort trempé; du reste, vous tenir l'esprit toujours gai. Voilà à peu près le conseil que M. Menjot me donnait autrefois 1. M. Dodart approuve beaucoup votre lait d'anesse, mais beaucoup plus encore ce que vous dites de la vertu moliniste. Il ne la croit nullement propre à votre mal, et assure même qu'elle y serait très-nuisible. Il m'ordonne presque toutes les mêmes choses pour mon mal de gorge, qui va toujours son même train; et il me conseille un régime qui peut-être me pourra guérir dans deux ans, mais qui infailliblement me rendra dans deux mois de la taille dont vous voyez qu'est M. Dodart lui-même 2. M. Félix était présent à toutes ces ordonnances, qu'il a fort approuvées; et il a aussi demandé des remèdes pour sa santé, se croyant le plus malade de nous trois. Je vous ai mandé qu'il avait visité la boucherie de Châlons. Il est. à l'heure que je vous parle, au marché, où il m'a dit qu'il avait rencontré ce matin des écrevisses de fort bonne mine.

Le voyage est prolongé de trois jours, et on demeurera ici jusqu'à lundi prochain. Le prétexte est la rougeole de M. le comte de Toulouse 3; mais le vrai est apparemment que le roi a pris goût à sa conquête, et qu'il n'est pas fâché de l'examiner tout à loisir. Il a déjà considéré toutes les fortifications l'une après l'autre, est entré jusque dans les contre-mines du chemin couvert, qui sont fort belles, et surtout a été fort aise de voir ces fameuses redoutes entre les deux chemins couverts, lesquelles ont tant donné de peinc à M. de Vauban. Aujourd'hui le roi va examiner la circonvallation, c'est-à-dire faire un tour de sept ou huit lieues. Je ne vous fais point ici le détail de tout ce qui m'a paru ici de merveilleux : qu'il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Racine almait à raconter le trait de ce médecin, qui, lui ayant défendu de boire du vin, de manger de la viande, de lire, et de s'appliquer à la moindre chose, ajouta : « Du reste, réjouissez-vous.,»

<sup>2</sup> Il était d'une maigreur extrême.

<sup>3</sup> Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, né le 6 juin 1678, mort en 1737; troisième enfant mâle de Louis XIV et de madame de Montespan.

vous suffise que je vous en rendrai bon compte quand nous nous verrons, et que je vous ferai peut-être concevoir les choses comme si vous y aviez été. M. de Vauban a été ravi de me voir, et, ne pouvant pas venir avec moi, m'a donné un ingénieur qui m'a mené partout. Il m'a aussi abouché avec M. d'Espagne, gouverneur de Thionville, qui se signala tant à Saint-Godard', et qui m'a fait souvenir qu'il avait souvent bu avec moi à l'auberge de M. Poignant<sup>2</sup>; et que nous étions, Poignant et moi, fort agréables avec feu M. de Bernage, évêque de Grasse. Sérieusement, ce M. d'Espagne est un fort galant homme, et il m'a paru un grand air de vérité dans tout ce qu'il m'a dit de ce combat de Saint-Godard. Mais, mon cher monsieur, cela ne s'accorde ni avec M. de Montecuculli, ni avec M. de Bissy, ni avec M. de la Feuillade; et je vois bien que la vérité qu'on nous demande tant est bien plus difficile à trouver qu'à écrire. J'ai vu aussi M. de Charuel, qui était intendant à Gigeri 3. Celui-ci sait apparemment la vérité, mais il se serre les lèvres tant qu'il peut, de peur de la dire; et j'ai eu à peu près la même peine à lui tirer quelques mots de la bouche que Trivelin en avait à en tirer de Scaramouche, musicien bèque. M. de Gourville 4 arriva hier, et tout en arrivant me demanda de vos nouvelles. Je ne finirais point si je vous nommais tous les gens qui m'en demandent tous les jours avec amitié. M. de Chevreuse 5 entre autres, M. de Noailles 6, monseigneur le Prince7, que je devais nommer le premier; surtout M. Moreau notre ami<sup>8</sup>, et M. Roze<sup>9</sup>: ce dernier avec des expressions fortes, vigoureuses, et qu'on voit bien en vérité qui partent du cœur. Je fis hier grand plaisir à M. de Termes ' de lui dire le souvenir que vous aviez de lui. M. l'archevêque d'Embrun 11 est ici, toujours mettant le roi en bonne humeur; M. de

· Saint-Gothard.

4 Jean Hérault de Gourville, dont on a des mémoires, mort en 1708. 5 Charles-Honoré d'Albert, fils du duc de Luynes et gendre de Colbert.

6 Anne-Jules, duc de Noailles, qui depuis fut maréchal de France.

<sup>8</sup> Chirurgien ordinaire du roi. Il mourut en 1693.

» Toussaint Rose, président au parlement, secrétaire de la chambre et du cabinet du roi, l'un des quarante de l'Académie française.

10 Roger de Pardaillan de Gondrin, marquis de Termes, ami particulier de Boi-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ancien capitaine de dragons. La Fontaine passe pour avoir voulu se battre en duel avec lui.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les Français s'étaient, le 22 juillet 1864, emparés de la ville de Gigeri, près d'Alger, sous la conduite du chevalier de Charvil.

<sup>7</sup> Il avait pris ce nom depuis la mort de son père, le grand Condé, arrivée l'année précédente.

<sup>.11</sup> Charles Brulart de Genlis, qui a occupé ce siège pendant quarantesix ans.

Reims <sup>1</sup>, M. le président de Mesmes <sup>2</sup>, M. le cardinal de Furstemberg <sup>3</sup>, enfin plus de gens trois fois qu'à Versailles, la presse dans les rues comme à Bouquenon <sup>4</sup>, une infinité d'Allemands et d'Allemandes qui veulent... (voir le roi).

#### 4. BOILEAU A RACINE.

Auteuil, le 26 mai 1687.

Je ne me suis point hâté de vous répondre, parce que je n'avais rien à vous mander que ce que je vous avais déjà écrit dans ma dernière lettre. Les choses sont changées depuis. J'ai quitté au bout de cinq semaines le lait d'anesse, parce que non-seulement il ne me rendait point la voix, mais qu'il commençait à m'ôter la santé, en me donnant des dégoûts et des espèces d'émotions tirant à sièvre. Tout ce que vous a dit M. Dodart est fort raisonnable, et je veux croire sur sa parole que tout ira bien; mais, entre nous, je doute que ni lui, ni personne, connaisse bien ma maladie, ni mon tempérament. Quand je sus attaqué de la disticulté de respirer, il y a vingt-cinq ans, tous les médecins m'assuraient que cela s'en irait, et se moquaient de moi quand je témoignais douter du contraire. Cependant cela ne s'est point en allé, et j'en fus encore hier incommodé considérablement. Je sens que cette difficulté de respirer est au même endroit que ma difficulté de parler, et que c'est un poids fort extérieur que j'ai sur la poitrine qui les cause l'une et l'autre. Dieu veuille qu'elles n'aient pas fait une société inséparable! Je ne vois que des gens qui prétendent avoir eu le même mal que moi, et qui en ont été guéris; mais, outre que je ne sais au fond s'ils disent vrai, ce sont pour la plupart des femmes ou de jeunes gens qui n'ont point de rapport avec un homme de cinquante ans; et d'ailleurs, si je suis original en quelque chose, c'est en infirmités, puisque mes maladies ne ressemblent jamais à celles des autres. Avec tout ce que je vous dis, je ne me couche point que je n'espère le lendemain m'éveiller

<sup>·</sup> Charles-Maurice le Tellier, frère de Louvois.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jean-Jacques de Mesmes, de l'Académie française. Il mourut l'année suivante.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Guillaume Égon, prince de Furstemberg, évêque de Strasbourg. Il avait été fait cardinal l'année précédente.

<sup>4</sup> Ou Saar-Bockenheim, petite ville du comté de Saar-Werden, dans ce qu'on appelait la Lorraine allemande, et qui est aujourd'hui comprise dans le département de la Moselle.

avec une voix sonore; et quelquefois même, après mon réveil, je demeure longtemps sans parler, pour m'entretenir dans mon espérance. Ce qui est de vrai, c'est qu'il n'y a point de nuit que je ne recouvre la voix en songe; mais je reconnais bien ensuite que tous les songes, quoi qu'en dise Homère, ne viennent pas de Jupiter, ou il faut que Jupiter soit un grand menteur. Cependant je mène une vie fort chagrine, et fort peu propre aux conseils de M. Dodart, d'autant plus que je n'oserais m'appliquer fortement à aucune chose, et qu'il ne me sort rien du cerveau qui ne me tombe sur la poitrine, et qui ne me ruine encore plus la voix. Je suis bien aise que votre mal de gorge vous laisse au moins plus de liberté, et ne vous empêche pas de contempler les merveilles qui se font à Luxembourg 1. Vous avez raison d'estimer comme vous faites M. de Vauban 2. C'est un des hommes de notre siècle, à mon avis, qui a le plus prodigieux mérite; et, pour vous dire en un mot ce que je pense de lui, je crois qu'il y a plus d'un maréchal de France qui, quand il le rencontre, rougit de se voir maréchal de France. Vous avez fait une grande acquisition en l'amitié de M. d'Espagne, et c'est ce qui me fait encore plus déplorer la perte de ma voix, puisque c'est vraisemblablement ce qui m'a fait aussi manquer cette acquisition. J'écris à M. de Flamarens. Je veux croire que notre cher Félix est le plus malade de nous trois; mais si ce que vous me mandez est véritable, l'affliction qu'il en a est une affliction à la Puimorine<sup>3</sup>, je veux dire fort dévorante, et qui ne lui a pas fait perdre la mémoire des soles et des longes de veau. Faites-lui bien mes baise-mains, aussi bien qu'à M. de Termes, à M. de Nyert 4 et à M. Moreau. Adieu, mon cher monsieur; aimez-moi toujours, et croyez que je vous rendrai bien la pareille.

On fortifiait alors cette place, dont le roi s'était rendu maître en 1684.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sébastien le Prestre. seigneur de Vauban, maréchal de France en 1703, mort en 1707. Fontenelle a dit de lui : « C'était un Romain, qu'il semblait que no- « tre siècle eût dérobé aux plus heureux temps de la république. »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pierre Boileau de Puimorin, frère de Despréaux, aimait les plaisirs de la table.

<sup>4</sup> Premier valet de chambre du roi. C'est à lui que la Fontaine adressa son épitre sur l'opéra.

#### 5. BOILEAU A RACINE.

A Bourbon, le 21 juillet 1687.

Depuis ma dernière lettre j'ai été saigné, purgé, etc., et il ne me manque plus aucune des formalités prétendues nécessaires pour prendre des eaux. La médecine que j'ai prise aujourd'hui m'a fait, à ce qu'on dit, tous les biens du monde; car elle m'a fait tomber quatre ou cinq fois en faiblesse, et m'a mis en tel état qu'à peine je me puis soutenir. C'est demain que se doit commencer le grand chef-d'œuvre; je veux dire que je dois demain commencer à prendre des eaux. M. Bourdier, mon médecin, me remplit toujours de grandes espérances ; il n'est pas de l'avis de M. Fagou ' pour le bain, et cite même des exemples de gens, non-seulement qui n'ont pas recouvré la voix, mais qui l'ont même perdue, pour s'être baignés. Du reste, on ne peut pas faire plus d'estime de M. Fagon qu'il en fait, et il le regarde comme l'Esculape de ce temps. J'ai fait connaissance avec deux ou trois malades qui valent bien des gens en santé. J'en ai trouvé un même avec qui j'ai étudié autrefois, et qui est fort galant homme. Ce ne sera pas une petite affaire pour moi que la prise des eaux, qui sont, dit-on, fort endormantes, et avec lesquelles néanmoins il faut absolument s'empêcher de dormir : ce sera un noviciat terrible ; mais que ne fait-on point pour avoir de quoi contredire M. Charpentier?

Je n'ai pas encore eu de temps pour me remettre à l'étude, parce que j'ai été assez occupé des remèdes, pendant lesquels on m'a défendu surtout l'application. Les eaux, dit-on, me donneront plus de loisir; et, pourvu que je ne m'endorme point, on me laisse toute liberté de lire et même de composer. Il y a ici un trésorier de la Sainte-Chapelle, grand ami de M. de Lamoignon, qui me vient voir fort souvent; il est homme de beaucoup d'esprit; et s'il n'a pas la main si prompte à répandre les bénédictions que le fameux M. de Coutances<sup>2</sup>, il a en récompense beaucoup plus de lettres et beaucoup plus de solidité. Je suis toujours fort affligé de ne vous point voir; mais franchement le séjour de Bourbon jusqu'ici ne m'a pas paru si horrible que je me l'étais

<sup>2</sup> Gui-Crescent Fagon, prenuer médecin du rol.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Claude Auvry, ancien évêque de Constances, ctait trésorier de la Sainte-Chapelle lors de la querelle qui fut l'occasion du poème du Lutrin.

imaginé: j'ai un jardin pour me promener, et je m'étais préparé à une si grande inquiétude, que je n'en ai pas la moitié de ce que j'en croyais avoir. Celui qui doit porter cette lettre à Moulins me presse fort: c'est ce qui fait que je me hâte de vous dire que je n'ai pas mieux conçu combien je vous aime que depuis notre triste séparation. Mes recommandations au cher M. Félix; et je vous supplie, quand même je l'aurais oublié dans quelqu'une de mes lettres, de supposer toujours que je vous ai parlé de lui, parce que mon cœur l'a fait, si ma main ne l'a pas écrit. Je vous embrasse de tout mon cœur.

#### 6. RACINE A BOILEAU.

Paris, 25 juillet 1687.

Je commençais à m'ennuyer beaucoup de ne point recevoir de vos nouvelles, et je ne savais même que répondre à quantité de gens qui m'en demandaient. Le roi, il y a trois jours, me demanda à son diner comment allait votre extinction de voix : je lui dis que vous étiez à Bourbon. Monsieur prit aussitôt la parole, et me fit là-dessus force questions, aussi bien que MADAME '; et vous fites l'entretien de plus de la moitié du diner. Je me trouvai le lendemain sur le chemin de M. de Louvois, qui me parla aussi de vous, mais avec beaucoup de bonté, et me disant en propres mots qu'il était très-fâché que cela durât si longtemps. Je ne vous dis rien de mille autres qui me parlent tous les jours de vous; et quoique j'espère que vous retrouverez bientôt votre voix tout entière, je doute que vous en ayez jamais assez pour suffire à tous les remerciments que vous aurez à faire.

Je me suis laissé débaucher par M. Félix, pour aller demain avec le roi à Maintenon: c'est un voyage de quatre jours. M. de Termes nous mène dans son carrosse; et j'ai aussi débauché M. Hessein pour faire le quatrième. Il se plaint toujours beaucoup de ses vapeurs, et je vois bien qu'il espère se soulager par quelque dispute de longue haleine 2; mais je ne suis guère en état de lui donner contentement, me trouvant toujours assez in-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Élisabeth-Charlotte de Bavière, seconde femme de Monsteur, et mère du duc d'Orléans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Hassein (secrétaire du roi), leur ami commun, et frère de madame de la Sablière, avait beaucoup d'esprit et de lettres; mais il aimait à disputer et à contredire. (L. R.)

commodé de ma gorge dès que j'ai parlé un peu de suite. Cela va pourtant mieux que quand vous êtes parti, mais je ne suis pas encore hors d'affaire : ce qui m'embarrasse, c'est que M. Fagon et plusieurs autres médecins très-habiles m'avaient ordonné, comme vous savez, de boire beaucoup d'eau de Sainte-Reine et des tisanes de chicorée; et j'ai trouvé chez M. Nicole un médecin qui me parait fort sensé, qui m'a dit qu'il connaisait mon mal à fond; qu'il en a guéri plusieurs gens en sa vie, et que je ne guérirais jamais tant que je boirais ni eau ni tisane; que le seul moyen de sortir d'affaire était de ne boire que pour la seule nécessité, et tout au plus pour détremper les aliments dans l'estomac. Il m'a appuyé cela de quelques raisonnements qui m'ont paru assez solides. Ce qui est arrivé de là, c'est que présentement je n'exécute ni son ordonnance ni celle de M. Fagon: je ne me noie plus d'eau comme je faisais, je bois à ma soif; et vous jugez bien que par le temps qu'il fait on a toujours assez soif; c'est-àdire, à vous parler franchement, que je me suis remis dans mon train de vie ordinaire, et je m'en trouve assez bien. Ce même médecin m'a assuré que, si les caux de Bourbon ne vous guérissaient pas, il vous guérirait infailliblement. Il m'a cité l'exemple d'un chantre de Notre-Dame (je crois que c'était une basse), à qui un rhume avait fait perdre entièrement la voix. Cela lui avait duré six mois, et il était sur le point de se retirer; le médecin que je vous dis l'entreprit, et, avec une tisane d'une herbe qu'on appelle, je crois, erysimum, le tira d'affaire en trois semaines, en telle sorte que non-seulement il parle, mais il chante très-bien, et a la voix aussi forte qu'il l'ait jamais eue. Ce chantre a, dit-il, quelque quarante ans. J'ai conté la chose aux médecins de la cour; ils avouent que cette plante d'erysimum est très-bonne pour la poitrine, mais ils disent qu'ils ne lui croyaient pas la vertu que dit mon médecin. C'est le même qui a deviné le mal de M. Nicole : il s'appelle M. Morin 1, et il est à mademoiselle de Guise 2. M. Fagon en fait un fort grand cas. J'espère que vous n'aurez pas besoin de lui; mais toujours cela est bon à savoir; et si le malheur voulait que vos eaux ne fissent pas tout l'effet que vous souhaitez, voilà encore une assez bonne consolation que je vous donne. Je ne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il était de l'Académic des sciences, et son éloge est un des premiers de ceux qu'a faits M. de Fontenelle. (L. R.)

<sup>2</sup> Marie de Lorraine.

vous manderai point cette fois-ci d'autres nouvelles que celles qui regardent votre santé et la mienne. Je vous dirai seulement que j'ai encore mes deux chevaux sur la litière. J'ai....

#### 7. BOILEAU A RACINE.

A Bourbon, 29° juillet 1687.

Votre lettre m'a tiré d'un fort grand embarras; car je doutais que vous eussiez reçu celle que je vous avais écrite, et dont la réponse est arrivée fort tard à Bourbon. Si la perte de ma voix ne m'avait fort guéri de la vanité, j'aurais été très-sensible à tout ce que vous m'avez mandé de l'honneur que m'a fait le plus grand prince de la terre en vous demandant des nouvelles de ma santé; mais l'impuissance où ma maladie me met de répondre par mon travail à toutes les bontés qu'il me témoigne me fait un sujet de chagrin de ce qui devrait faire toute ma joie. Les eaux jusqu'ici m'ont fait un fort grand bien, selon toutes les règles, puisque je les rends de reste, et qu'elles m'ont, pour ainsi dire, tout fait sortir du corps, excepté la maladie pour laquelle je les prends. M. Bourdier, mon médecin, soutient pourtant que j'ai la voix plus forte que quand je suis arrivé; et M. Baudière, mon apothicaire, qui est encore meilleur juge que lui, puisqu'il est sourd, prétend aussi la même chose: mais pour moi, je suis persuadé qu'ils me flattent, ou plutôt qu'ils se flattent eux-mêmes, et, à ce que je puis reconnaître en moi, je tiens que les eaux me soulageront plutôt la difficulté de respirer que la difficulté de parler. Quoi qu'il en soit, j'irai jusqu'au bout, et je ne donnerai point occasion à M. Fagon et à M. Félix de dire que je me suis impatienté. Au pis aller, nous essayerons cet hiver l'erysimum: mon médecin et mon apothicaire, à qui j'ai montré l'endroit de votre lettre où vous parlez de cette plante, ont témoigné tous deux en faire un fort grand cas; mais M. Bourdier prétend qu'elle ne peut rendre la voix qu'à des gens qui ont le gosier attaqué, et non pas à un homme comme moi, qui a tous les muscles de la poitrine embarrassés. Peut-être que si j'avais le gosier malade, prétendrait-il que l'erysimum ne saurait guérir que ceux qui ont la poitrine attaquée. Le bon de l'affaire est qu'il persiste toujours dans la pensée que les eaux de Bourbon me rendront bientôt la voix, plus tôt même qu'on ne saurait s'imaginer.

<sup>1</sup> Le reste du manuscrit est supprimé.

Si cela arrive, il se trouvera ainsi, mon cher monsieur, que ce sera à moi à vous consoler, puisque, de la manière dont vous me parlez de votre mal de gorge, je doute qu'il puisse être guéri sitôt, surtout si vous vous engagez en de longs voyages avec M. Hessein. Mais laissez-moi faire : si la voix me revient, j'espère de vous soulager dans les disputes que vous aurez avec lui, sauf à la perdre encore une seconde fois pour vous rendre cet office. Je vous prie pourtant de lui faire bien des amitiés de ma part, et de lui faire entendre que ses contradictions me seront toujours beaucoup plus agreables que les complaisances et les applaudissements fades de la plupart des amateurs de beaux esprits. Il s'est trouvé ici parmi les capucins un de ces amateurs qui a fait des vers à ma louange. J'admire ce que c'est que des hommes : Vanitas, et omnia vanitas 1. Cette sentence ne m'a jamais paru si vraie qu'en fréquentant ces bons et crasseux pères. Je suis bien faché que vous ne vous soyez point encore habitué à Auteuil, où

Ipsi te sontes, ipsa hæc arbusta vocabant 2; c'est-à-dire, où mes deux puits 3 et mes abricotiers vous appelaient.

Vous faites très-bien d'aller à Maintenon avec une compagnie aussi agréable que celle dont vous me parlez, puisque vous y trouverez votre utilité et votre plaisir.

Omne tulit punctum.... 4.

Je n'ai jamais pu deviner la critique que peut faire M. l'abbé Tallemant 5 sur l'endroit de l'épitaphe que vous m'avez marqué. N'est-ce point qu'il prétend que ces termes, il fut nommé, semblent dire que le roi Louis XIII a tenu M. le Tellier sur les fonts de baptême; ou bien que c'est mal dit, que le roi le choisit pour remplir la charge, etc., parceque c'est la charge qui a rempli M. le Tellier, et non pas M. le Tellier qui a rempli la charge; par la même raison que c'est la ville qui entoure les fossés, et non pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eccles., cap. 1, v. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Virg., Eglog. I. v. 40. <sup>3</sup> Il n'avait pas d'autres eaux dans cette petite maison, dont il faisait ses délices. (L. R.)

<sup>4</sup> HORACE, Art. podt.. v. 543.
5 Il s'agit ici de Paul Tallemant: il ne faut point le confondre avec François Tallemant, son cousin, auteur d'une traduction des Vies de Piutarque, et que Boileau a désigné dans ce vers:

Ou le sec traducteur du français d'Amyot. Éstr. VII, V. SO.

les fossés qui entourent la ville? C'est à vous à m'expliquer cette énigme.

Faites bien, je vous prie, mes baise-mains au père Bouhours et à tous nos autres amis, quand vous les rencontrerez; mais surtout témoignez bien à M. Nicole la profonde vénération que j'ai pour son mérite et pour la simplicité de ses mœurs, encore plus admirable que son mérite. Vous ne me parlez point de l'épitaphe de mademoiselle de Lamoignon 1.

Voilà, ce me semble, une assez longue lettre pour un homme à qui on défend surtout les longues applications, et qu'on presse d'ailleurs de donner cette lettre pour la porter à Moulins. J'ai appris par la gazette que M. l'abbé de Choisy était agréé à l'Académie. Voici encore une voix que je vous envoie pour lui, si trenteneuf ne suffisaient pas. Adieu; aimez-moi toujours, et croyez que je n'aime rien plus que vous. Je passe ici le temps, sic ut quimus, quando, ut volumus, non possum. Adieu, encore une fois; dites à ma sœur et à M. Manchon que je ne manquerai pas de leur écrire par la première commodité. J'ai écrit à M. Marchand.

#### 8. RACINE A BOILEAU.

A Paris, ce 4 août 1687.

Je suis ravi des bonnes espérances que l'on continue de vous donner, et du soulagement que vous ressentez déjà à votre poitrine. Je ne doute pas que la difficulté de parler ne soit encore plus aisée à guérir que la difficulté de respirer. Je n'ai point encore vu M. Fagon depuis que j'ai reçu de vos nouvelles; oui bien M. Daquin 3, qui trouve fort étrange que vous ne vous soyez pas mis entre les mains de M. des Trapières: il est même bien en peine qui peut vous avoir adressé à M. Bourdier. Je jugeai à propos, tant il était en colère, de ne pas lui dire un mot de M. Fagon.

J'ai fait le voyage de Maintenon, et suis fort content des ouvrages que j'y ai vus; ils sont prodigieux, et dignes, en vérité, de la magnificence du roi. Il y en a encore, dit-on, pour deux ans. Les arcades qui doivent joindre les deux montagnes vis-à-vis de Maintenon sont presque faites. Il y en a quarante-huit; elles

<sup>1</sup> Morte le 14 avril précédent, dans sa soixante-dix-huitième année.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Manchon, neveu de Despréaux, et ecclésiastique.

<sup>3</sup> Premier médecia du roi. Fagon lui succèda dans cette charge en 1663.

sont fort hautes, et bâties pour l'éternité. Je voudrais qu'on eut autant d'eau à faire passer dessus qu'elles sont capables d'en porter. Il y a là près de trente mille hommes qui travaillent, tous gens bien faits, et qui, si la guerre recommence, remueront plus volontiers la terre devant quelque place sur la frontière que dans les plaines de Beauce.

J'eus l'honneur de voir madame de Maintenon, avec qui je fus une bonne partie d'une après-dinée; et elle me témoigna même que ce temps-là ne lui avait point duré. Elle est toujours la même que vous l'avez vue, pleine d'esprit, de raison, de piété, et de beaucoup de bonté pour nous. Elle me demanda des nouvelles de notre travail; je lui dis que votre indisposition et la mienne, mon voyage à Luxembourg et votre voyage de Bourbon, nous avaient un peu reculés, mais que nous ne perdions pas cependant notre temps 1.

A propos de Luxembourg, j'en viens de recevoir un plan et de la place et des attaques, et tout cela dans la dernière exactitude. Je viens aussi tout à l'heure de recevoir une lettre de Versailles, d'où l'on me mande une nouvelle fort surprenante et fort affligeante pour vous et pour moi : c'est la mort de notre ami M. de Saint-Laurent <sup>2</sup>, qui a été emporté d'un seul accès de colique néphrétique, à quoi il n'avait jamais été sujet en sa vie. Je ne crois pas qu'excepté Madame, on en soit fort affligé au Palais-Royal : les voilà débarrassés d'un homme de bien.

Je laissai volontiers à la gazette à vous parler de l'abbé de Choisy. Il fut reçu sans opposition 3; il avait pris tous les devants qu'il fallait auprès des gens qui auraient pu lui faire de la peine. Il fera, le jour de saint Louis, sa harangue, qu'il m'a montrée : il y a quelques endroits d'esprit. Je lui ai fait ôter quelques fautes de jugement. M. Bergeret fera la réponse. Je crois qu'il y aura plus de jugement.

Je suis bien aise que vous n'ayez pas conçu la critique de

1 lls ne le perdaient pas; mais les grands morceaux qu'ils avaient faits ont été brûlés dans l'incendie arrivé chez M. de Valincourt. (L. R.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Homme d'une grande plété, précepteur du jeune duc de Chartres, depuis M. le duc d'Orléans (1701), régent (1718). Une lettre suivante fera connaître les regrets du jeune prince et sa douleur de cette mort. (L. R.)

<sup>3</sup> Le 25 août 1687, à la place du duc de Saint-Aignun.

<sup>4</sup> Jean-Louis Bergeret, ancien avocat général au parlement de Metz. secretaire de la chambre et du cabinet du roi, et premier commis des affaires etrangères, sous M. Colbert de Croissy.

l'abbé Tallemant: c'est signe qu'elle ne vaut rien. La critique tombait sur ces mots: Il en commença les fonctions. Il prétendait qu'il fallait dire nécessairement: Il commença à en faire les fonctions. Le père Bouhours ne le devina point, non plus que vous; et quand je lui dis la difficulté, il s'en moqua. Je donnai l'épitaphe de mademoiselle de Lamoignon à M. de la Chapelle, en l'état que nous en étions convenus à Montgeron; je n'en ai pas oui parler depuis.

M. Hessein n'a point changé; nous fûmes cinq jours ensemble. Il fut fort doux les quatre premiers jours, et eut heaucoup de complaisance pour M. de Termes, qui ne l'avait jamais vu, et qui était charmé de sa douceur. Le dernier jour, M. Hessein ne lui laissa pas passer un mot sans le contredire; et même quand il nous voyait fatigués de parler ou endormis, il avançait malicieusement quelque paradoxe qu'il savait bien qu'on ne lui laisserait point passer. En un mot, il eut contentement : non-seulement on disputa, mais on se querella, et on se sépara sans avoir trop d'envie de se revoir de plus de huit jours. Il me sembla que M. de Termes avait toujours raison; il lui sembla aussi la même chose de moi. M. Félix témoigna un peu plus de bonté pour M. Hessein, et nous gronda tous, plutôt que de se résoudre à le condamner. Voilà comme s'est passé le voyage. Mon mal de gorge est beaucoup diminué, Dieu merci; mais il n'est pas encore fini; il me reste de temps en temps quelques acretés vers la luette, mais cela ne dure point : quoi qu'il en soit, je n'y fais plus rien. Mes chevaux marcheront demain pour la première fois depuis votre départ. Celui qui avait le farcin est, dit-on, entièrement guéri; je n'ose encore trop vous l'assurer. M. Marchand me vint voir il y a trois jours, un peu fâché de ce que vous n'avez pas pris à Bourbon le logis qu'il vous avait dit. Il doit mener à Auteuil sa fille, qui est sortie de religion, pour lui faire prendre l'air. Cela ne m'empêchera pas d'y aller passer des après-dinées, et même d'y aller diner avec lui. Adieu, mon cher monsieur; mandez-moi au plus tôt que vous parlez : c'est la meilleure nouvelle que je puisse recevoir en ma Vie.

<sup>&#</sup>x27; Henri de Bessé ou Besset, sieur de la Chapelle-Milon, avait épousé Charlatte Dongois, fille d'une sœur de Despréaux.

# 9. RACINE A BOILEAU.

A Paris, ce 8° août 1687.

Madame Manchon vint avant-hier me chercher, fort alarmée d'une lettre que vous lui avez écrite, et qui est en effet bien différente de celle que j'ai reçue de vous. J'aurais déjà été à Versailles pour entretenir M. Fagon; mais le roi est à Marly depuis quatre jours, et n'en reviendra que demain au soir : ainsi je n'irai qu'après-demain matin, et je vous manderai exactement tout ce qu'il m'aura dit. Cependant je me flatte que ce dégoût et cette lassitude dont vous vous plaignez n'auront point de suite, et que c'est seulement un effet que les eaux doivent produire, quand l'estomac n'y est pas encore accoutumé; que si elles continuent à vous faire mal, vous savez ce que tout le monde vous dit en partant, qu'il fallait les quitter en ce cas, ou tout du moins les interrompre. Si par malheur elles ne vous guérissent pas, il n'y a point lieu encore de vous décourager; et vous ne seriez pas le premier qui, n'ayant pas été guéri sur les lieux, s'est trouvé guéri étant de retour chez lui. En tout cas, le sirop d'erysimum n'est point assurément une vision. M. Dodart, à qui j'en parlai il y a trois jours, me dit et m'assura en conscience que ce M. Morin, qui m'a parlé de ce remède, est sans doute le plus habile médecin qui soit dans Paris, et le moins charlatan. Il est constant que, pour moi, je me trouve infiniment mieux depuis que, par son conseil, j'ai renoncé à tout ce lavage d'eaux qu'on m'avait ordonnées, et qui m'avaient presque gâté entièrement l'estomac, sans me guérir mon mal de gorge. Je prierai aussi M. de Jussac d'écrire à madame sa femme, à Fontevrault, et de lui mander l'embarras de ce pauvre paralytique, qui était sans vous sur le pavé.

M. de Saint-Laurent est mort d'une colique de miserere, et non point d'un accès de néphrétique, comme je vous avais mandé. Sa mort a été fort chrétienne, et même aussi singulière que le reste de sa vie. Il ne confia qu'à M. de Chartres qu'il se trouvait mal, et qu'il allait s'enfermer dans une chambre pour se reposer, conjurant instamment ce jeune prince de ne point dire où il était, parce qu'il ne voulait voir personne. En le quittant il alla faire ses dévotions : c'était un dimanche, et on dit qu'il les faisait tous les dimanches; puis il s'enferma dans une chambre jusqu'à trois heures après midi, que M. de Chartres, étant en inquiétude de sa santé,

déclara où il était. Tancret y fut, qui le trouva tout habillé sur un lit. souffrant apparemment beaucoup, et néanmoins fort tranquille. Tancret ne lui trouva point de pouls; mais M. de Saint-Laurent lui dit que cela ne l'étonnat point; qu'il était vieux, et qu'il n'avait pas naturellement le pouls fort élevé. Il voulut être saigné, et il ne vint point de sang. Peu de temps après il se mit sur son séant, puis dit à son valet de le pencher un peu sur son chevet; et aussitot ses pieds se mirent à trépigner contre le plancher, et il expira dans le moment même. On trouva dans sa bourse un billet par lequel il déclarait où l'on trouverait son testament. Je crois qu'il donne tout son bien aux pauvres. Voilà comme il est mort, et voici ce qui fait, ce me semble, assez bien son éloge: vous savez qu'il n'avait presque d'autres soins auprès de M. de Chartres 1 que de l'empêcher de manger des friandises; qu'il l'empêchait le plus qu'il pouvait d'aller aux comédies et aux opéra; et il vous a conté luimême toutes les rebuffades qu'il lui a fallu essuyer pour cela, et comme toute la maison de Monsieur était déchainée contre lui, gouverneur<sup>2</sup>, sous-précepteur<sup>3</sup>, valets de chambre. Cependant on a été plus de deux jours sans oser apprendre sa mort à ce même M. de Chartres; et quand Monsieur enfin la lui a annoncée, il a jeté des cris effroyables, se jetant, non point sur son lit, mais sur le lit de M. de Saint-Laurent, qui était encore dans sa chambre, et l'appelant à haute voix comme s'il eût encore été en vie : tant la vertu, quand elle est vraie, a de force pour se faire aimer! Je suis assuré que cela vous fera plaisir, non-seulement pour la mémoire de M. de Saint-Laurent, mais même pour M. de Chartres. Dieu veuille qu'il persiste longtemps dans de pareils sentiments! Il me semble que je n'ai point d'autres nouvelles à vous mander.

M. le duc de Roannès 4 est venu ce matin pour me parler de sa rivière, et pour me prier d'en parler. Je lui ai demandé s'il ne savait rien de nouveau; il m'a dit que non; et il faut bien, puisqu'il ne sait point de nouvelles, qu'il n'y en ait point, car il en sait toujours plus qu'il n'y en a. On dit seulement que M. de Lorraine

<sup>·</sup> Depuis duc d'Oriéans et régent du royaume, alors âgé de douze ans.

<sup>2</sup> Le duc de Chartres eut successivement quatre gouverneurs dans l'espace de six années: les maréchaux de Navailles et d'Estrales, le duc de la Vieuville, et le marquis d'Arcy, chevalier des ordres.

<sup>3</sup> Le gouverneur était alors le duc de La Vieuville; et le sous-précepteur, le trop fameux abbé Dubois.

<sup>4</sup> François d'Aubusson, duc de Roannès, second maréchal de la Feuillade, sievé à ce grade éminent le 2 février 1724, mourut à Mariy le 29 janvier 1724.

a passé la Drave, et les Turcs la Save : ainsi il n'y a point de rivière qui les sépare; tant pis apparemment pour les Turcs; je les trouve merveilleusement accoutumés à être battus! La nouvelle qui fait ici le plus de bruit, c'est l'embarras des comédiens, qui sont obligés de déloger de la rue Guénégaud, à cause que messieurs de Sorbonne, en acceptant le collége des Quatre-Nations, ont demandé, pour première condition, qu'on les éloignat de ce collége. Ils ont déjà marchandé des places dans cinq ou six endroits; mais partout où ils vont, c'est merveille d'entendre comme les curés crient. Le curé de Saint-Germain de l'Auxerrois a déjà obtenu qu'ils ne seraient point à l'hôtel de Sourdis, parce que de leur théatre on aurait entendu tout à plein les orgues, et de l'église on aurait entendu parfaitement bien les violons; enfin ils en sont à la rue de Savoie, dans la paroisse de Saint-André. Le curé a été aussi au roi lui représenter qu'il n'y a tantôt plus dans sa paroisse que des auberges et des coquetiers; si les comédiens y viennent, que son église sera déserte. Les Grands-Augustins ont aussi été au roi, et le père Lembrochons, provincial, a porté la parole; mais ou dit que les comédiens ont dit à sa majesté que ces mêmes Augustins, qui ne veulent point les avoir pour voisins, sont fort assidus spectateurs de la comédie, et qu'ils ont même voulu vendre à la troupe des maisons qui leur appartiennent dans la rue d'Anjou, pour y bâtir un théâtre; et que le marché serait déjà conclu, si le lieu eût été plus commode. M. de Louvois a ordonné à M. de la Chapelle de lui envoyer le plan du lieu où ils veulent bâtir dans la rue de Savoie. Ainsi on attend ce que M. de Louvois décidera. Cependant l'alarme est grande dans le quartier; tous les bourgeois, qui sont gens de palais, trouvant fort étrange qu'on vienne leur embarrasser leurs rues. M. Billard surtout 2, qui se trouvera vis-àvis de la porte du parterre, crie fort haut; et quand on lui a voulu dire qu'il en aurait plus de commodité pour s'aller divertir quelquefois, il a répondu fort tragiquement : Je ne veux point me divertir. Adieu, monsieur; je fais moi-même ce que je puis pour vous divertir, quoique j'aie le cœur fort triste depuis la lettre que vous avez écrite à madame votre sœur. Si vous croyez que je puisse vous être bon à quelque chose à Bourbon, n'en faites point de façon, mandez-le-moi: je volerai pour vous aller voir.

<sup>·</sup> Ils le furent de nouveau le 12 août de cette même année.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Germain Billard, avocat renommé.

#### 10. BOILEAU A RACINE.

A Bourbon, 9º août 1687.

Je vous demande pardon du gros paquet que je vous envoie; mais M. Bourdier, mon médecin, a cru qu'il était de son devoir d'écrire à M. Fagon sur ma maladie. Je lui ai dit qu'il fallait que M. Dodart vit aussi la chose: ainsi nous sommes convenus de vous adresser sa relation avec un cachet volant, afin que vous la fissiez voir à l'un et à l'autre. Je vous envoie un compliment pour M. de la Bruyère.

J'ai été sensiblement affligé de la mort de M. de Saint-Laurent. Franchement, notre siècle se dégarnit fort de gens de mérite et de vertu; et, sans ceux qu'on a étouffés sous prétexte de jansénisme, en voilà un grand nombre que la mort a enlevés depuis peu. Je plains fort le pauvre M. de Sainctot 1. Je ne vous dirai point en quel état est ma poitrine, puisque mon médecin vous en écrit tout le détail; ce que je puis vous dire, c'est que ma maladie est de ces sortes de choses quæ non recipiunt magis et minus, puisque je suis environ au même état que j'étais lorsque je suis arrivé. On me dit cependant toujours, comme à Paris, que cela reviendra; et c'est ce qui me désespère, cela ne revenant point. Si je savais que je dusse être sans voix toute ma vie, je m'affligerais sans doute; mais je prendrais ma résolution, et je me trouverais peut-être moins malheureux que dans un état d'incertitude qui ne me permet pas de me sixer, et qui me laisse toujours comme un coupable qui attend le jugement de son procès. Je m'efforce pourtant de trainer ici ma misérable vie du mieux que je puis avec un abbé, très-honnête homme, qui est trésorier d'une Sainte-Chapelle, mon médecin et mon apothicaire. Je passe le temps avec eux à peu près comme D. Quixotte le passait, en un lugar de la Mancha, avec son curé, son barbier, et le bachelier Samson Carrasco. J'ai aussi une servante : il me manque une nièce. Mais de tous ces gens-là, celui qui joue le mieux son personnage, c'est moi qui suis presque aussi fou que lui, et qui ne dirais guère moins de sottises si je pouvais me faire entendre.

Je n'ai point été surpris de ce que vous m'avez mandé de M. Hessein:

<sup>·</sup> Maitre des cérémonies.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret 1.

Il a d'ailleurs de très-bonnes qualités; mais, à mon avis, puisque je suis sur la citation de D. Quixotte, il n'est pas mauvais de garder avec lui les mêmes mesures qu'avec Cardenio. Comme il veut toujours contredire, il ne serait pas mauvais de le mettre avec cet homme que vous savez de notre assemblée, qui ne dit jamais rien qu'on ne doive contredire 2; ils seraient merveilleux ensemble. Adieu, mon cher monsieur; conservez-moi toujours une amitié qui fait ma plus grande consolation.

J'ai déjà formé mon plan pour l'année 1667 3, où je vois de quoi ouvrir un beau champ à l'esprit; mais, à ne vous rien déguiser, il ne faut pas que vous fassiez un grand fond sur moi, tant que j'aurai tous les matins à prendre douze verrées d'eau, qu'il coûte encore plus à rendre qu'à avaler, et qui vous laissent tout étourdi le reste du jour, sans qu'il soit permis de sommeiller un moment. Je ferai pourtant du mieux que je pourrai, et j'espère que Dieu m'aidera.

Vous faites bien de cultiver madame de Maintenon; jamais personne ne fut si digne qu'elle du poste qu'elle occupe, et c'est la seule vertu où je n'aie point encore remarqué de défaut. L'estime qu'elle a pour vous est une marque de son bon goût. Pour moi, je ne me compte pas au rang des choses vivantes :

Vox quoque Mærim Jam fugit ipsa: lupi Mærim videre priores 4.

#### 11. BOILEAU A RACINE.

A Moulins, 13e août 1687.

Mon médecin a jugé à propos de me laisser reposer deux jours, et j'ai pris ce temps pour venir voir Moulins, où j'arrivai hier au matin, et d'où je m'en dois retourner aujourd'hui au soir. C'est une ville très-marchande et très-peuplée, et qui n'est pas indigne d'avoir un trésorier de France comme vous <sup>5</sup>. Un M. de Chamblain,

<sup>1</sup> Horace, liv. I, ép. x, v. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charpentier.

<sup>3</sup> Il parle de l'histoire du roi, dont ils étaient tous deux continuellement occupés. (L. R.)

<sup>4</sup> Virgile, Egl. x, v. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> « M. de Colbert, dit Louis Racine, le sit savoriscr d'une charge de trésorier « de France au bureau des sinances de Moulins, qui était tombée aux parties ca- » suelles. » (Mémoires sur la vie de J. Racine.)

ami de M. l'abbé de Sales, qui y est venu avec moi, m'y donna hier à souper fort magnifiquement. Il se dit grand ami de M. de Poignant, et connait fort votre nom, aussi bien que tout le monde de cette ville, qui s'honore fort d'avoir un magistrat de votre sorce, et qui lui est si peu à charge 1. Je vous ai envoyé par le dernier ordinaire une très-longue déduction de ma maladie, que M. Bourdier, mon médecin, écrit à M. Fagon : ainsi vous en devez être instruit à l'heure qu'il est parfaitement. Je vous dirai pourtant que dans cette relation il ne parle point de la lassitude de jambes et du peu d'appétit; si bien que tout le profit que j'ai fait jusqu'ici à boire des eaux, selon lui, consiste à un éclaircissement de teint que le hâle du voyage m'avait jauni plutôt que la maladie; car vous savez bien qu'en partant de Paris je n'avais pas le visage trop mauvais; et je ne vois pas qu'à Moulins, où je suis, on me félicite fort présentement de mon embonpoint. Si j'ai écrit une lettre si triste à ma sœur, cela ne vient point de ce que je me sente beaucoup plus mal qu'à Paris, puisqu'à vous dire le vrai, tout le bien et tout le mal mis ensemble, je suis environ au même état que quand je partis; mais, dans le chagrin de ne point guérir, on a quelquesois des moments où la mélancolie redouble, et je lui ai écrit dans un de ces moments. Peut-être dans une autre lettre verra-t-elle que je ris. Le chagrin est comme une sièvre qui a ses redoublements et ses suspensions.

La mort de M. de Saint-Laurent est tout à fait édifiante; il me paraît qu'il a fini avec toute l'audace d'un philosophe et toute l'humilité d'un chrétien. Je suis persuadé qu'il y a des saints canonisés qui n'étaient pas plus saints que lui : on le verra un jour, selon toutes les apparences, dans les litanies. Mon embarras est seulement comment on l'appellera, et si on lui dira simplement saint Laurent, ou saint Saint-Laurent. Je n'admire pas seulement M. de Chartres, mais je l'aime, j'en suis fou. Je ne sais pas ce qu'il sera dans la suite; mais je sais bien que l'enfance d'Alexandre, ni de Constantin, n'a jamais promis de si grandes choses que la sienne; et on pourrait beaucoup plus justement faire de lui les prophéties que Virgile, à mon avis, a faites assez à la légère du fils de Pollion.

Dans le temps que je vous écris ceci, M. Amiot 2 vient d'entrer

<sup>1</sup> Parce qu'il n'y allait jamais. (I.. R.) 2 Médecin de Bourbon, qui, un mois après, donna ses soins à madame de Sévigné.

dans ma chambre; il a précipité, dit-il, son retour à Bourbon pout me venir rendre service. Il m'a dit qu'il avait vu, avant que de partir, M. Fagon, et qu'ils persistaient l'un et l'autre dans la pensée du demi-bain, quoi qu'en puissent dire MM. Bourdier et Baudière : c'est une affaire qui se décidera demain à Bourbon. A vous dire le vrai, mon cher monsieur, c'est quelque chose d'assez fàcheux que de se voir ainsi le jouet d'une science très-conjecturale. et où l'un dit blanc et l'autre noir; car les deux derniers ne soutiennent pas seulement que le bain n'est point bon à mon mal, mais ils prétendent qu'il y va de la vie, et citent sur cela des exemples funestes. Mais enfin me voilà livré à la médecine, et il n'est plus temps de reculer. Ainsi, ce que je demande à Dieu, ce n'est pas qu'il me rende la voix, mais qu'il me donne la vertu et la piété de M. de Saint-Laurent, ou de M. Nicole, ou même la vôtre, puisque avec cela on se moque des périls. S'il y a quelque malheur dont on se puisse réjouir, c'est, à mon avis, de celui des comédiens; si on continue à les traiter comme on fait, il faudra qu'ils s'aillent établir entre la Villette et la porte Saint-Martin; encore ne sais-je s'ils n'auront point sur les bras le curé de Saint-Laurent. Je vous ai une obligation infinie du soin que vous prenez d'entretenir un misérable comme moi. L'offre que vous me faites de venir à Bourbon est tout à fait héroïque et obligeante; mais il n'est pas nécessaire que vous veniez vous enterrer inutilement dans le plus vilain lieu du monde; et le chagrin que vous auriez infailliblement de vous y voir ne ferait qu'augmenter celui que j'ai d'y être. Vous m'ètes plus nécessaire à Paris qu'ici, et j'aime encore mieux ne vous point voir que de vous voir triste et affligé. Adieu, mon cher monsieur; mes recommandations à M. Félix, à M. de Termes, et à tous nos autres amis.

# 12. RACINE A BOILEAU.

A Paris, ce 13º août 1687.

Je ne vous écrirai aujourd'hui que deux mots; car, outre qu'il est extrêmement tard, je reviens chez moi pénétré de frayeur ct de déplaisir. Je sors de chez le pauvre M. Hessein, que j'ai laissé à l'extrémité; je doute qu'à moins d'un miracle je le retrouve demain en vie. Je vous conterai sa maladie une autre sois, et je ne vous parlerai maintenant que de ce qui vous regarde. Vous êtes un peu

cruel à mon égard, de me laisser si longtemps dans l'horrible in-quiétude où vous avez bien du juger que votre lettre à madame Manchon me pouvait jeter. J'ai vu M. Fagon, qui, sur le récit que je lui ai fait de ce qui est dans cette lettre, a jugé qu'il fallait quitter sur-le-champ vos eaux. Il dit que leur effet naturel est d'ouvrir l'appétit, bien loin de l'ôter; il croit même qu'à l'heure qu'il est vous les aurez interrompues, parce qu'on n'en prend jamais plus de vingt jours de suite. Si vous vous en êtes trouvé considérablement bien, il est d'avis qu'après les avoir laissées pour quelque temps, vous les recommenciez; si elles ne vous ont fait aucun bien, il croit qu'il les faut quitter entièrement. Le roi me demanda avanthier au soir si vous étiez revenu; je lui répondis que non, et que les eaux jusqu'ici ne vous avaient pas fort soulagé. Il me dit ces pro-pres mots: « Il fera mieux de se remettre à son train de vie or-« dinaire; la voix lui reviendra lorsqu'il y pensera le moins. » Tout le monde a été charmé de la bonté que sa majesté a témoignée pour vous en parlant ainsi, et tout le monde est d'avis que, pour votre santé, vous serez bien de revenir. M. Félix est de cet avis; le premier médecin et M. Moreau en sont entièrement. M. du Tartre 1 croit qu'absolument les eaux de Bourbon ne sont point bonnes pour votre poitrine, et que vos lassitudes en sont une marque. Tout cela, mon cher monsieur, m'a donné une furieuse envie de vous voir de retour. On dit que vous trouverez de petits remèdes innocents qui vous rendront infailliblement la voix, et qu'elle reviendra d'elle-même quand vous ne feriez rien. M. le maréchal de Bellefonds m'enseigna hier un remède dont il dit qu'il a vu plusieurs gens guéris d'une extinction de voix ; c'est de laisser fondre dans sa bouche un peu de myrrhe, la plus transparente qu'on puisse trouver : d'autres se sont guéris avec la simple eau de poulet, sans compter l'erysimum; enfin, tout d'une voix, tout le monde vous conseille de revenir. Je n'ai jamais vu une santé plus généralement souhaitée que la vôtre. Venez donc, je vous en conjure; et, à moins que vous n'ayez déjà un commencement de voix qui vous donne des assurances que vous achèverez de guérir à Bourbon, ne perdez pas un moment de temps pour vous redonner a vos amis, et à moi surtout, qui suis inconsolable de vous voir si loin de moi, et d'être des semaines entières sans savoir si vous

<sup>·</sup> Chirurgien juré du parlement de Paris, dans la suite chirurgien ordinaire du roi.

êtes en santé ou non. Plus je vois décroître le nombre de mes amis, plus je deviens sensible au peu qui m'en reste; et il me semble, a vous parler franchement, qu'il ne me reste presque plus que vous. Adieu; je crains de m'attendrir follement en m'arrêtant trop sur cette réflexion. Madame Manchon pense toutes les mêmes choses que moi, et est véritablement inquiète sur votre santé.

#### 13. RACINE A BOILEAU.

A Paris, ce 17 août 1687.

J'allai hier au soir à Versailles, et j'y allai tout exprès pour voir M. Fagon et lui donner la consultation de M. Bourdier. Je la lus auparavant avec M. Félix, et je la trouvai très-savante, dépeignant votre tempérament et votre mal en termes très-énergiques; j'y croyais trouver en quelque page:

#### Numero deus impare gaudet 1.

M. Fagon me dit que du moment qu'il s'agissait de la vie, et qu'elle pouvait être en compromis, il s'étonnait qu'on mît en question si vous prendriez le demi-bain. Il en écrira à M. Bourdier; et cependant il m'a chargé de vous écrire au plus vite de ne point vous baigner, et même, si les eaux vous ont incommodé, de les quitter entièrement, et de vous en revenir. Je vous avais déjà mandé son avis là-dessus, et il y persiste toujours. Tout le monde crie que vous devriez revenir, médecins, chirurgiens, hommes, femmes. Je vous avais mandé qu'il fallait un miracle pour sauver M. Hessein: il est sauvé, et c'est votre bon ami le quinquina qui a fait ce miracle. L'émétique l'avait mis à la mort : M. Fagon arriva fort à propos, qui, le croyant à demi-mort, ordonna au plus vite le quinquina. Il est présentement sans sièvre; je l'ai même tantôt fait rire jusqu'à la convulsion, en lui montrant l'endroit de votre lettre où vous parlez du bachelier, du curé et du barbier. Vous dites qu'il vous manque une nièce : voudriez-vous qu'on vous envoyat mademoiselle Despréaux ?? Je m'en vais ce soir à Marly. M. Félix a demandé permission au roi pour moi, et j'y demeurerai jusqu'à mercredi prochain.

M. le duc de Charost \* m'a tantôt demandé de vos nouvelles d'un

<sup>1</sup> VIRGILE, Égl. VIII, V. 78;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fille de Jérôme Boileau, le gressier, mort en 1679. Boileau n'aimait pas beaucoup cette nièce. (L. R.)

<sup>3</sup> Armand de Béthune duc de Charost, gendre du surintendant Fouquet.

ton de voix que je vous souhaiterais de tout mon cœur. Quantité de gens de nos amis sont malades, entre autres M. le duc de Chevreuse et M. de Chamlai: tous deux ont la fièvre double-tierce. M. de Chamlai a déjà pris le quinquina: M. de Chevreuse le prendra au premier jour. On ne voit à la cour que des gens qui ont le ventre plein de quinquina. Si cela ne vous excite pas à y revenir, je ne sais plus ce qui vous peut en donner envie. M. Hessein ne l'a point voulu prendre des apothicaires, mais de la propre main de Smith. J'ai vu ce Smith chez lui; il a le visage vermeil et boutonné, et a bien plus l'air d'un maître cabaretier que d'un médecin. M. Hessein dit qu'il n'a jamais rien bu de plus agréable, et qu'à chaque fois qu'il en prend, il sent la vie descendre dans son estomac. Adieu, mon cher monsieur; je commencerai et finirai toutes mes lettres en vous disant de vous hâter de revenir.

# 14. BOILEAU A RACINE.

A Bourbon, 19° août 1687.

Vous pouvez juger, monsieur, combien j'ai été frappé de la funeste nouvelle que vous m'avez mandée de notre pauvre ami <sup>2</sup>. En quelque état pitoyable néanmoins que vous l'ayez laissé, je ne saurais m'empêcher d'avoir toujours quelque rayon d'espérance tant que vous ne m'aurez point écrit: Il est mort; et je me flatte même qu'au premier ordinaire j'apprendrai qu'il est hors de danger. A dire le vrai, j'ai bon besoin de me flatter ainsi, surtout aujourd'hui que j'ai pris une médecine qui m'a fait tomber quatre fois en faiblesse, et qui m'a jeté dans un abattement dont même les plus agréables nouvelles ne seraient pas capables de me relever. Je vous avoue pourtant que si quelque chose pouvait me rendre la santé et la joie, ce serait la bonté qu'a sa majesté de s'enquérir de moi toutes les fois que vous vous présentez devant lui. Il ne saurait guère rien arriver de plus glorieux, je ne dis pas à un misérable comme moi, mais à tout ce qu'il y a de gens plus considérables à la cour; et je gage qu'il y en a plus de vingt d'entre eux qui, à l'heure qu'il est, envient ma bonne fortune, et qui voudraient avoir perdu la voix et même la parole à ce prix. Je ne manquerai pas, avant qu'il soit peu, de profiter du bon avis qu'un si

¹ « Chamlai avait toujours passé pour le meilleur maréchal des logis d'une « armée. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Hessein.

grand prince me donne, sauf à désobliger M. Bourdier mon médecin, et M. Baudière mon apothicaire, qui prétendent maintenir, contre lui, que les eaux de Bourbon sont admirables pour rendre la voix; mais je m'imagine qu'ils réussiront dans cette entreprise à peu près comme toutes les puissances de l'Europe ont réussi à lui empêcher de prendre Luxembourg et tant d'autres villes. Pour moi, je suis persuadé qu'il fait bon suivre ses ordonnances, en fait même de médecine. J'accepte l'augure qu'il m'a donné, en vous disant que la voix me reviendrait lorsque j'y penserais le moins. Un prince qui a exécuté tant de choses miraculeuses est vraisemblablement inspiré du ciel, et toutes les choses qu'il dit sont des oracles. D'ailleurs j'ai encore un remède à essayer, où j'ai grande espérance, qui est de me présenter à son passage dès que je serai de retour; car je crois que l'envie que j'aurai de lui témoigner ma joie et ma reconnaissance me fera trouver de la voix, et peut-être même des paroles éloquentes. Cependant je vous dirai que je suis aussi muet que jamais, quoique inondé d'eaux et de remèdes. Nous attendons la réponse de M. Fagon sur la relation que M. Bourdier lui a envoyée. Jusque-là je ne puis rien vous dire sur mon départ. On me fait toujours espérer ici une guérison prochaine, et nous devons tenter le demi-bain, supposé que M. Fagon persiste toujours dans l'opinion qu'il me peut être utile. Après cela je prendrai mon parti.

Vous ne sauriez croire combien je vous suis obligé de la tendresse que vous m'avez témoignée dans votre dernière lettre : les larmes m'en sont presque venues aux yeux; et, quelque résolution que j'eusse faite de quitter le monde, supposé que la voix ne me revint point, cela m'a entièrement fait changer d'avis; c'est-à-dire, en un mot, que je me sens capable de quitter toutes choses, hormis vous. Adieu, mon cher monsieur : excusez si je ne vous écris pas une plus longue lettre; franchement je suis fort abattu. Je n'ai point d'appétit; je traine les jambes plutôt que je ne marche; je n'oserais dormir, et je suis toujours accablé de sommeil. Je me flatte pourtant encore de l'espérance que les eaux de Bourbon me guériront. M. Amiot est homme d'esprit, et me rassure fort. Il se fait une affaire très-sérieuse de me guérir, aussi bien que les autres médecins. Je n'ai jamais vu de gens si affectionnés à leur malade, et je crois qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui ne donnát quelque chose de sa santé pour me rendre la mienne. Ou-

tre leur affection, il y va de leur intérêt, parce que ma maladie fait grand bruit dans Bourbon. Cependant ils ne sont point d'accord, et M. Bourdier lève toujours des yeux très-tristes au ciel quand on parle de bain. Quoi qu'il en soit, je leur suis obligé de leurs soins et de leur bonne volonté; et quand vous m'écrirez, je vous prie de me dire quelque chose qui marque que je parle bien d'eux.

M. de la Chapelle m'a écrit une lettre fort obligeante, et m'envoie plusieurs inscriptions sur lesquelles il me prie de dire mon avis. Elles me paraissent toutes fort spirituelles; mais je ne saurais pas lui mander, pour cette fois, ce que j'y trouve à redire : ce sera pour le premier ordinaire. M. Boursault ', que je croyais mort, me vint voir il y a cinq ou six jours, et m'apparut le soir assez subitement. Il me dit qu'il s'était détourné de trois grandes lieues du chemin de Mont-Luçon, où il allait, et où il est habitué, pour avoir le bonheur de me saluer. Il me sit offre de toutes choses, d'argent, de commodités, de chevaux. Je lui répondis avec les mêmes honnêtetés, et voulus le retenir pour le lendemain à diner; mais il me dit qu'il était obligé de s'en aller dès le grand matin : ainsi nous nous séparames amis à outrance. A propos d'amis, mes baise-mains, je vous prie, à tous nos amis communs. Dites bien à M. Quinault 2 que je lui suis infiniment obligé de son souvenir, et des choses obligeantes qu'il a écrites de moi à M. l'abbé de Sales. Vous pouvez l'assurer que je le compte présentement au rang de mes meilleurs amis, et de ceux dont j'estime le plus le cœur et l'esprit. Ne vous étonnez pas si vous recevez quelquefois mes lettres un peu tard, parce que la poste n'est point à Bourbon, et que souvent, faute de gens pour envoyer à Moulins, on perd un ordinaire. Au nom de Dieu, mandez-moi avant toutes choses des nouvelles de M. Hessein.

# 15. BOILEAU A RACINE.

A Bourbon, 23° août 1687.

On me vient d'avertir que la poste est de ce soir à Bourbon; c'est

<sup>2</sup> Cet endroit doit détromper ceux qui croient que Boileau a toujours été l'en-

Pemi de Quinault. (L. R.)

Boursault était alors receveur des fermes à Mont-Luçon, d'où, à l'occasion de son emploi, il écrivit une lettre assez connue. Boileau l'avait attaqué dans ses satires. Boursault, pour s'en venger, fit imprimer contre lui une comédie intitulée Satire des satires. Cependant, quand il sut Boileau malade à Bourbon, il aila le voir, et lui offrit sa bourse. Boileau, sensible à ce trait de générosité, ôta dans la suite, de ses satires, le nom de Boursault. (L. R.)

ce qui fait que je prends la plume à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à dix heures du soir, qui est une heure fort extraordinaire aux malades de Bourbon, pour vous dire que, malgré les tragiques remontrances de M. Bourdier, je me suis mis aujourd'hui dans le demi-bain, par le conseil de M. Amiot, et même de M. des Trapières, que j'ai appelé au conseil. Je n'y ai été qu'une heure; cependant j'en suis sorti beaucoup en meilleur état que je n'y étais entré, c'est-à-dire la poitrine beaucoup plus dégagée, les jambes plus légères, l'esprit plus gai : et même mon laquais m'ayant demandé quelque chose, je lui ai répondu un non à pleine voix qui l'a surpris lui-même, aussi bien qu'une servante qui était dans la chambre; et pour moi, j'ai cru l'avoir prononcé par enchantement. Il est vrai que je n'ai pu depuis rattraper ce tonlà; mais, comme vous voyez, monsieur, c'en est assez pour me remettre le cœurau ventre, puisque c'est une preuve que ma voix n'est pas entièrement perdue, et que le bain m'est très-bon. Je m'en vais piquer de ce côté-là, et je vous manderai le succès. Je ne sais pas pourquoi M. Fagon a molli si aisément sur les objections très-superstitieuses de M. Bourdier. Il y a tantôt six mois que je n'ai eu de véritable joie que ce soir. Adieu, mon cher monsieur; je dors en vous écrivant. Conservez-moi votre amitié, et croyez que si je recouvre la voix, je l'emploierai à publier à toute la terre la reconnaissance que j'ai des bontés-que vous avez pour moi, et qui ont encore accru de beaucoup la véritable estime et la sincère amitié que j'avais pour vous. J'ai été ravi, charmé, enchanté, du succès du quinquina; et ce qu'il a fait sur notre ami Hessein m'engage encore plus dans ses intérêts que la guérison de ma fièvre double-tierce.

## 16. RACINE A BOILEAU.

A Paris, ce 24 août 1687.

Je vous dirai, avant toutes choses, que M. Hessein, excepté quelque petit reste de faiblesse, est entièrement hors d'affaire, et ne prendra plus que huit jours du quinquina, à moins qu'il n'en prenne pour son plaisir; car la chose devient à la mode, et on commencera bientôt, à la fin des repas, à le servir comme le café et le chocolat. L'autre jour, à Marly, Monseigneur, après

un fort grand déjeuner avec madame la princesse de Conti et d'autres dames, en envoya querir deux bouteilles chez les apothicaires du roi, et en but le premier un grand verre; ce qui fut suivi par toute la compagnie, qui, trois heures après, n'en dina que mieux : il me sembla même que cela leur avait donné un plus grand air de gaieté ce jour-là; et, à ce même diner, je contai au roi votre embarras entre vos deux médecins, et la consultation très-savante de M. Bourdier. Le roi eut la bonté de me demander ce qu'on vous répondait là-dessus, et s'il y avait à délibérer.« Oh! « pour moi, s'écria naturellement madame la princesse de Conti, « qui était à table à côté de sa majesté, j'aimerais mieux ne parler « de trente ans, que d'exposer ainsi ma vie pour recouvrer la « parole. » Le roi, qui venait de faire la guerre à Monseigneur sur sa débauche de quinquina, lui demanda s'il ne voudrait point aussi tâter des eaux de Bourbon. Vous ne sauriez croire combien ' cette maison de Marly est agréable; la cour y est, ce me semble, toute autre qu'à Versailles. Il y a peu de gens, et le roi nomme tous ceux qui l'y doivent suivre. Ainsi tous ceux qui y sont, se trouvant fort honorés d'y être, y sont aussi de fort bonne humeur. Le roi même y est fort libre et fort caressant. On dirait qu'à Versailles il est tout entier aux affaires, et qu'à Marly il est tout à lui et à son plaisir. Il m'a fait l'honneur plusieurs fois de me parler, et j'en suis sorti à mon ordinaire, c'est-à-dire fort charmé de lui, et au désespoir contre moi : car je ne me trouve jamais si peu d'esprit que dans ces moments où j'aurais le plus d'envie d'en avoir.

Du reste, je suis revenu riche de bons mémoires <sup>2</sup>. J'y ai entretenu tout à mon aise les gens qui pouvaient me dire le plus de choses de la campagne de Lille. J'eus même l'honneur de demander cinq ou six éclaircissements à M. de Louvois, qui me parla avec beaucoup de bonté. Vous savez sa manière, et comme toutes ses paroles sont pleines de droit sens et vont au fait. En un mot, j'en sortis très-savant et très-content. Il me dit que, tout autant de difficultés que nous aurions, il nous écouterait avec plaisir. Les questions que je lui fis regardaient Charleroi et Douai. J'étais en

<sup>2</sup> Il ne perdait aucune occasion de rassembler des mémoires pour l'histoire du roi. (L. R.)

Anne-Marie de Bourbon, dite mademoiselle de Blois, fille de Louis XIV et de madame de la Vallière, avait épousé le prince de Conti. Blie eut la douleur de voir mourir son époux, le a novembre 1628, des suites de la petite véroie qu'elle lui avait communiquée.

peine pourquoi on alla d'abord à Charleroi, et si on avait déjà nouvelle que les Espagnols l'eussent rasé: car, en voulant écrire, je me suis trouvé arrêté tout à coup, et par cette difficulté, et par beaucoup d'autres que je vous dirai. Vous ne me trouverez peut-être, à cause de cela, guère plus avancé que vous, c'est-à-dire beaucoup d'idées et peu d'écriture. Franchement, je vous trouve fort à dire, et dans mon travail et dans mes plaisirs. Une heure de conversation m'était d'un grand secours pour l'un, et d'un grand aecroissement pour les autres.

Je viens de recevoir une lettre de vous. Je ne doute pas que vous n'ayez présentement reçu celle où je vous mandais l'avis de M. Fagon; et que M. Bourdier n'ait aussi reçu des nouvelles de M. Fagon même, qui ne serviront pas peu à le confirmer dans son avis. Tout ce que vous m'écrivez de votre peu d'appétit et de votre grand abattement est très considérable, et marque toujours, de plus en plus, que les eaux ne vous conviennent point. M. Fagon ne manquera pas de me répéter encore qu'il les faut quitter, et les quitter au plus vite; car, je vous l'ai mandé, il prétend que leur effet naturel est d'ouvrir l'appétit et de rendre les forces. Quand elles font le contraire, il y faut renoncer.

Je ne doute donc pas que vous ne vous remettiez bientôt en chemin pour revenir. Je suis persuadé comme vous que la joie de revoir un prince qui témeigne tant de bonté pour vous vous fera plus de bien que tous les remèdes. M. Roze m'avait déjà dit de vous mander de sa part qu'après Dieu, le roi était le plus grand médecin du monde; et je fus même fort édifié que M. Roze voulut bien mettre Dieu devant le roi. Je commence à soupçonner qu'il pourrait bien être en effet dans la dévotion. M. Nicole a donné depuis deux jours au public deux tomes de Réflexions sur les epitres et sur les évangiles, qui me semblent encore plus forts et plus édifiants que tout ce qu'il a fait. Je ne vous les envoie pas, parce que j'espère que vous serez bientôt de retour, et vous les trouverez infailliblement chez vous. Il n'a encore travaillé que sur la moitié des épîtres et des évangiles de l'année; j'espère qu'il achèvera le reste, pourvu qu'il plaise à Dieu et au révérend père de la Chaise de lui laisser encore un an de vie.

Il n'y a point de nouvelles de Hongrie que celles qui sont dans la Gazette. M. de Lorraine, en passant la Drave, a fait, ce me semble, une entreprise de fort grand éclat, et fort inutile. Cette

expédition a bien de l'air de celle qu'on se pour se courir Philisbourg. Il a trouvé au delà de la rivière un bois, et au delà de ce bois les ennemis retranchés jusqu'aux dents. M. de Termes est du nombre de ceux que je vous ai mandé qui avaient l'estomac farci de quinquina. Croyez-vous que le quinquina, qui vous a sauvé la vie, ne vous rendrait point la voix? Il devrait du moins vous être plus favorable qu'à un autre, vous qui vous êtes enroué tant de fois à le louer. Les comédiens, qui vous font si peu de pitié, sont pourtant toujours sur le pavé; et je crains, comme vous, qu'ils ne soient obligés de s'aller établir auprès des vignes de feu monsieur votre père ; ce serait un digne théâtre pour les œuvres de M. Pradon, j'allais ajouter de M. Boursault; mais je suis trop touché des honnêtetés que vous avez tout nouvellement reçues delui. Je ferai tantôt à M. Quinault celles que vous me mandez de lui faire. Il me semble que vous avancez furieusement dans le chemin de la perfection. Voilà bien des gens à qui vous avez pardonné.

On m'a dit, chez madame Manchon, que M. Marchand partait lundi prochain pour Bourbon:

Hui! vereor ne quid Andria apportet mali 2.

Franchement, j'appréhende un peu qu'il ne vous retienne. Il aime fort son plaisir. Cependant je suis assuré que M. Bourdier même vous dira de vous en aller. Le bien que les eaux vous pouvaient faire est peut-être fait : elles auront mis votre poitrine en bon train. Les remèdes ne font pas toujours sur-le-champ leur plein effet ; et mille gens, qui étaient allés à Bourbon pour des faiblesses de jambes, n'ont recommencé à bien marcher que lorsqu'ils ont été de retour chez eux. Adieu, mon cher monsieur ; vous me demandez pardon de m'avoir écrit une lettre trop courte, et vous avez raison de le demander ; et moi, je vous le demande d'en avoir écrit une trop longue, et j'ai peut-être raison aussi.

## 17. BOILEAU A RACINE.

A Bourbon, 28° août 1687-

Je ne m'étonne point, monsieur, que madame la princesse de Conti soit dans le sentiment où elle est. Quand elle aurait perdu

Le père de Boileau possédait des vignes du côté de Pantin, près du lieu où l'en transportait les immondices de Paris.

la voix, il lui resterait encore un million de charmes pour se consoler de cette perte; et elle serait encore la plus parfaite chose que la nature ait produite depuis longtemps. Il n'en est pas ainsi d'un misérable qui a besoin de sa voix pour être souffert des hommes, et qui a quelquesois à disputer contre M. Charpentier. Quand ce ne serait que cette dernière raison, il doit risquer quelque chose; et la vie n'est pas d'un si grand prix qu'il ne la puisse hasarder, pour se mettre en état d'interrompre un tel parleur. J'ai donc tenté l'aventure du demi-bain avec toute l'audace imaginable; mes valets faisant lire leur frayeur sur leurs visages, et M. Bourdier s'étant retiré pour n'être point témoin d'une entreprise si téméraire. A vous dire vrai, cette aventure a été un peu somblable à celle des maillotins dans Don Quichôtte: je veux dire qu'après bien des alarmes, il s'est trouvé qu'il n'y avait qu'à rire, puisque non seulement le bain ne m'a point augmenté la fluxion sur la poitrine, mais qu'il me l'a même fort soulagée; et que, s'il ne m'a rendu la voix, il m'a du moins en partie rendu la santé. Je ne l'ai encore essayé que quatre fois, et M. Amiot prétend le pousser jusqu'à dix; après quoi, si la voix ne me revient, il m'assure qu'il me donnera mon congé. Je conçois un fort grand plaisir à vous revoir et à vous embrasser; mais vous ne sauriez croire pourtant tout ce qui se présente d'affreux à mon esprit, quand je songe qu'il me faudra peut-être repasser muet par ces mêmes hôtelleries, et revenir sans voix dans ces mêmes lieux où l'on m'avait tant de fois assuré que les eaux de Bourbon me guériraient infailliblement. Il n'y a que Dieu et vos consolations qui me puissent soutenir dans une si juste occasion de désespoir.

J'ai été fort frappé de l'agréable débauche de Monseigneur chez madame la princesse de Conti: mais ne songe-t-il point à l'insulte qu'il a faite par là à tous messieurs de la faculté? Passe pour avaler le quinquina sans avoir la fièvre; mais de le prendre sans s'être préalablement fait saigner et purger, c'est une chose qui crie vengeance, et il y a une espèce d'effronterie à ne se point trouver mal après un tel attentat contre toutes les règles de la médecine. Si Monseigneur et toute sa compagnie avaient, avant tout, pris une dose de séné dans quelque sirop convenable, cela lui aurait à la vérité coûté quelques tranchées, et l'aurait mis, lui et tous les autres, hors d'état de diner; mais il y aurait eu

au moins quelques formes gardées, et M. Bachot aurait trouvé le trait galant. Au lieu que, de la manière dont la chose s'est faite, cela ne saurait jamais être approuvé que des gens de cour et du monde, et non point des véritables disciples d'Hippocrate, gens à barbe vénérable, et qui ne verront point assurément ce qu'il peut y avoir eu de plaisant à tout cela. Que si personne n'en a été malade, ils vous répondront qu'il y a eu du sortilége; et, en effet, monsieur, de la manière dont vous me peignez Marly, c'est un véritable lieu d'enchantement. Je ne doute point que les fées n'y habitent. En un mot, tout ce qui s'y dit et tout ce qui s'y fait me paraît enchanté; mais surtout les discours du maître du château ont quelque chose de fort ensorcelant, et ont un charme qui se fait sentir jusqu'à Bourbon. De quelque pitoyable manière que vous m'ayez conté la disgrace des comédiens, je n'ai pu m'empêcher d'en rire. Mais dites-moi, monsieur, supposé qu'ils aillent habiter où je vous ai dit, croyez-vous qu'ils boivent du vin du crù? Ce ne scrait pas une mauvaise pénitence à proposer à M. de Champmeslé pour tant de bouteilles de vin de Champagne qu'il a bues : vous savez aux dépens de qui. Vous avez raison de dire qu'ils auront là un merveilleux théâtre pour jouer les pièces de M. Pradon; et d'ailleurs ils y auront une commodité : c'est que quand le souffleur aura oublié d'apporter la copie de ses ouvrages, il en retrouvera infailliblement une bonne partie dans les précieux dépôts qu'on apporte tous les matins en cet endoit. M. Fagon n'a point écrit à M. Bourdier. Faites bien des compliments pour moi à M. Roze. Les gens de son tempérament sont de fort dangereux ennemis; mais il n'y a point aussi de plus chauds amis, et je sais qu'il a de l'amitié pour moi. Je vous félicite des conversations fructueuses que vous avez eues avec Mer de Louvois, d'autant plus que j'aurai part à votre récolte. Ne craignez point que M. Marchand m'arrête à Bourbon. Quelque amitié que j'aie pour lui, il n'entre point en balance avec vous, et l'Andrienne n'apportera aucun mal<sup>2</sup>. Je meurs d'envie de voir les Réflexions de M. Nicole; et je m'imagine que c'est Dieu qui me prépare ce livre à Paris, pour me consoler de mon infortune. J'ai fort ri de la raillerie que vous me faites sur les gens à qui j'ai pardonné. Cependant savez-vous bien qu'il y a à cela plus de mérite que vous

Médecin.

<sup>2</sup> Allusion au vers de Térence cité par Racine dans la lettre précédente.

ne croyez, si le proverbe italien est véritable, que Chi offende non perdona!

L'action de M. de Lorraine ne me paraît point si inutile qu'on se veut imaginer, puisque rien ne peut mieux confirmer l'assurance de ses troupes que de voir que les Turcs n'ont osé sortir de leurs retranchements, ni même donner sur son arrièregarde dans sa retraite : et il faut en effet que ce soient de grands coquins pour l'avoir ainsi laissé repasser la Drave. Croyez-moi, ils seront battus; et la retraite de M. de Lorraine a plus de rapport à la retraite de César quand il décampa devant Pompée qu'à l'affaire de Philisbourg. Quand vous verrez M. Hessein, faites-le ressouvenir que nous sommes frères en quinquina, puisqu'il nous a sauvé la vie à l'un et à l'autre. Vous pensez vous moquer, mais je ne sais pas si je n'en essayerai point pour le recouvrement de ma voix. Adieu, mon cher monsieur; aimez-moi toujours, ct croyez qu'il n'y a rien au monde que j'aime plus que vous. Je ne sais où vous vous êtes mis en tête que vous m'aviez écrit une longue lettre, car je n'en ai jamais trouvé une si courte.

#### 18. BOILEAU A RACINE.

## A Bourbon, 2º septembre 1687.

Ne vous étonnez pas, monsieur, si vous ne recevez pas des réponses à vos lettres aussi promptes que peut-être vous souhaitez, parce que la poste est fort irrégulière à Bourbon, et qu'on ne sait pas trop bien quand il faut écrire. Je commence à songer à ma retraite. Voilà tantôt la dixième fois que je me baigne; et, à ne vous rien celer, ma voix est tout au même état que quand je suis arrivé. Le monosyllabe que j'ai prononcé n'a été qu'un effet de ces petits tons que vous savez qui m'échappent quelquefois quand j'ai beaucoup parlé, et mes valets ont été un peu trop prompts à crier miracle. La vérite est pourtant que le bain m'a renforcé les jambes et fortisié la poitrine; mais pour ma voix, ni le bain, ni la boisson des eaux, ne m'y ont de rien servi. Il faut donc s'en aller de Bourbon aussi muet que j'y suis arrivé. Je ne saurais vous dire quand je partirai; je prendrai brusquement mon parti, et Dieu veuille que le déplaisir ne me tue pas en chemin! Tout ce que je vous puis dire, c'est que jamais exilé n'a quitte son pays avec

<sup>1</sup> Il avoue qu'il les a offensés. (L. R.)

tant d'affliction que je retournerai au mien. Je vous dirai encore plus : c'est que, sans votre considération, je ne crois pas que j'eusse jamais revu Paris, où je ne conçois aucun autre plaisir que celui de vous revoir. Je suis bien fâché de la juste inquiétude que vous donne la fièvre de M. votre jeune fils 1. J'espère que cela ne sera rien; mais si quelque chose me fait craindre pour lui, c'est le nombre de bonnes qualités qu'il a, puisque je n'ai jamais vu d'enfant de son âge si accompli en toutes choses. M. Marchand est arrivé ici samedi. J'ai été fort aise de le voir; mais je ne tarderai guère à le quitter. Nous faisons notre ménage ensemble. Il est toujours aussi bon et aussi méchant homme que jamais. J'ai su par lui tout ce qu'il y a de mal à Bourbon, dont je ne savais pas un mot à son arrivée. Votre relation de l'affaire de Hongrie m'a fait un très-grand plaisir, et m'a fait comprendre en très-peu de mots ce que les plus longues relations ne m'auraient peut-être pas appris. Je l'ai débitée à tout Bourbon, où il n'y avait qu'une relation d'un commis de M. Jacques<sup>2</sup>, où, après avoir parlé du grand vizir, on ajoutait, entre autres choses, que ledit vizir voulant réparer le grief qui lui avait été fait, etc. Tout le reste était de ce style. Adieu, mon cher monsieur; aimez-moi toujours, et croyez que vous seul êtes ma consolation.

Je vous écrirai en partant de Bourbon, et vous aurez de mes nouvelles en chemin. Je ne sais pas trop le parti que je prendrai à Paris. Tous mes livres sont à Auteuil, où je ne puis plus désormais aller les hivers. J'ai résolu de prendre un logement pour moi seul. Je suis las franchement d'entendre le tintamarre des nournces et des servantes. Je n'ai qu'une chambre et point de meubles au cloître où je suis. Tout ceci soit dit entre nous; mais cependant je vous prie de me mander votre avis. N'ayant point de voix; il me faut du moins de la tranquillité. Je suis las de me sacrifier au plaisir et à la commodité d'autrui. Il n'est pas vrai que je ne puisse bien vivre et tenir seul mon ménage : ceux qui le croient se trompent grossièrement. D'ailleurs je prétends désormais mener un genre de vie dont tout le monde ne s'accommodera pas.

<sup>1</sup> J.-B. Racine, fils aine; il était alors agé de neuf ans.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Entrepreneur de la fourniture des vivres dans l'armée du duc de Lorraine.

<sup>3</sup> Il demeurait alors chez M. Dongois, son neveu, et avait envic de vivre

seul. (L. R.)

4 Au cloitre Notre-Dame, chez l'abbé de Dreux, conseiller au parlement et

<sup>4</sup> Au cloitre Notre-Dame, chez l'abbé de Dreux, consciller au parlement et chanoine de l'église de Paris.

J'avais pris des mesures que j'aurais exécutées, si ma voix ne s'était point éteinte; Dieu ne l'a pas voulu. J'ai honte de moi-même, et je rougis des larmes que je répands en vous écrivant ces derniers mots.

#### 19. RACINE A BOILEAU.

A Paris, ce 5 septembre 1687.

J'avais destiné cette après-dinée à vous écrire fort au long; mais

Un cousin, abusant d'un fâcheux parentage 1,

est venu malheureusement me voir, et il ne fait que de sortir de chez moi. Je ne vous écris donc que pour vous dire que je reçus avant-hier une lettre de vous. Le P. Bouhours et le P. Rapin étaient dans mon cabinet quand je la reçus. Je leur en sis la lecture en la décachetant, et je leur sis un fort grand plaisir. Je regardais pourtant de loin, à mesure que je la lisais, s'il n'y avait rien dedans qui fût trop janséniste. Je vis vers la fin le nom de M. Nicole, et je sautai bravement, ou, pour mieux dire, lachement, pardessus. Je n'osai m'exposer à troubler la grande joie et même les éclats de rire que leur causèrent plusieurs choses fort plaisantes que vous me mandiez. Nous aurions été tous trois les plus contents du monde, si nous eussions trouvé à la fin de votre lettre que vous parliez à votre ordinaire, comme nous trouvions que vous écriviez avec le même esprit que vous avez toujours eu. Ils sont, je vous assure, tous deux fort de vos amis, et même fort bonnes gens. Nous avions été le matin entendre le P. de Villiers, qui faisait l'oraison funèbre de M. le Prince, grand-père de M. le Prince d'aujourd'hui. Il y a joint les louanges du dernier mort, et il s'est enfoncé jusqu'au cou dans le combat de Saint-Antoine; Dieu sait combien judicieusement! En vérité, il a beaucoup d'esprit; mais il aurait bien besoin de se laisser conduire. J'annonçai au P. Bouhours un nouveau livre qui excita fort sa curiosité: ce sont les Remarques de M. de Vaugelas, avec les notes de Thomas Gorneille. Cela est ainsi affiché dans Paris depuis quatre jours. Auriez-vous jamais cru voir ensemble M. de Vaugelas et M. de Corneille le jeune donnant des règles sur la langue 2?

<sup>·</sup> Épitre vi.

<sup>\*</sup> Vaugelas était mort en 1649.

J'eusse bien voulu vous pouvoir mander que M. de Louvois est guéri, en vous mandant qu'il a été malade; mais ma femme, qui revient de voir madame de la Chapelle¹, m'apprend qu'il a encore de la fièvre. Elle était d'abord comme continue, et même assez grande; elle n'est présentement qu'intermittente; et c'est encore une des obligations que nous avons au quinquina. J'espère que je vous manderai lundi qu'il est absolument guéri. Outre l'intérêt du roi et celui du public, nous avons, vous et moi, un intérêt très-particulier à lui souhaiter une longue santé. On ne peut pas nous témoigner plus de bonté qu'il nous en témoigne; et vous ne sauriez croire avec quelle amitié il m'a toujours demandé de vos nouvelles. Bonsoir, mon cher monsieur. Je salue de tout mon cœur M. Marchand. Je vous écrirai plus au long lundi. Mon fils est guéri.

# 20. BOILEAU A RACINE, AU CAMP DE MONS.

A Paris, 25° mars 1691.

Je ne voyais proprement que vous pendant que vous étiez a Paris; et depuis que vous n'y êtes plus, je ne vois plus, pour ainsi dire, personne. N'attendez donc pas que je vous rende nouvelles pour nouvelles, puisque je n'en sais aucunes. D'ailleurs, il n'est guère fait mention à Paris présentement que du siége de Mons, dont je ne crois pas vous devoir instruire. Les particularités que vous m'en avez mandées m'ont fait un fort grand plaisir. Je vous avoue pourtant que je ne saurais digérer que le roi s'expose comme il fait. C'est une mauvaise habitude qu'il a prise, dont il devrait se guérir; et cela ne s'accorde pas avec cette haute prudence qu'il fait paraître dans toutes ses autres actions. Est-il possible qu'un prince qui prend si bien ses mesures pour assiéger Mons, en prenne si peu pour la conservation de sa propre personne? Je sais bien qu'il a pour lui l'exemple des Alexandres et des Césars, qui s'exposaient de la sorte; mais avaient-ils raison de le faire? Je doute qu'il ait lu ce vers d'Horace :

Decipit exemplar vitis imitabile 2.

Je suis ravi d'apprendre que vous êtes dans un couvent, en même

Nièce de Boileau; c'est d'elle qu'il s'agit dans la lettre de Racine du 4 août

² L(v. I, ép. XIX, v. 17.

cellule que M. de Cavoie 1; car, bien que le logement soit un peu etroit, je m'imagine qu'on n'y garde pas trop étroitement les règles, et qu'on n'y fait pas la lecture pendant le diner, si ce n'est peut-être de lettres pareilles à la mienne. Je vous dis bien en partant que je ne vous plaignais plus, puisque vous faisiez le voyage avec un homme tel que lui, auprès duquel on trouve toutes sortes de commodités, et dont la compagnie pourrait consoler de toutes sortes d'incommodités. Et puis je vois bien qu'à l'heure qu'il est vous êtes un soldat parfaitement aguerri contre les périls et contre la fatigue. Je vois bien, dis-je, que vous allez recouvrer votre honneur à Mons, et que toutes les mauvaises plaisanteries du voyage de Gand ne tomberont plus que sur moi 2. M. de Cavoie a déjà assez bien commencé à m'y préparer. Dieu veuille seulement que je les puisse entendre, au hasard même d'y mal répondre! Mais, à ne vous rien celer, non-seulement mon mal ne finit point, mais je doute même qu'il guérisse. En récompense, me voilà fort bien guéri d'ambition et de vanité; et, en vérité, je ne sais si cette guérison-là ne vaut pas bien l'autre, puisqu'à mesure que les honneurs et les biens me fuient, il me semble que la tranquillité me vient. J'ai été une fois à notre assemblée depuis votre départ. M. de la Chapelle ne manqua pas, comme vous vous le figurez bien, de proposer d'abord une médaille sur le siège de Mons : et j'en imaginai une sur le...

# 21. RACINE A BOILEAU.

Au camp devant Mons, le 3° avril 1601.

On vous avait trop tôt mandé la prise de l'ouvrage à cornes: il ne fut attaqué pour la première fois qu'avant-hier. Encore fut-il abandonné un moment après par les grenadiers du régiment des Gardes, qui s'épouvantèrent mal à propos, et que leurs officiers ne purent retenir, même en leur présentant l'épée nue, comme pour les percer. Le lendemain, qui était hier, sur les neuf heures du matin, on recommença une autre attaque avec beaucoup plus de précaution que la précédente. On choisit pour cela huit compagnies de grenadiers, tant du régiment du Roi que d'autres régiments, qui tous méprisent fort les soldats des Gardes, qu'ils ap-

Louis d'Oger, marquis de Cavoie, était originaire de Picardie, grand maréchal des logis de la maison du roi, et très-lié avec Racine.

2 Voyez les *Mémoires* de Louis Racine.

pellent des Pierrots. On commanda aussi cent cinquante mousquetaires des deux compagnies, pour soutenir les grenadiers. L'attaque se fit avec une vigueur extraordinaire, et dura trois bons quarts d'heure; car les ennemis se défendirent en fort braves gens, et quelques-uns d'entre eux se colletèrent même avec quelques-uns de nos officiers. Mais comment auraient-ils pu faire? Pendant qu'ils étaient aux mains, tout notre canon tirait sans discontinuer sur les deux demi-lunes qui devaient les couvrir, et d'où, malgré cette tempête de canon, on ne laissait pourtant pas de faire un seu épouvantable. Nos bombes tombaient aussi à tous moments sur ces demi-lunes, et semblaient les renverser sens dessus dessous. Enfin nos gens demeurèrent les maitres, et s'établirent de manière qu'on n'a pas même osé depuis les inquiéter. Nous y avons bien perdu deux cents hommes, entre autres huit ou dix mousquetaires, du nombre desquels était le fils de M. le prince de Courtenai 1, qui a été trouvé mort dans la palissade de la demi-lune; car quelques mousquetaires poussèrent jusque dans cette demi-lune, malgré la défense expresse de M. de Vauhan et de M. de Maupertuis 2, croyant faire sans doute la même chose qu'à Valenciennes. Ils furent obligés de revenir fort vite sur leurs pas; et c'est là que la plupart furent tués ou blessés. Les grenadiers, à ce que dit M. de Maupertuis lui-même, ont été aussi braves que les mousquetaires. De huit capitaines, il y en a eu sept tués ou blessés. J'ai retenu cinq ou six actions ou paroles de simples grenadiers, dignes d'avoir place dans l'histoire; et je vous les dirai quand nous nous reverrons. M. de Châteauvillain<sup>3</sup>, fils de M. le grand trésorier de Pologne, était à tout, et est un des hommes de l'armée le plus estimé. La Chesnaye 'a aussi fort bien fait. Je vous les nomme tous deux, parce que vous les connaissez particulièrement; mais je ne vous puis dire assez de bien du premier, qui joint beaucoup d'esprit à une fort grande valeur. Je voyais toute l'attaque fort à mon aise, d'un peu loin à la vérité; mais j'avais de fort bonnes lunettes, que

Louis-Gaston, fils ainé de Louis-Charles, prince de Courtenai, n'avait guère que vingt ans lorsqu'il fut tué.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Louis de Melun, marquis de Maupertuis, capitaine de la première compagnie de mousquetaires, mort en 1721, sans postérité, à l'âge de quatre-vingt-six ans.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le comte de Morstein, grand trésorier de Pologne, s'était établi en France, où il avait acquis le comté de Châteauvillain.

<sup>4</sup> On lit dans le Journal de Dangeau 'que la Chesnaye eut un cheval tué sous les, entre le roi et le comte de Toulouse.

je ne pouvais presque tenir fermes, tant le cœur me battait à voir tant de braves gens dans le péril! On fit une suspension pour retirer les morts de part et d'autre. On trouva de nos mousquetaires morts dans le chemin couvert de la demi-lune. Deux mousquetaires blessés s'étaient couchés parmi ces morts, de peur d'être achevés: ils se levèrent tout à coup sur leurs pieds, pour s'en revenir avec les morts qu'on remportait; mais les conemis prétendirent qu'ayant été trouvés sur leur terrain, ils devaient demeurer prisonniers. Notre officier ne put pas en disconvenir, mais il voulut au moins donner de l'argent aux Espagnols, afin de faire traiter ces deux mousquetaires, Les Espagnols répondirent : « Ils seront « mieux traités parmi nous que parmi vous, et nous avons de « l'argent plus qu'il n'en faut pour nous et pour eux. » Le gouverneur fut un peu plus incivil; car M. de Luxembourg lui ayant envoyé une lettre par un tambour, pour s'informer si le chevalier d'Estrades<sup>1</sup>, qui s'est trouvé perdu, n'était point du nombre des prisonniers qui ont été faits dans ces deux actions, le gouverneur ne voulut ni lire la lettre, ni voir le tambour.

On a pris aujourd'hui deux manières de paysans qui étaient sortis de la ville avec des lettres pour M. de Castanaga<sup>2</sup>. Ces lettres portaient que la place ne pouvait plus tenir que cinq ou six jours. En récompense, comme le roi regardait de la tranchée tirer nos batteries cette après-dinée, un homme, qui apparemment était quelque officier ennemi, déguisé en soldat avec un simple habit gris, est sorti, à la vue du roi, de notre tranchée; et, traversant jusqu'à une demi-lune des ennemis, s'est jeté dedans, et on a vu deux des ennemis venir au-devant de lui pour le recevoir. J'étais aussi dans la tranchée dans ce temps-là, et je l'ai conduit de l'œil jusque dans la demi-lune. Tout le monde a été surpris au dernier point de son impudence; mais vraisemblablement il n'empêchera pas la place d'être prise dans cinq ou six jours 3. Toute la demi-lune est presque éboulée, et les remparts de ce côté-la ne tiennent plus à rien : on n'a jamais vu un tel feu d'artillerie. Quoique je vous dise que j'ai été dans la tranchée, n'allez pas croire que j'aie été dans aucun péril : les ennemis ne tiraient plus de ce côté-là, et nous étions tous, ou appuyés sur le parapet, ou

Gabriel-Joseph, second fils du maréchal d'Estrades, fut tué le s août de l'année suivante, au combat de Steinkerque.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gouverneur de Bruxeiles.

<sup>3</sup> Elle le fut en effet le 9 avril 1691, six jours après la date de cotte lettre.

debout sur le revers de la tranchée; mais j'ai couru d'autres périls, que je vous conterai en riant quand nous serons de retour.

Je suis, comme vous, tout consolé de la réception de Fontenelle. M. Roze paraît fâché de voir, dit-il, l'Académie in pejus ruere. Il vous fait ses haise-mains avec des expressions très-fortes, à son ordinaire. M. de Cavoie, et quantité de nos communs amis, m'ont chargé aussi de vous en faire. Voilà, ce me semble, une assez lougue lettre; mais j'ai les pieds chauds, et je n'ai guère de plus grand plaisir que de causer avec vous. Je crois que le nez a saigné au prince d'Orange, et il n'est tantôt plus fait mention de lui. Vous me ferez un extrême plaisir de m'écrire, quand cela vous fera aussi quelque plaisir. Je vous prie de faire mes baise-mains à M. de la Chapelle. Ayez la bonté de mander à ma femme que vous avez reçu de mes nouvelles.

J'ai oublié de vous dire que, pendant que j'étais sur le mont Pagnotte à regarder l'attaque, le R. P. de la Chaise était dans la tranchée, et même fort près de l'attaque, pour la voir plus distinctement. J'en parlais hier au soir à son frère ', qui me dit tout naturellement : « Il se fera tuer un de ces jours. » Ne dites rien de cela à personne; car on croirait la chose inventée, et elle est trèsvraie et très-sérieuse.

### 22. RACINE A BOILEAU.

A Versailles, ce mardi 8 avril 1692.

Madame de Maintenon m'a dit ce matin que le roi avait réglé notre pension à quatre mille francs pour moi, et à deux mille francs pour vous : cela s'entend sans y comprendre notre pension de gens de lettres. Je l'ai fort remerciéc pour vous et pour moi. Je viens aussi tout à l'heure de remercier le roi. Il m'a paru qu'il avait quelque peine qu'il y eût de la diminution; mais je lui ai dit que nous étions trop contents. J'ai plus appuyé encore sur vous que sur moi, et j'ai dit au roi que vous prendriez la liberté de lui écrire pour le remercier, n'osant pas lui venir donner la peine d'élever s'a voix à pour vous parler. J'ai dit en propres paroles : « Sire, il a « plus d'esprit que jamais, plus de zèle pour votre majesté, et plus

<sup>1</sup> Le comte de la Chaise, capitaine de la porte du roi.

<sup>2</sup> D'historiographes.

Boileau commençait à devenir un peu sourd. (L. R.)

« d'envie de travailler pour votre gloire. » Vous voyez enfin que les choses ont été réglées comme vous l'aviez souhaité vous-même. Je ne laisse pas d'avoir une vraie peine de ce qu'il semble que je gagne à cela plus que vous ; mais outre les dépenses et les fatigues des voyages, dont je suis assez aise que vous soyez délivré, je vous connais si noble et si plein d'amitié, que je suis assuré que vous souhaiteriez de bon cœur que je fusse encore mieux traité. Je serai très-content si vous l'êtes en effet. J'espère vous revoir bientôt. Je demeure ici pour voir de quelle manière la chose doit tourner; car on ne m'a point encore dit si c'est par un brevet, ou si c'est à l'ordinaire sur la cassette, Je suis entièrement à vous. Il n'y a rien de nouveau ici. On ne parle que du voyage ', et tout le monde n'est occupé que de ses équipages.

Je vous conseille d'écrire quatre lignes au roi, et autant à madame de Maintenon, qui assurément s'intéresse toujours avec beaucoup d'amitié à tout ce qui vous touche. Envoyez-moi vos lettres par la poste, ou par votre jardinier, comme vous le jugerez à propos.

### 23. BOILEAU A RACINE.

A Paris, 9e avril 1692.

Étes-vous fou avec vos compliments? Ne savez-vous pas bien que c'est moi qui ai, pour ainsi dire, prescrit la chose de la manière qu'elle s'est faite? et pouvez-vous douter que je ne sois parfaitement content d'une affaire où l'on m'accorde tout ce que je demandais? Tout va le mieux du monde, et je suis encore plus rejoui pour vous que pour moj-mème.

Je vous envoie deux lettres, que j'écris, suivant vos conseils, l'une au roi, l'autre à madame de Maintenon. Je les ai écrites sans faire de brouillon, et je n'ai point ici de conseil : ainsi je vous prie d'examiner si elles sont en état d'être données, afin que je les réforme si vous ne les trouvez pas bien. Je vous les envoie pour cela toutes décachetées; et, supposé que vous jugiez à propos de les présenter, prenez la peine d'y mettre votre cachet. Je verrai au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Que ce scrupule est devenu rare parmi les gens de lettres! (L. R.)

<sup>2</sup> Le voyage de Flandre: il eut lieu le mois suivant, et le roi y fut suivi de toute sa cour. Le siège et la prise de Namur, en présence de cent mille hommes commandés par le prince d'Orange et l'électeur de Bavière, furent les événements les plus remarquables de cette campagne.

jourd'hui madame Racine pour la féliciter. Je vous donne le bonjour, et suis tout à vous. Je ne reçus votre lettre qu'hier tout au soir, et je vous envoie mes trois lettres aujourd'hui à huit heures par la poste. Voilà, ce me semble, une assez grande diligence pour le plus paresseux de tous les hommes.

#### 24. RACINE A BOILEAU.

#### A Versailles, ce 11° avril 1692.

Je vous renvoie vos deux lettres avec mes remarques, dont vous sercz tel usage qu'il vous plaira. Tâchez de me les renvoyer avant six heures, ou, pour mieux dire, avant cinq heures et demie du soir, afin que je les puisse donner avant que le roi entre chez madame de Maintenon. J'ai trouvé que la trompette et les sourds étaient trop joués', et qu'il ne fallait point trop appuyer sur votre incommodité, moins encore chercher de l'esprit sur ce sujet. Du reste, les lettres seront fort bien, et il n'en faut pas davantage. Je m'assure que vous donnerez un meilleur tour aux choses que j'ai ajoutées. Je ne veux point saire attendre votre jardinier.

Je n'ai point encore de nouvelles de la manière dont notre affaire sera tournée. M. de Chevreuse veut que je le laisse achever ce qu'il a commencé, et dit que nous nous en trouverons bien. Je vous conseille de lui écrire un mot à votre loisir. On ne peut pas avoir plus d'amitié qu'il en a pour vous.

# 25. RACINE A BOILEAU.

#### Versailles, 11 ou 12 avril 1692.

Vos deux lettres sont à merveille, et je les donnerai tantôt. M. de Pontchartrain oublia de parler hier, et ne peut parler que dimanche; mais j'en fus bien aise, parce que M. de Chevreuse aura le temps de le voir. M. de Pontchartrain me parla de notre autre pension, et de la petite académie, mais avec une bonté incroyable, en me disant que dans un autre temps il prétend bien faire d'autres choses pour vous et pour moi.

Je ne crois pas aller à Auteuil: ainsi ne m'y attendez point. Je ne crois pas même aller à Paris encore demain; et, en ce cas, je vous prie de tout mon cœur de faire bien mes excuses à M. de Pont-

Boilean avait apparemment fait sur la surdité quelque plaisanterie qui ne plut pas à l'ami dont il faisait son juge. (L.R.)

chartrain, que j'ai une extrême impatience de revoir. Madame sa mère me demanda hier fort obligeamment si nous n'allions pas toujours chez lui; je lui dis que c'était bien notre dessein de recommencer à y aller.

J'envoie à Paris pour un volume de M. de Noailles, que mon laquais prétend avoir reporté chez lui, et qu'on n'y trouve point. Cela me désole. Je vous prie de lui dire si vous ne croyez point l'avoir chez vous. Je vous donne le bonjour.

# 26. RACINE A BOILEAU.

Au camp de Gévries, 21º mai 1692.

Il faut que j'aime M. Vigan 2 autant que je fais, pour ne pas lui vouloir beaucoup de mal du contre-temps dont il a été cause. Si je n'avais pas eu des embarras, tels que vous pouvez vous imaginer, je vous aurais été chercher à Auteuit. Je ne vous ai pas écrit pendant le chemin, parce que j'étais chagrin au dernier point d'un vilain clou qui m'est venu au menton, qui m'a fait de fort grandes douleurs, jusqu'à me donner la fièvre deux jours et deux nuits. Il est percé, Dieu merci, et il ne me reste plus qu'un emplâtre qui me défigure, et dont je me consolerais volontiers, sans toutes les questions importunes que cela m'attire à tout moment.

Le roi fit hier la revue de son armée et de celle de M. de Luxembourg. C'était assurément le plus grand spectacle qu'on ait vu depuis plusieurs siècles. Je ne me souviens point que les Romains en aient vu un tel; car leurs armées n'ont guère passé, ce me semble, quarante ou tout au plus cinquante mille hommes; et il y avait hier six-vingt mille hommes ensemble sur quatre lignes. Comptez qu'à la rigueur il n'y avait pas là-dessus trois mille hommes à rabattre. Je commençai à onze heures du matin à marcher; j'allai toujours au grand pas de mon cheval, et je ne finis qu'à huit heures du soir; enfin on était deux heures à aller du bout d'une ligne à l'autre. Mais si on n'a jamais vu tant de troupes ensemble, assurez-vous qu'on n'en a jamais vu de si belles. Je vous rendrais un fort bon compte des deux lignes de l'armée du roi et

<sup>&#</sup>x27; C'est le fils du précédent, reçu en survivance de son père au mois de decembre 1693.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il habitait Versailles; et c'est chez lui que Racine plaça son fils ainé lorsqu'il travai!!ait dans les bureaux de M. de Torci, ministre des affaires étraugères.

de la première de l'armée de M. de Luxembourg; mais quant à sa second ligne, je ne vous en puis parler que sur la foi d'autrur. J'étais si las, si ébloui de voir briller des épées et des mousquets, si étourdie d'entendre des tambours, des trompettes et des timbales, qu'en vérité je me laissais conduire à mon cheval, sans plus avoir d'attention à rien; et j'eusse voulu de tout mon cœur que tous les gens que je voyais eussent été chacun dans leur chaumière ou dans leur maison, avec leurs femmes et leurs enfants; et moi, dans ma rue des Maçons, avec ma famille. Vous avez peut-être trouvé dans les poemes épiques les revues d'armée fort longues et fort ennuyeuses; mais celle-ci m'a paru tout autrement longue, et même (pardonnez-moi cette espèce de blasphème) plus lassante que celle de la Pucelle. J'étais, au retour, à peu près dans le même état que nous étions vous et moi dans la cour de l'abbaye de Saint-Amand 2. A cela près, je ne sus jamais si charmé et si étonné que je le fus de voir une puissance si formidable. Vous jugez bien que tout cela nous prépare de belles matières. On m'a donné un ordre de bataille des deux armées. Je vous l'aurais envoyé volontiers; mais il y en a ici mille copies, et je ne doute pas qu'il n'y en ait bientôt autant à Paris. Nous sommes ici campés le long de la Trouille, à deux lieues de Mons. M. de Luxembourg est campé près de Binche, partie sur le ruisseau qui passe aux Estines, et partie sur la Haisne, où ce ruisseau tombe. Son armée est de soixante-six bataillons et de deux cent neuf escadrons; celle du roi, de quarante-six bataillons et de quatre-vingt-dix escadrons. Vous voyez par là que celle de M. de Luxembourg occupait bien plus de terrain que celle du roi. Son quartier général (j'entends celui de M. de Luxembourg) est à Thieusies. Vous trouverez tous ces villages dans la carte. L'une et l'autre se mettent en marche après-demain. Je pourrai bien n'être pas en état de vous écrire de cinq ou six jours: c'est pourquoi je vous écris aujourd'hui une si longue lettre. Ne trouvez point étrange le peu d'ordre que vous y trouverez : je vous écris au bout d'une table environnée de gens qui raisonnent de nouvelles, et qui veulent à tous moments que j'entre dans la conversation. Il vint hier de Bruxelles un rendu, qui dit que M. le

Racine, lors de son mariage, demeurait rue Saint-André-des-Arcs, au coin de la rue de l'Éperon. En 1686, il prit un logement rue des Maçons, près de la Sorbonne; et, en 1693, il occupa la maison rue des Marais, faubourg Swint-Germain, dans laquelle il est mort.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Près de Tournai, pendant la campagne de 1678/

prince d'Orange assemblait quelques troupes à Auderleck, qui en est à trois quarts de lieue. On demanda au rendu ce qu'on disait à Bruxelles. Il répondit qu'on y était fort en repos, parce qu'on était persuadé qu'il n'y avait à Mons qu'un camp volant, que le roi n'était point en Flandre, et que M. de Luxembourg était en Italie.

Je ne vous dis rien de la marine; vous êtes à la source, et nous ne les savons qu'après vous. Vraisemblablement j'aurai bientôt de plus grandes choses à vous mander qu'une revue, quelque grande et quelque magnifique qu'elle ait été. M. de Cavoie vous baise les mains. Je ne sais ce que je ferais sans lui; il faudrait en vérité que je renonçasse aux voyages, et au plaisir de voir tout ce que je vois. M. de Luxembourg, dès le premier jour que nous arrivàmes, envoya dans notre écurie un des plus commodes chevaux de la sienne, pour m'en servir pendant la campagne. Vous n'avez jamais vu homme de cette bonté et de cette magnificence : il est encore plus à ses amis, et plus aimable à la tête de sa formidable armée, qu'il n'est à Paris et à Versailles. Je vous nommerais au contraire certaines gens qui ne sont pas reconnaissables dans ce paysci, et qui, tout embarrassés de la sigure qu'ils y font, sont à peu près comme vous dépeignez le pauvre M. Jannart , quand il commençait une courante 2. Adieu, mon cher monsieur; voilà bien du verbiage, mais je vous écris au courant de ma plume, et me laisse entrainer au plaisir que j'ai de causer avec vous comme si j'étais dans vos allées d'Auteuil. Je vous prie de vous souvenir de moi dans la petite académie, et d'assurer M. de Pontchartrain 3 de mes très-humbles respects. Faites aussi mille compliments pour moi à M. de la Chapelle. Je prévois qu'il y aura bientôt matière à des types plus magnifiques qu'il n'en a encore imaginés. Écrivezmoi le plus souvent que vous pourrez, et forcez votre paresse. l'endant que j'essuie de longues marches et des campements fort incommodes, serez-vous fort à plaindre quand vous n'aurez que la fatigue d'écrire des lettres bien à votre aise dans votre cabinet?

geste et même la voix de ceux qu'il voulait contresaire.

Oncle de madame de la Fontaine, enveloppé dans la disgrace du surintendant Pouquet, dont il était substitut dans la charge de procureur général, et exilé à Limoges en 1663.

<sup>2.</sup> Boileau était fort bon mime, et savait parfaitement imiter la démarche, le

<sup>3</sup> Louis Phelypeaux, comte de Pontchartrain, fut nommé ministre et secrétaire d'Etat en 1690, et chancelier en 1690. Il mourut en 1727, àgé de quatre-vingt-cinq ans.

#### 27. RACINE A BOILEAU.

Au camp de Gévries, le 22º mai 1692.

Comme j'étais fort interrompu hier en vous écrivant, je fis une grosse faute dans ma lettre, dont je ne m'aperçus que lorsqu'on l'eut portée à la poste. Au lieu de vous dire que le quartier principal de M. de Luxembourg était aux hautes Estines, je vous marquai qu'il était à Thieusies, qui est un village à plus de trois ou quatre lieues de là, et où il devait aller camper en partant des Estines, à ce qu'on m'avait dit : on parlait même de cela autour de moi pendant que j'écrivais. J'ai donc cru que je vous ferais plaisir de vous détromper, et qu'il valait mieux qu'il vous en coutat un petit port de lettre, que quelque grosse gageure où vous pourriez vous engager mal à propos, ou contre M. de la Chapelle, ou contre M. Hessein. J'ai surtout pali quand j'ai songé au terrible inconvénient qui arriverait, si ce dernier avait quelque avantage sur vous; car je me souviens du bois qu'il mettait à la droite opiniâtrément, malgré tous les serments et toute la raison de M. de Guilleragues :, qui en pensa devenir fou. Dieu vous garde d'avoir jamais tort contre un tel homme! Je monte en carrosse pour aller à Mons, où M. de Vauban m'a promis de me faire voir les nouveaux ouvrages qu'il y a faits. J'y allai l'autre jour dans ce même dessein; mais je souffrais alors tant de mal, que je ne songeai qu'à m'en revenir au plus vite.

## 28. RACINE A BOILEAU.

Au camp devant Namur, le 3º juin 1692.

J'ai été si troublé depuis huit jours de la petite vérole de mon tils, que j'appréhendais qui ne fût fort dangereuse, que je n'ai pas eu le courage de vous mander aucunes nouvelles. Le siége a bien avancé durant ce temps-là, et nous sommes, à l'heure qu'il est, au corps de la place. Il n'a point fallu pour cela détourner la Meuse, comme vous m'écrivez qu'on le disait à Paris, et ce qui serait une étrange entreprise; on n'a pas même eu besoin d'appeler les mousquetaires, ni d'exposer beaucoup de braves gens. M. de Vauban, avec son canon et ses bombes, a fait lui seul toute l'expédition. Il a trouvé des hauteurs au deçà et au delà de la Meuse, où il a

<sup>·</sup> C'est à lui que Boileau a adressé sa ve épitre.

placé ses batteries. Il a conduit sa principale tranchée dans un terrain assez resserré, entre des hauteurs et une espèce d'étang d'un côté, et la Meuse de l'autre. En trois jours il a poussé son travail jusqu'à un petit ruisseau qui coule au pied de la contrescarpe, et s'est rendu maitre d'une petite contre-garde revêtue qui était en deçà de la contrescarpe; et de là, en moins de seize heures, a emporté tout le chemin couvert, qui était garni de plusieurs rangs de palissades, a comblé un fossé large de dix toises et profond de huit pieds, et s'est logé dans une demi-lune qui était au-devant de la courtine, entre un demi-bastion qui est sur le bord de la Mouse, à la gauche des assiégeants, et un bastion qui est à leur droite: en telle sorte que cette place si terrible, en un mot Namur, a vu tous ses dehors emportés dans le peu de temps que je vous ai dit, sans qu'il en ait coûté au roi plus de trente hommes. Ne croyez pas pour cela qu'on ait eu affaire à des poltrons : tous ceux de nos gens qui ont été à ces attaques sont étonnés du courage des assiégés. Mais vous jugerez de l'effet terrible du canon et des bombes, quand je vous dirai, sur le rapport d'un officier espagnol qui fut pris hier dans les dehors, que notre artillerie leur a tué en deux jours douze cents hommes. Imaginez-vous trois batteries qui se croisent, et qui tirent continuellement sur de pauvres gens qui sont vus d'en haut et de revers, et qui ne peuvent pas trouver un seul coin où ils soient en sûreté. On dit qu'on a trouvé les dehors tous pleins de corps dont le canon a emporté les têtes, comme si on les avait coupées avec des sabres.

Cela n'empêche pas que plusieurs de nos gens n'aient fait des actions de grande valeur. Les grenadiers du régiment des Gardes françaises et ceux des Gardes suisses se sont entre autres extrêmement distingués. On raconte plusieurs actions particulières, que je vous redirai quelque jour, et que vous entendrez avec plaisir; mais en voici une que je ne puis différer de vous dire, et que j'ai oui conter au roi même. Un soldat du régiment des fusilliers, qui travaillait à la tranchée, y avait posé un gabion; un coup de canon vint, qui emporta son gabion; aussitôt il en alla poser à la même place un autre, qui fut sur-le-champ emporté par un autre coup de canon. Le soldat, sans rien dire, en prit un troisième, et l'alla poser; un troisième coup de canon emporta ce troisième gabion. Alors le soldat rebuté se tint en repos; mais son officier lui commanda de ne point laisser cet endroit sans gabion. Le soldat dit:

« J'irai, mais j'y serai tué. » Il y alla, et, en posant son quatrième gabion, eut le bras fracassé d'un coup de canon. Il revint soutenant son bras pendant avec l'autre bras, et se contenta de dire à son officier: « Je l'avais bien dit. » Il fallut lui couper le bras, qui ne tenait presque à rien. Il souffrit cela sans desserrer les dents, et, après l'opération, dit froidement : « Je suis donc hors d'état de travailler; c'est maintenant au roi à me nourrir. » Je crois que vous me pardonnerez le peu d'ordre de cette narration; mais assurez-vous qu'elle est fort vraie. M. de Cavoie me presse d'achever ma lettre. Je vous dirai donc en deux mots, pour l'achever, qu'apparemment la ville sera prise en deux jours. Il y a déjà une grande brèche au bastion, et même un officier vient, dit-on, d'y monter avec deux ou trois soldats, et s'en est revenu parce qu'il n'était point suivi, et qu'il n'y avait encore aucun ordre pour cela. Vous jugez bien que ce bastion ne tiendra guère; après quoi il n'y a plus que la vieille enceinte de la ville, où les assiégés ne nous attendront pas; mais vraisemblablement la garnison laissera faire la capitulation aux bourgeois, et se retirera dans le château, qui ne fait pas plus de peur à M. de Vauban que la ville. M. le prince d'Orange n'a point encore marché, et pourra bien marcher trop tard. Nous attendons avec impatience des nouvelles de la mer.

Je ne suis point surpris de tout ce que vous me mandez du gouverneur, qui a fait déserter votre assemblée à son pupille '. J'ai ri de bon cœur de l'embarras où vous êtes sur le rang où vous devez placer M. de Richesource <sup>2</sup>. Ce que vous dites des esprits médiocres est fort vrai, et m'a frappé, il y a longtemps, dans votre Poétique <sup>3</sup>. M. de Cavoie vous fait mille baisemains, et M. Roze aussi, qui m'a consié les grands dégoûts qu'il avait de l'Académie, jusqu'à méditer même d'y faire retrancher les jetons, s'il n'était, dit-il, retenu par la charité. Croyez-vous que les jetons durent beaucoup, s'il ne tient qu'à la charité de M. Roze qu'ils ne soient retranchés? Adieu, monsieur; je vous conseille d'écrire un mot à

Le duc de Chartres était fort assidu aux assemblées de l'Académie. Le marquis d'Arcy, son gouverneur, qui voulait lui donner une éducation toute militaire, ne lui permit plus d'assister à ces assemblées. (L. R.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jean de Sourdière de Richesource donnait des leçons publiques sur l'éloquence, dans une chambre qu'il occupait place Dauphine. Il a publié ses leçons sous le titre de Conférences oratoires, et il a fait un ouvrage critique, intitulé le Camouflet des auteurs Ce Richesource avait été le maître d'éloquence de Fléchier. (L. R.)

<sup>3</sup> Chant IV, v. 111.

M. le contrôleur général lui-même (M. de Pontchartrain), pour le prier de vous faire mettre sur l'état de distribution; et cela sera fait aussitôt. Vous êtes pourtant en fort bonnes mains, puisque M. de Bie a promis de vous faire payer. C'est le plus honnête homme qui se soit jamais mêlé de finances. Mes compliments à M. de la Chapelle.

#### 29. RACINE A BOILEAU.

Au camp près de Namur, le 15 juin 1692.

Je ne vous ai point écrit sur l'attaque d'avant-hier; je suis accablé de lettres qu'il me faut écrire à des gens beaucoup moins raisonnables que vous, et à qui il faut faire, des réponses bien malgré moi. Je crois que vous n'aurez pas manqué de relations. Ainsi, sans entrer dans des détails ennuyeux, je vous manderai succinctement ce qui m'a le plus frappé dans cette action. Comme la garnison est au moins de six mille hommes, le roi avait pris de fort grandes précautions pour ne pas manquer son entreprise. Il s'agissait de leur enlever une redoute et un retranchement de plus de quatre cents toises de long, d'où il sera fort facile de foudroyer le reste de leurs ouvrages, cette redoute étant au plus haut de la montagne, et par conséquent pouvant commander aux ouvrages à cornes qui couvrent le château de ce côté-là. Ainsi le roi, outre les sept bataillons de tranchée, avait commandé deux cents de ses mousquetaires, cent cinquante grenadiers à cheval et quatorze compagnies d'autres grenadiers, avec mille ou douze cents travailleurs, pour le logement qu'on voulait faire; et, pour mieux intimider les ennemis, il sit paraître tout à coup sur la hauteur la brigade de son régiment, qui est encore composée de six bataillons. Il était là en personne à la tête de son régiment, et donnait ses ordres à la demi-portée du mousquet. Il avait seulement devant lui trois gabions, que le comte de Fiesque, qui était son aide de camp de jour, avait fait poser pour le couvrir; mais ces gabions, presque tous pleins de pierres, étaient la plus dangereuse défense du monde : car un coup de canon qui eut donné dedans aurait fait un beau massacre de tous ceux qui étaient derrière. Néanmoins un de ces gabions sauva peut-être la vie au roi, ou à Monsei-GNEUR, ou à Monsieur, qui tous deux étaient à ses côtés; car il

a Jean-Louis, comte de Lavague et de Fiesque.

rompit le coup d'une balle de mousquet qui venait droit au rot, et qui, en se détournant un peu, ne fit qu'une contusion au bras de M. le comte de Toulouse', qui était, pour ainsi dire, dans les jambes du roi.

Mais pour revenir à l'attaque, elle se sit dans un ordre merveilleux. Il n'y eut pas jusqu'aux mousquetaires qui ne firent pas un pas plus qu'on ne leur avait commandé. A la vérité, M. de Maupertuis, qui marchait à leur tête, leur avait déclaré que, si quel-qu'un osait passer devant lui, il le tuerait. Il n'y en eut qu'un seul qui, ayant osé désobéir et passer devant lui, il le porta par terre de deux coups de sa pertuisane, qui ne le blessèrent pourtant point. On a fort loué la sagesse de M. de Maupertuis; mais il faut vous dire aussi deux traits de M. de Vauban, que je suis assuré qui vous plairont. Comme il connaît la chaleur du soldat dans ces sortes d'attaques, il leur avait dit : « Mes enfants, on ne vous « défend pas de poursuivre les ennemis quand ils s'enfuiront; « mais je ne veux pas que vous alliez vous faire échiner mal à « propos sur la contrescarpe de leurs autres ouvrages. Je retiens « donc à mes côtés cinq tambours, pour vous rappeler quand il « sera temps. Dès que vous les entendrez, ne manquez pas de re-« venir chacun à vos postes. » Cela fut fait comme il l'avait concerté. Voilà pour la première précaution. Voici la seconde. Comme le retranchement qu'on attaquait avait un fort grand front, il sit mettre sur notre tranchée des espèces de jalons, vis-à-vis desquels chaque corps devait attaquer et se loger, pour éviter la confusion; et la chose réussit à merveille. Les ennemis ne soutinrent point, et n'attendirent pas même nos gens : ils s'enfuirent après qu'ils eurent fait une seule décharge, et ne tirèrent plus que de leurs ouvrages à cornes. On en tua bien quatre ou cinq cents; entre autres un capitaine espagnol, fils d'un grand d'Espagne, qu'on nomme le comte de Lémos. Celui qui le tua était un des grenadiers à cheval, nommé Sans-Raison. Voilà un vrai nom de grenadier. L'Espagnol lui demanda quartier, et lui promit cent pistoles, lui montrant même sa bourse, où il y en avait trentecinq. Le grenadier, qui venait de voir tuer le lieutenant de sa compagnie, qui était un fort brave homme, ne voulut point faire de quartier, et tua son Espagnol. Les ennemis envoyèrent deman-der le corps, qui leur fut rendu; et le grenadier Sans-Raison ren-

<sup>·</sup> Ce prince venait d'atteindre sa quatorzième année.

dit aussi les trente-cinq pistoles qu'il avait prises au mort, en disant : « Tenez, voilà son argent, dont je ne veux point; les gre« nadiers ne mettent la main sur les gens que pour les tuer. »

Vous ne trouverez point peut-être ces détails dans les relations que vous lirez, et je m'assure que vous les aimerez bien autant qu'une supputation exacte du nom des bataillons et de chaque compagnie des gens détachés; ce que M. l'abbé de Dangeau ne manquerait pas de rechercher bien curieusement.

Je vous ai parlé du lieutenant de la compagnie des grenadiers qui fut tué, et dont Sans-Raison vengea la mort. Vous ne serez peut-être pas fâché de savoir qu'en lui trouva un cilice sur le corps. Il était d'une piété singulière, et avait même fait ses dévotions le jour d'apparavant. Respecté de toute l'armée pour sa valeur, accompagnée d'une douceur et d'une sagesse merveilleuse, le roi l'estimait beaucoup, et a dit, après sa mort, que c'était un homme qui pouvait prétendre à tout. Il s'appelait Roquevert. Croyez-vous que frère Roquevert ne valut pas bien frère Muce? Et si M. de la Trappe l'avait connu, aurait-il mis, dans la vie de frère Muce, que les grenadiers font profession d'être les plus grands scélérats du monde? Effectivement, on dit que dans cette compagnie il y a des gens fort réglés. Pour moi, je n'entends guère de messe dans le camp qui ne soit servie par quelque mousquetaire, et où il n'y en ait quelqu'un qui communie, et cela de la manière du monde la plus édifiante.

Je ne vous dis rien de la quantité de geus qui reçurent des coups de mousquet ou des contusions tout auprès du roi : tout le monde le sait, et je crois que tout le monde en frémit. M. le Duc était lieutenant général de jour, et y fit à la Condé, c'est tout dire. M. le Prince, dès qu'il vit que l'action allait commencer, ne put pas s'empêcher de courir à la tranchée et de se mettre à la tête de tout. En voilà bien assez pour un jour.

Je ne puis pourtant finir sans vous dire un mot de M. de Luxembourg. Il est toujours vis-à-vis des ennemis, la Méhagne entre deux, qu'on ne croit pas qu'ils osent passer. On lui amena avant-hier un officier espagnol qu'un de nos partis avait pris, et qui s'était fort bien battu. M. de Luxembourg, lui trouvant de l'esprit, lui dit : « Vous autres Espagnols, je sais que vous faites la « guerre en honnêtes gens, et je veux la faire avec vous de même. »

Louis III de Bourbon, fils de M. le Prince, et petit-fils du grand Condé.

Ensuite il le fit diner avec lui, puis lui fit voir toute son armée. Après quoi il le congédia, en lui disant : « Je vous rends votre « liberté; aflez trouver M. le prince d'Orange, et dites-lui ce que « vous avez vu. » On a su aussi, par un rendu, qu'un de nos soldats s'étant allé rendre aux ennemis, le prince d'Orange lui demanda pourquoi il avait quitté l'armée de M. de Luxembourg : « C'est, dit le soldat, qu'on y meurt de faim; mais, avec tout « cela, ne passez pas la rivière, car assurément ils vous bat« tront. »

Le roi envoya hier six mille sacs d'avoine et cinq cents bœuss à l'armée de M. de Luxembourg; et, quoi qu'ait dit le déserteur, je vous puis assurer qu'on y est fort gai, et qu'il s'en faut bien qu'on y meure de faim. Le général a été trois jours entiers sans monter à cheval, passant le jour à jouer dans sa tente.

Le roi a eu nouvelle aujourd'hui que le baron de Serclas, avec cinq ou six mille chevaux de l'armée du prince d'Orange, avait passé la Meuse à Huy, comme pour venir inquiéter le quartier de M. de Boufflers. Le roi prend ses mesures pour le bien recevoir.

Adieu, monsieur. Je vous manderai une autre fois des nouvelles de la vie que je mène, puisque vous en voulez savoir. Faites, je vous prie, part de cette lettre à M. de la Chapelle, si vous trouvez qu'elle en vaille la peine. Vous me ferez même beaucoup de plaisir de l'envoyer à ma femme quand vous l'aurez lue; car je n'ai pas le temps de lui écrire, et cela pourra la réjouir elle et mon fils.

On est fort content de M. de Bonrepaux '. J'ai écrit à M. de Pontchartrain le fils par le conseil de M. de la Chapelle. Une page de compliments m'a plus coûté cinq cents fois que les huit pages que je vous viens d'écrire. Adieu, monsieur. Je vous envie bien votre beau temps d'Auteuil, car il fait ici le plus horrible temps du monde.

Je vous ai vu rire assez volontiers de ce que le vin fait quelquefois faire aux ivrognes. Hier, un boulet de canon emporta la tête d'un de nos Suisses dans la tranchée. Un autre Suisse, son camarade, qui était auprès, se mit à rire de toute sa force, en disant: « Oh! oh! cela est plaisant; il reviendra sans tête dans le « camp. »

Prançois Dusson de Bonrepaux servait alors en qualité de lieutenant général des armées navales.

On a fait aujourd'hui trente prisonniers de l'armée du prince d'Orange, et ils ont été pris par un parti de M. de Luxembourg. Voici la disposition de l'armée des ennemis : M. de Bavière à la droite, avec des Brandebourgs et autres Allemands; M. de Valdeck est au corps de bataille avec les Hollandais; et le prince d'Orange, avec les Anglais, est à la gauche.

J'oubliais de vous dire que quand M. le comte de Toulouse reçut son coup de mousquet, on entendit le bruit de la balle; et le roi demanda si quelqu'un était blessé. « Il me semble, dit en sou- « riant le jeune prince, que quelque chose m'a touché. » Cependant la contusion était assez grosse, et j'ai vu la marque de la balle sur le galon de sa manche, qui était tout noirci comme si le feu y avait passé. Adieu, monsieur. Je ne saurais me résoudre à finir quand je suis avec vous.

En fermant ma lettre, j'apprends que la présidente Barentin, qui avait épousé M. de Cormaillon, ingénieur, a été pillée par un parti de Charleroi. Ils lui ont pris ses chevaux de carrosse et sa cassette, et l'ont laissée dans le chemin à pied '. Elle venait pour être auprès de son mari, qui avait été blessé. Il est mort.

# 30. RACINE A BOILEAU.

Au camp près de Namur, le 24 join 1692.

Je laisse à M. de Valincour <sup>2</sup> le soin de vous écrire la prise du château-neuf. Voici seulement quelques circonstances qu'il oubliera peut-être dans sa relation.

Ce château-neuf est appelé autrement le Fort-Guillaume, parce que c'est le prince d'Orange qui ordonna l'année passée de le faire construire, et qui avança pour cela dix mille écus de son argent. C'est un grand ouvrage à cornes, avec quelques redans dans le milieu de la courtine, selon que le terrain le demandait. Il est situé de telle sorte que, plus on en approche, moins on le découvre; et, depuis huit ou dix jours que notre canon le battait, il n'y avait qu'une très-petite brèche à passer deux hommes, et il n'y avait pas une palissade du chemin couvert qui fût rompue. M. de Vauban a admiré lui-même la beauté de cet ouvrage. L'ingénieur

La présidente de Barentin, remariée à M. de Damas de Cormaillon, alcule de la marquise de Louvois (Anne de Souvré), avait alors soixante-cinq ans.

Boileau lui a adressé sa x1º satire.

qui l'a tracé, et qui a conduit tout ce qu'on y a fait, est un Hollandais nommé Cohorne. Il s'était enfermé dedans pour le défendre, et y avait même fait creuser sa fosse, disant qu'il s'y voulait enterrer. Il en sortit hier, avec la garnison, blessé d'un éclat de bombe. M. de Vauban a eu la curiosité de le voir, et, après lui avoir donné beaucoup de louanges, lui a demandé s'il jugeait qu'on eût pu l'attaquer mieux qu'on n'a fait. L'autre fit réponse que, si on l'eût attaqué dans les formes ordinaires, et en conduisant une tranchée devant la courtine et les demi-bastions, il se serait encore défendu plus de quinze jours, et qu'il nous en aurait coûté bien du monde; mais que, de la manière dont on l'avait embrassé de toutes parts, il avait fallu se rendre. La vérité est que notre tranchée est quelque chose de prodigieux, embrassant à la fois plusieurs montagnes et plusieurs vallées avec une infinité de tours et de retours, autant presque qu'il y a de rues à Paris.

Les gens de la cour commençaient à s'ennuyer de voir si longtemps remuer la terre; mais ensin il s'est trouvé que, dès que nous avons attaqué la contrescarpe, les ennemis, qui craignaient d'être coupés, ont abandonné dans l'instant tout leur chemin couvert; et, voyant dans leur ouvrage vingt de nos grenadiers qui avaient grimpé par un petit endroit où on ne pouvait monter qu'un à un, ils ont aussitot battu la chamade. Ils étaient encore quinze cents hommes, gens bien faits s'il y en a au monde. Le principal officier qui les commandait, nommé M. de Vimbergue, est agé dé près de quatre-vingts ans. Comme il était d'ailleurs fort incommodé des fatigues qu'il a souffertes depuis quinze jours, et qu'il ne pouvait plus marcher, il s'était fait porter sur la petite brèche que notre canon avait faite, résolu d'y mourir l'épée à la main. C'est lui qui a fait la capitulation; et il y a fait mettre qu'il lui serait permis d'entrer dans le vieux château, pour s'y défendre encore jusqu'à la fin du siége. Vous voyez par là à quelles gens nous avons affaire, et que l'art et les précautions de M. de Vauban ne sont pas inutiles pour épargner bien de braves gens qui s'iraient faire tuer mal à propos. C'était encore M. le Duc qui était lieutenant général de jour; et voici la troisième affaire qui passe par ses mains. Je voudrais que vous eussiez pu entendre de quelle manière aisée, et même avec quel esprit, il m'a bien voulu raconter une partie de ce que je vous mande; les réponses qu'il sit aux officiers qui le vinrent trouver pour capituler; et comme, en

leur faisant mille honnêtetés, il ne laissait pas de les intimider. On a trouvé le chemin couvert tout plein de corps morts, sans tous ceux qui étaient à demi enterrés dans l'ouvrage. Nos bombes ne les laissaient pas respirer : ils voyaient sauter à tout moment en l'air leurs camarades, leurs valets, leur pain, leur vin; et étaient si las de se jeter par terre, comme on fait quand il tombe une bombe, que les uns se tenaient debout, au hasard de ce qui en pourrait arriver; les autres avaient creusé de petites niches dans des retranchements qu'ils avaient faits dans le milieu de l'ouvrage, et s'y tenaient plaqués tout le jour. Ils n'avaient d'eau que celle d'un petit trou qu'ils avaient creusé en terre, et ont passé ainsi quinze jours entiers.

Le vieux château est composé de quatre autres forts, l'un derrière l'autre, et va toujours en s'étrécissant, en telle sorte que celui de ces forts qui est à l'extrémité de la montagne ne parait pas pouvoir contenir trois cents hommes. Vous jugez bien quel fracas y feront nos bombes. Heureusement nous ne craignons pas d'en manquer sitôt. On en trouva hier chez les révérends pères jésuites de Namur douze cent soixante toutes chargées, avec leurs amorces. Les bons pères gardaient précieusement ce beau dépôt, sans en rien dire, espérant vraisemblablement de les rendre aux Espagnols, au cas qu'on nous fit lever le siège . Ils paraissaient pourtant les plus contents du monde d'être au roi; et ils me dirent à moi-même, d'un air riant et ouvert, qu'ils lui étaient trop obligés de les avoir délivrés de ces maudits protestants qui étaient en garnison à Namur, et qui avaient fait un prêche de leurs écoles. Le roi a envoyé le père recteur à Dôle; mais le père de la Chaise dit lui-même que le roi est trop bon, et que les supérieurs de leur compagnie seront plus sévères que lui. Adieu, monsieur; ne me citez point. J'écrirai demain à M. de Milon 2, qui m'a mandé, comme vous, le crachement de sang de M. de la Chapelle. J'espère que cela n'aura point de suites; je vous assure que j'en serais sensiblement affligé.

J'oubliais de vous dire que je vis passer les deux otages que ceux du dedans de l'ouvrage à cornes envoyaient au roi. L'un avait le bras en écharpe; l'autre, la mâchoire à demi emportée, avec la

Saint-Simon, après avoir rapporté ce fait avec toutes ses circonstances, ajoute : « Comme c'étaient des jésuites, il n'en fut rien. »
 Frère ainé de M. de La Chapelle, qui mourut l'anné suivante.

tête bandée d'une écharpe noire. Ce dernier est un chevalier de Malte. Je vis aussi huit prisonniers qu'on amenait du chemin couvert; ils faisaient horreur. L'un avait un coup de baïonnette dans le côté; un autre, un coup de mousquet dans la bouche; les six autres avaient le visage et les mains toutes brûlées du feu qui avait pris à la poudre qu'ils avaient dans leurs havresacs.

#### 31. RACINE A BOILEAU.

A Fontainebleau, le 3° octobre 1092.

Votre ancien laquais, dont j'ai oublié le nom, m'a fait grand plaisir ce matin en m'apprenant de vos nouvelles. A ce que je vois, vous êtes dans une fort grande solitude à Autenil, et vous n'en partez point. Est-il possible que vous puissiez être si longtemps seul, et ne point faire du tout de vers? Je m'attends qu'à mon retour je trouverai votre satire des Femmes entièrement achevée. Pour moi, il s'en faut bien que je sois aussi solitaire que vous. M. de Cavoie a voulu encore à toute force que je logeasse chez lui, et il ne m'a pas été possible d'obtenir de lui que je fisse tendre un lit dans votre maison, où je n'aurais pas été si magnifiquement que chez lui; mais j'y aurais été plus tranquillement et avec plus de liberté.

Cependant elle n'a été marquée pour personne, au grand déplaisir des gens qui s'en étaient emparés les autres années. Notre ami M. Félix y a mis son carrosse et ses chevaux, et les miens n'y ont pas même trouvé place; mais tout cela s'est passé avec mon agrément et sous mon bon plaisir. J'ai mis mes chevaux à l'hôtel de Cavoie, qui en est tout proche. M. de Cavoie a permis aussi à M. de Bonrepaux de faire sa cuisine chez vous. Votre concierge voyant que les chambres demeuraient vides, en a meublé quet. qu'une, et l'a louée. On a mis sur la porte qu'elle était à vendre, et j'ai dit qu'on m'adressat ceux qui la viendraient voir; mais on ne m'a encore envoyé personne. Je soupçonne que le concierge, se trouvant fort bien d'y louer des chambres, serait assez aise que la maison ne se vendit point. J'ai conseillé à M. Félix de l'acheter, et je vois bien que je le ferai aller jusqu'à 4,000 fr. Je crois que vous ne feriez pas trop mal d'en tirer cet argent; et je crains que, si le voyage se passe sans que le marché soit conclu, M. Félix, ni

personne, n'y songe plus jusqu'à l'autre année. Mandez-moi ladessus vos sentiments; je ferai le reste.

On reçut hier de bonnes nouvelles d'Allemagne. M. le maréchal de Lorges ayant fait assiéger par un détachement de son armée une petite ville nommée Pforzheim¹, entre Philisbourg et Dourlach, les Allemands ont voulu s'avancer pour la secourir. Il a eu avis qu'un corps de quarante escadrons avait pris les devants, et n'était qu'à une lieue et demie de lui, ayant devant eux un ruisseau assez difficile à passer. La ville a été prise dès le premier jour, et cinq cents hommes qui étaient dedans ont été faits prisonniers de guerre.

Le lendemain, M. de Lorges a marché avec toute son armée sur ces quarante escadrons que je vous ai dit, et a fait d'abord passer le ruisseau à seize de ses escadrons, soutenus du reste de la cavalerie. Les ennemis, voyant qu'on allait à eux avec cette vigueur. s'en sont fuis à vau-de-route<sup>2</sup>, abandonnant leurs tentes et leur bagage, qui a été pillé. On leur a pris deux pièces de canon, deux paires de timbales et neuf étendards, quantité d'officiers, entre autres leur général, qui est oncle de M. de Wirtemberg et administrateur de ce duché, un général-major de Bavière, et plus de treize cents cavaliers. Ils en ont eu près de neuf cents tués sur la place. Il ne nous en coûte qu'un maréchal des logis, un cavalier, et six dragons. M. de Lorges a abandonné au pillage la ville de Pforzheim, et une autre petite ville auprès de laquelle étaient campés les ennemis. C'a été, comme vous voyez, une déroute; et il n'y a pas eu, à proprement parler, aucun coup de tiré de leur part : tout ce qu'on a pris et tué, ç'a été en les poursuivant.

Le prince d'Orange est parti pour la Hollande. Son armée s'est rapprochée de Gand, et apparemment se séparera bientôt. M. de Luxembourg me mande qu'il est en parfaite santé. Le roi se porte à merveille.

# 32. BOILEAU A RACINE.

A Fontainebleau, le 6 octobre 1692.

J'ai parlé à M. de Pontchartrain, le conseiller, du garçon qui vous a servi; et M. le comte de Fiesque, à ma prière, lui en a parlé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. de Lorges prit Pforzheim le 16 septembre 1692, et défit les Allemands le 17.

<sup>2</sup> Vielle expression. On dirait aujourd'hui : « Sc sont enfuis en désordre. »

aussi. Il m'a dit qu'il ferait son pessible pour le placer; mais qu'il prétendait que vous lui en écrivissiez vous-même, au lieu de lui faire écrire par un autre. Ainsi je vous conseille de forcer un peu votre paresse, et de m'envoyer une lettre pour lui, ou bien de lui ecrire par la poste.

J'ai déjà fait naître à madame de Maintenon une grande envie de voir de quelle manière vous parlez de Saint-Cyr'. Elle a paru fort touchée de ce que vous aviez eu même la pensée d'en parler; et cela lui donna occasion de dire mille biens de vous. Pour moi, j'ai une extrême impatience de voir ce que vous me dites que vous m'envoyerez. Je n'en ferai part qu'à ceux que vous voudrez, à personne même si vous le souhaitez. Je crois pourtant qu'il sera très-bon que madame de Maintenon voie ce que vous avez imaginé pour sa maison. Ne vous mettez pas en peine: je le lirai du ton qu'il faut, et je ne ferai point tort à vos vers.

Je n'ai point vu M. Félix depuis que j'ai reçu votre lettre. Au cas que vous ne trouviez point les 5,000 francs, ce que je crois très-difficile, je vous conseille de louer votre maison; mais il faudra pour cela que je vous trouve des gens qui prennent soin de trouver des locataires: car je doute que ceux qui y logent soient bien propres à vous trouver des marchands, leur intérêt étant de demeurer seuls dans cette maison, et d'empêcher qu'on ne les en vienne déposséder.

It n'y a ici aucune nouvelle. L'armée de M. de Luxembourg commence à se séparer, et la cavalerie entre dans des quartiers de fourrages. Quelques gens voulaient hier que le duc de Savoie pensat à assiéger Nice, à l'aide des galères d'Espagne; mais le comte d'Estrées ne tardera guère à donner la chasse aux galères et aux vaisseaux espagnols, et doit arriver incessamment vers les côtes d'Italie. Le roi grossit de quarante bataillons son armée de Piémont pour l'année prochaine, et je ne doute pas qu'il ne tire une rude vengeance des pays de M. de Savoie.

Mon fils m'a écrit une assez jolie lettre sur le plaisir qu'il a eu de vous aller voir, et sur une conversation qu'il a eue avec vous. Je vous suis plus obligé que vous ne le sauriez dire de vouloir bien vous amuser avec lui. Le plaisir qu'il prend d'être avec vous me donne assez bonne opinion de lui; et, s'il est jamais assez heureux

<sup>1</sup> Satire x, v. 364.

que de vous entendre parier de temps en temps, je suis persuade qu'avec l'admiration dont il est prévenu cela lui fera le plus grand bien du monde. J'espère que cet hiver vous voudrez bien faire quelquesois chez moi de petits diners dont je prétends tirer tant d'avantages. M. de Cavoie vous fait ses compliments. J'appris hier la mort du pauvre abbé de Saint-Réal.

### 33. BOILEAU A RACINE.

Auteuit, 7º octobre 1692.

Je vous écrivis avant-hier sià la hâte, que je ne sais si vous aurez bien conçu ce que je vous écrivais: c'est ce qui m'oblige à vous récrire aujourd'hui. Madame Racine vient d'arriver chez moi, qui s'engage à vous faire tenir ma lettre. L'action de M. de Lorges est très-grande et très-belle, et j'ai déjà reçu une lettre de M. l'abbé Renaudot', qui me mande que M. de Pontchartrain veut qu'on travaille au plus tôt à faire une médaille pour cette action. Je crois que cela occupe déjà fort M. de la Chapelle; mais, pour moi, je crois qu'il sera assez temps d'y penser vers la Saint-Martin.

Je ne saurais assez vous remercier du soin que vous prenez de notre maison de Fontainebleau. Je n'ai point encore vu sur cela personne de notre famille; mais, autant que j'en puis juger, tout le monde trouvera assez mauvais que celui qui l'habite prétende en profiter à nos dépens. C'est une étrange chose qu'un bien en commun: chacun en laisse le soin à son compagnon; ainsi personne n'y soigne, et il demeure au pillage.

Je vous mandais, le dernier jour, que j'ai travaillé à la satire des Femmes durant huit jours : cela est véritable; mais il est vrai aussi que ma fougue poétique est passée presque aussi vite qu'elle est venue, et que je n'y pense plus à l'heure qu'il est. Je crois que, lorsque j'aurai tout amassé, il y aura bien cent vers nouveaux d'ajoutés; mais je ne sais si je n'en ôterai pas bien vingt-cinq ou trente de la description du licutenant et de la lieutenante criminelle. C'est un ouvrage qui me tue par la multitude des transitions, qui sont, à mon sens, le plus difficile chef-d'œuvre de la poésie. Comme je m'imagine que vous avez quelque impatience

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> César Vichard, abbé de Saint-Réal, auteur de la Conjuration de Venise et de celle des Gracques, fut un de nos plus habiles prosateurs. Il mourut en 1888.

<sup>2</sup> Bolleau lui a adressé son épitre.

d'en voir quelque chose, je veux bien vous en transcrire ici vingt ou trente vers: mais c'est à la charge que, foi d'honnête homme, vous ne les montrerez à âme vivante, parce que je veux être absolument maître d'en faire ce que je voudrai; et que, d'ailleurs, je ne sais s'ils sont encore en l'état où ils demeureront. Mais, afin que vous en puissiez voir la suite, je vais vous mettre la fin de l'histoire de la lieutenante, de la manière que je l'ai achevée:

Mais peut-être l'invente une fable frivole. Soutiens donc tout Paris, qui, prenant la parole, Sur ce sujet encor de bons témoins pourvu, Tout prêt à le prouver, te dira : Je l'ai vu. Vingt ans, j'ai vu ce couple uni d'un même vice, A tous mes habitants montrer que l'avarice Peut saire dans les blens trouver la pauvreté, Et nous réduire à pis que la mendicité. Deux voleurs, qui chez eux pleins d'espérance entrèrent, Enfin un beau matin tous deux les massacrèrent: Digne et suneste fruit du nœud le plus assreux Dont l'hymen ait jamais uni deux malheureux! Ce récit passe un peu l'ordinaire mesure: Mais un exemple enfin si digne de censure Peut-il dans la satire occuper moins de mots? Chacun sait son métier; suivons notre propos. Nouveau prédicateur aujourd'hui, je l'avoue, Prai disciple ou plutôt singe de Bourdaloue, Je me plais à remplir mes sermons de portraits. En voilà déjà trois, peints d'assez heureux traits: La louve, la coquette, et la parfaite avare. Il faut y joindre encor la revêche bizarre, Qui sans cesse, d'un ton par la colère aigri, Gronde, choque, dément, contredit un mari; Qui dans tous ses discours par quolibets s'exprime, A toujours dans la bouche un proverbe, une rime, Et d'un roulement d'yeux aussitôt applaudit Au mot aigrement fou qu'au hasard elle a dit. Il n'est point de repos ni de paix avec elle : Son mariage n'est qu'une longue querelle. Laisse-t-elle un moment respirer son époux, Ses valets sont d'abord l'objet de son courroux ; Et, sur le ton grondeur lorsqu'elle les harangue, Il faut voir de quels mots elle enrichit la langue. Ma plume ici, traçant ces mots par alphabet. Pourrait d'un nouveau tome augmenter Richelet. Tu crains peu d'essuyer cette étrange surie : En trop bon lieu, dis-tu, ton épouse nourrie Jamais de tels discours ne te rendra martyr. Mais cût-elle sucé la raison dans Saint-Cyr, Crois-tu que d'une fille humble, honnête, charmante, L'hymen n'ait jamais sait de semme extravagante? Combien n'a-t-on point vu de Philis aux doux yeux, Avant le mariage anges si gracieux, Tout à coup se changeant en bourgeoises sauvages, Vrais démons, apporter l'enfer dans leurs ménages, Et. découvrant l'orgueil de leurs rudes esprits, Sous leur fontange altière asservir leurs maris 1

<sup>1</sup> Tout ce qui est en caractères italiques a depuis été changé par l'auteur. Vogez sa satire x.

En voilà plus que je ne vous avais promis. Mandez-moi ce que vous y aurez trouvé de fautes plus grossières.

J'ai envoyé des pêches à madame de Caylus 1, qui les a reçues, dit-on, avec de grandes marques de joie. Je vous donne le bonsoir, et suis tout à vous.

## 34. RACINE A BOILEAU.

Au Quesnoy, le 30 mai 1693.

Le roi fait demain ses dévotions. Je parlai hier de M. le doven <sup>2</sup> au père de la Chaise; il me dit qu'il avait reçu votre lettre, me demanda des nouvelles de votre santé, et m'assura qu'il était fort de vos amis et de toute la famille. J'ai parlé ce matin à madame de Maintenon, et lui ai même donné une lettre que je lui avais écrite sur ce sujet, la mieux tournée que j'ai pu, afin qu'elle la pût lire au roi. M. de Chamlai, de son côté, proteste qu'il a déjà fait merveilles, et qu'il a parlé de M. le doyen comme de l'homme du monde qu'il estimait le plus, et qui méritait le mieux les grâces de sa majesté. Il promet qu'il reviendra encore ce soir à la charge. Je l'ai échauffé de tout mon possible, et l'ai assuré de votre reconnaissance et de celle de M. le doyen et de MM. Dongois 3. Voilà, mon cher monsieur, où la chose en est. Le reste est entre les mains du bon Dieu, qui peut-ètre inspirera le roi en notre faveur. Nous en saurons demain davantage.

Quant à nos ordonnances, M. de Pontchartrain me promit qu'il nous les ferait payer aussitôt après le départ du roi. C'est à vous de faire vos sollicitations, soit par M. de Pontchartrain le fils, soit par M. l'abbé Bignon 4. Croyez-vous que vous fissiez mal d'aller vousmême une fois chez lui? Il est bien intentionné; la somme est petite: enfin, on m'assure qu'il faut presser, et qu'il n'y a pas un moment à perdre. Quand vous aurez arraché cela de lui, il ne vous en voudra que plus de bien. Il faudrait aussi voir ou faire voir M. de Bie, qui est le meilleur homme du monde, et qui le ferait souvenir de nous quand il fera l'état de distribution.

Au reste, j'ai été obligé de dire ici, le mieux que j'ai pu, quel-

4 Jean-Paul Bignon, neveu de M. de Pontchartrain.

<sup>Nièce de madame de Maintenon. Boileau écrit Quelus.
Jacques Boileau, frère de Despréaux, doyen de la cathédrale de Sens.</sup> 3 l'abbé Dongois, et Antoine Dongois, greffier de la grand'chambre du par-lement de Paris, neveux de Despréaux et frères de madame de la Chapelle.

ques-uns des vers de votre satire à M. le Prince: nosti hominem. Il ne parle plus d'autre chose, et il me les a redemandés plus de dix fois. M. le prince de Conti voudrait bien que vous m'envoyassiez l'histoire du lieutenant criminel, dont il est surtout charmé. M. le Prince et lui ne font que redire les deux vers:

La mule et les chevaux au marché s'envolèrent; Deux grands laquais, à jeun, sur le soir s'en ailèrent.

Je vous conseille de m'envoyer tout cet endroit, et quelques autres morceaux détachés, si vous pouvez : assurez-vous qu'ils ne sortiront point de mes mains. M. le Prince n'est pas moins touché de ce que j'ai pu retenir de votre ode. Je ne suis point surpris de la prière que M. de Pontchartrain le fils vous a faite en faveur de Fontenelle. Je savais bien qu'il avait beaucoup d'inclination pour lui, et c'est pour cela même que M. de la Loubère <sup>1</sup> n'en a guère; mais enfin vous avez très-bien répondu; et, pour peu que Fontenelle se reconnaisse, je vous conseillerais aussi de lui faire grâce. Mais, à dire vrai, il est bien tard, et la stance a fait un furieux progrès.

Je n'ai pas le temps d'écrire ce matin à M. de la Chapelle. Ayez la bonté de lui dire que tout ce qu'il a imaginé, et vous aussi, sur l'ordre de Saint-Louis, me paraît fort beau; mais que, pour moi, je voudrais simplement mettre pour type la croix même de Saint-Louis, et à la légende Ordo militaris<sup>2</sup>, etc. Chercherons-nous toujours de l'esprit dans les choses qui en demandent le moins? Je vous écris tout ceci avec une rapidité épouvantable, de peur que la poste ne soit partie.

Il fait le plus beau temps du monde. Le roi, qui a eu une fluxion sur la gorge, se porte bien : ainsi nous serons bientôt en campagne. Je vous ecrirai plus à loisir avant que de sortir du Quesnoy.

# 35. RACINE A BOILEAU.

Au Quesnoy, le 30° mai 1693.

Vous verrez, par la lettre que j'écris à M. l'abbé Dongois, les obligations que vous avez à sa majesté. M. le doyen est chanoine

· L'Académie le reçut pour plaire à M. de Pontchartrain; ce qui sit dire à Chaulieu:

C'est un impôt que Pontchartrain Veut mettre sur l'Académie.

L'ordre militaire de Saint-Louis fut institué le 10 mai 1892

de la Sainte-Chapelle, et est mieux encore que je n'avais demandé-Madame de Maintenon m'a chargé de vous bien faire ses baisemains. Elle mérite bien que vous lui fassiez quelque remerciment, ou du moins que vous fassiez d'elle une mention honorable qui la distingue de tout son sexe, comme en effet elle en est distinguée de toutes manières.

Je suis content au dernier point de M. de Chamlai; et il faut absolument que vous lui écriviez, aussi bien qu'au père de la Chaise, qui a très-bien servi M. le doyen.

Tout le monde m'a chargé ici de vous faire ses compliments, entre autres M. de Cavoie et M. de Sérignan. M. le prince de Conti mème m'a témoigné prendre beaucoup de part à votre joic.

Nous partons mardi matin pour aller camper sous Mons. Le roi se mettra à la tête de l'armée de M. de Boufflers; M. de Luxembourg, avec la sienne, nous côtoiera de fort près. Le roi envoie les dames à Maubeuge: ainsi nous voilà à la veille des grandes nouvelles. Je vous donne le bonsoir, et suis entièrement à vous.

Songez à nos ordonnances. Prenez aussi la peine de recommander à M. Dongois le petit Mercier, valet de chambre de madame de Maintenon. Il voudrait avoir pour commissaire, pour la conclusion de son affaire, ou M. l'abbé Brunet ou M. l'abbé Petit '. Si cela se peut faire dans les règles, et sans blesser la conscience, il faudrait tâcher de lui faire avoir ce qu'il demande.

## 36. BOILEAU A RACINE.

Paris, mardi 2 juin 1693.

Je sors de notre assemblée des Inscriptions, où j'ai été principalement pour parler à M. de Tourreil<sup>2</sup>; mais il ne s'y est point trouvé. Il s'était chargé de parler de nos ordonnances à M. de Pontchartrain le père, et il m'en devait rendre compte aujourd'hui. J'enverrai demain savoir s'il est malade, et pourquoi il n'est pas venu. Cependant M. l'abbé Renaudot m'a promis aussi d'agir trèsfortement auprès du même ministre. Cet abbé doit venir diner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conselliers-cieres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacques de Tourreil, de l'Académie française et de celle des inscriptions et belles-lettres, né à Toulouse en 1839, mort en 1714. Ce sut lui qui présenta au roi la première édition du Dictionnaire de l'Académie. Il composa à cette occasion trente-deux compliments; « tous convenables, dit l'abbé Fieury, et tous « dissérents les uns des autres, prononcés avec une liberté et une grâce mer- veilleuse. » (Disc. prononcé le 29 décembre 1714, à la réception de l'abbé Massieu.)

jeudi avec moi à Auteuil, et me raconter tout ce qu'il aura fait : ainsi il ne se perdra point de temps.

Madame Racine me sit l'honneur de souper dimanche chez moi, avec toute votre petite et agréable samille. Cela se passa sort gaiement, men rhume étant presque entièrement guéri. Je n'ai jamais vu une si belle journée. J'entretins sort monsieur votre sils, qui, à mon sens, crost toujours en mérite et en esprit. Il me montra une traduction qu'il a saite d'une harangue de Tite-Live, et j'en sus sort content. Je crois non-seulement qu'il sera habile pour les lettres, mais qu'il aura la conversation agréable, parce qu'en effet il pense beaucoup, et qu'il conçoit sort vivement tout ce qu'on lui dit. Je ne saurais trouver de termes assez sorts pour vous remercier des mouvements que vous vous donnez pour monsieur le deven de Sens; et, quand l'affaire ne réussirait point, je vous puis assurer que je n'oublierai jamais la sensible obligation que je vous ai.

Vons m'avez fort surpris en me mandant l'empressement qu'ont deux des plus grands princes de la terre pour voir des onvrages que je n'ai pas achevés '. En vérité, mon cher monsieur, je tremble qu'ils ne se soient trop aisément laissé prévenir en ma faveur : car, pour vous dire sincèrement ce qui se passe en moi au sujet de ces derniers ouvrages, il y a des moments où je crois n'avoir rien fait de mieux; mais il y en a aussi beaucoup où je n'en suis point du tout content, et où je fais résolution de ne les jamais laisser imprimer. O qu'heureux est M. Charpentier, qui, raillé, et mettons quelquefois baffoué sur les siens, se maintient toujours parfaitement tranquille, et demeure invinciblement persuadé de l'excellence de son esprit! Il a tantôt apporté à l'Académie une médaille de très-mauvais goût; et, avant que de la laisser lire, il a commencé par en faire l'éloge. Il s'est mis par avance en colère sur ce qu'on y trouverait à redire, déclarant pourtant que, quelques critiques qu'on y pût faire, il saurait bien ce qu'il devait penser là-dessus, et qu'il n'en resterait pas moins convaincu qu'elle était parfaitement bonne. Il a en effet tenu parole; et tout le monde l'ayant généralement désapprouvée, il a querellé tout le monde, il a rougi et s'est emporté; mais il s'est en allé satisfait de lui-mème. Je n'ai point, je l'avoue, cette force d'âme; et si des gens un peu sensés s'opiniatraient de dessein formé à blamer la meilleure chose que j'aie écrite, je leur résisterais d'abord avec assez de chaleur,

La satire x contre les femmes, et l'ode sur la prise de Namur.

mais je sens bien que peu de temps après je conclurais contre moi, et que je me dégoûterais de mon ouvrage. Ne vous étonnez douc point si je ne vous envoie point encore par cet ordinaire les vers que vous me demandez, puisque je n'oserais presque me les présenter à moi-même sur le papier. Je vous dirai pourtant que j'ai en quelque sorte achevé l'ode sur Namur, à quelques vers près, ou je n'ai point encore attrapé l'expression que je cherche. Je vous l'enverrai un de ces jours; mais c'est à la charge que vous la tiendrez secrète, et que vous n'en lirez rien à personne que je ne l'aie entièrement corrigée sur vos avis.

Il n'est bruit ici que des grandes choses que le roi va faire; et, à vous dire le vrai, jamais commencement de campagne n'eut un meilleur air. J'ai bien vu dans les livres des exemples de grandes félicités; mais au prix de la fortune du roi, à mon sens, tout est malheur. Ce qui m'embarrasse, c'est qu'ayant épuisé pour Namur toutes les hyperboles et toutes les hardiesses de notre langue, où trouverai-je des expressions pour le louer, s'il vient à faire quelque chose de plus grand que la prise de cette ville? Je sais bien ce que je ferai: je garderai le silence et vous laisserai parler. C'est le meilleur parti que je puisse prendre.

Spectatus satis, et donatus jam rude. ....

Je vous prie de bien témoigner à M. de Chandai combien je lui suis obligé des bons offices qu'il rend à mon frère?; je vois bien que la fortune n'est pas capable de l'ayeugler, et qu'il voit toujours ses amis avec les mêmes yeux qu'auparavant. Adieu, mon cher monsieur; soyez bien persuadé que je vous aime et que je vous estime infiniment. Dans le temps que j'allais finir cette lettre, M. l'abbé Dongois est entré dans ma chambre avec le petit mot de lettre que vous écrivez à madame Racine, et où vous mandez l'heureux, surprenant, incroyable succès de votre négociation. Que vous dirai-je là-dessus? Cela demande une lettre tout entière, que je vous écrirai demain. Cependant souvenez-vous de l'état de Pamphile, à la fin de l'Andrienne:

Nunc est quum me interfici patiar.

Voilà à peu près mon état. Adieu encore un coup, mon cher, illustrissime, effectif, ou, puisque la passion permet quelquefois d'inventer des mots, mon effectissime ami.

1 Horace, liv. I, ép. 1, v. s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jacques Bolleau désirait obtenir un canonicat de la Sainte-Chapelle de Paris.

<sup>3</sup> Bolleau confond ici l'Eunuque avec l'Andrienne, et Pamphile avec Cherde Voyez la première pièce (acte III<sub>4</sub> sc. vi)

# 37. BOILEAU A RACINE.

A Paris, 4° juin 1693.

Je vous écrivis hier au soir une assez longue lettre, et qui était toute remplie du chagrin que j'avais alors, causé par un tempérament sombre qui me dominait, et par un reste de maladie; mais je vous en écris une aujourd'hui toute pleine de la joie que m'a causée l'agréable nouvelle que j'ai reçue. Je ne saurais vous exprimer l'allégresse qu'elle a excitée dans toute notre famille; elle a fait changer de caractère à tout le monde : M. Dongois le greffier est présentement un homme jovial et folàtre; M. l'abbé Dongois, un bouffon et un badin. Enfin il n'y a personne qui ne se signale par des témoignages extraordinaires de plaisir et de satisfaction, et par des louanges et des exclamations sans sin sur votre bonté, votre générosité, votre amitié, etc. A mon sens néanmoins, celui qui doit être le plus satisfait, c'est vous; et le contentement que vous devez avoir en vous-même d'avoir obligé si efficacement dans cette affaire tant de personnes qui vous estiment et qui vous honorent depuis si longtemps, est un plaisir d'autant plus agréable qu'il ne procède que de la vertu, et que les ames du commun ne sauraient ni se l'attirer ni le sentir. Tout ce que j'ai à vous prier maintenant, c'est de me mander les démarches que vous croyez qu'il faut que je fasse à l'égard du roi et du P. de la Chaise; et non-seulement s'il faut, mais à peu près ce qu'il faut que je leur écrive. M. le doyen de Sens ne sait encore rien de ce qu'on a fait pour lui. Jugez de sa surprise quand il apprendra tout d'un coup le bien imprévu et excessif que vous lui avez fait! Ce que j'admire le plus, c'est la félicité de la circonstance, qui a fait que, demandant pour lui la moindre de toutes les chanoinies de la Sainte-Chapelle, nous lui avons obtenu la meilleure, après celle de M. l'abbé Dense. O factum bene! Vous pouvez compter que vous aurez désormais en lui un homme qui disputera avec moi de zèle et d'amitié pour vous.

J'avais résolu de ne vous envoyer la suite de mon ode sur Namur que quand je l'aurais mise en état de n'avoir plus besoin que de vos corrections; mais, en vérité, vous m'avez fait trop de plaisir pour ne pas satisfaire sur-le-champ la curiosité que vous avez peut-être conçue de la voir. Ce que je vous prie, c'est de ne la montrer à personne, et de ne la point épargner. J'y ai hazardé des,

choses fort neuves, jusqu'à parler de la plume blanche que le roi a sur son chapeau; mais, à mon avis, pour trouver des expressions nouvelles en vers, il faut parler de choses qui n'aient point été dites en vers. Vous en jugerez, sauf à tout changer si ceia vous déplait '. L'ode sera de dix-huit stances'. Cela fait cent quatre-vingts vers. Je ne croyais pas aller si loin. Voici ce que vous n'avez point vu : je vais le mettre sur l'autre feuillet.

#### IX.

Déployez toutes vos rages, Princes, vents, peuples, frimas; Ramassez tous vos nuages, Rassemblez tous vos soldats. Malgré vous, Namur en poudre S'en va tomber sous la foudre Qui dompta Lilie, Courtrai, Gand la constante Espagnole, Luxembourg, Besançon, Dôle, Ypres, Mastricht et Cambrai.

#### X.

Mes présages s'accomplissent, il commence à chanceler; Je vois ses murs qui frémissent, Déjà prêts à s'écrouler; Mars en seu, qui les domine, De loin souffle leur ruine; Et les bombes, dans les airs Aliant chércher le tonnerre, Semblent, tombant sur la terre, Vouloir s'ouvrir les enfers.

#### XI.

Approches, troupes altières,
Qu'unit un même devoir:
A couvert de ces rivières,
Venez, vous pouvez tout voir.
Contemplez bien ces approches;
Voyez détacher ces roches,
Voyez ouvrir ce terrain;
Bt dans les eaux, dans la flamme,
Louis, à tout donnant l'âme,
Marcher tranquille et serein.

### XII.

Voyez, dans cette tempête,
Partout se montrer aux yeux
La plume qui ceint sa tète
D'un cercle si glorieux.
A sa blancheur remarquable
Toujours un sort favorable
S'attache dans les combats;
Et toujours avec la Gloire
Mars et sa sœur la Victoire
Suivent cet astre à grands pas.

#### XIII.

Grands défenseurs de l'Espagne, Açcourez tous, il est temps.
Mais déjà vers la Méhagne
Je vois vos drapeaux flottants.
Jamais ses ondes craintives
N'ont vu sur leurs faibles rives
Tant de guerriers s'amasser.
Marchez donc, troupe hérotque:
Au delà de ce Granique
Que tardez-vous d'avancer?

#### XIV.

Loin de fermer le passage A vos nombreux bataillons, Luxembourg a du rivage Reculé ses pavillons. Eh quoi! son aspect vous glace! Où sont ces chefs pleins d'audace, Jadis si prompts à marcher, Qui devalent, de la Tamise Et de la Drave soumise, Jusqu'à Paris nous chercher?

#### XV.

Cependant l'esson redouble
Sur les remparts de Namur:
Son gouverneur, qui se trouble,
S'ensuit sous son dernier mur.
Déjà jusques à ses portes
Je vois nos stères cohortes
S'ouvrir un large chemin;
Et sur des monceaux de piques,
De corps morts, de rocs, de briques,
Monter le sabre à la main.

### XVI.

C'en est fait: je viens d'entendre, Sur les remparts éperdus, Battre un signal pour se rendre. Le seu cesse; ils sout rendus. Rappelez votre constance, Flers ennemis de la France; Et, désormais gracieux, Allez à Liège, à Bruxelles, Porter les humbles nouvelles De Namur pris à vos yenx.

On apprend par ces lettres, et par celle dans laquelle mon père lui demandr son avis sur un de ses cantiques spirituels, de quelle manière ces deux amis se consultaient mutuellement sur leurs ouvrages. (L. R.)

.ª Elle se trouve réduite à dix-sept, par la suppression de celle contre Fontenelle.

#### XVII.

Pour moi, que Phébus anime De ses transports les plus doux, Rempli de ce dieu sublime, Je vais, plus hardi que vous, Montrer que sur le Parnasse, Des bois frequentés d'Horacc Ma muse, sur son déclin, Sait encor les avenues, Et des sources inconnues A l'anteur du Saint-Paulin.

Je vous demande pardon de la peine que vous aurez pout-être à déchâffrer tout ceci, que je vous ai écrit sur un papier qui boit. Je vous le récrirais bien; mais il est près de midi, et j'ai peur que la poste ne parte. Ce sera pour une autre fois. Je vous embrasse de tout mon cœur.

DESPRÉAUX.

### 38. BOILEAU A RACINE.

Paris, samedi 6 juin 1693.

Je vous écrivis hier, monsieur, avec toute la chaleur qu'inspire une méchante nouvelle, le refus que fait l'abbé de Paris de se démettre de sa chanoinie. Ainsi vous jugerez bien par ma lettre que ce ne sont pas, à l'heure qu'il est, des remerciments que je mérite, puisque je suis même honteux de ceux que j'ai déjà faits. A vous dire le vrai, le contre-temps est fâcheux; et quand je songe aux chagrins qu'il m'a déjà causés, je voudrais presque n'avoir jamais pensé à ce bénéfice pour mon frère. Je n'aurais pas la douleur de voir que vous vous soyez peut-être donné tant de peine si inutilement. Ne croyez pas toutefois, quoi qu'il puisse arriver, que cela diminue en moi le sentiment des obligations que je vous ai. Je sens bien qu'il n'y a qu'une étoile bizare et infortunée qui pût empêcher le succès d'une affaire si bien conduite, et où vous aviez également signalé et votre prudence et votre amitié.

Je vous ai mandé, par ma dernière lettre, ce que M. de Pontchartrain avait répondu à M. l'abbé Renaudot touchant nos ordonnances. Comme il a fait la distinction entre les raisons que vous aviez de le presser et celles que j'avais d'attendre, je m'en vais ce matin chez madame Racine, et je lui conseillerai de porter votre ordonnance à M. de Bie à part; je ne doute point qu'elle ne touche au plus tôt son argent. Pour moi, j'attendrai sans peine la commodité de M. de Pontchartrain; je n'ai rien qui me presse, et je vois bien que cela viendra. J'oubliai hier à vous mander que M. de Pontchartrain, en même temps qu'il parla de nos ordonnances à

<sup>·</sup> Tout ce qui est en caractères italiques a été depuis changé par l'auteur.

M. l'abbé Renaudot, le chargea de me féliciter de la chanoinisque sa majesté avait donnée à mon frère.

Je ne doute point, monsieur, que vous ne soyez à la veille de quelque grand et heureux événement; et, si je ne me trompe, le roi va faire la plus triomphante campagne qu'il ait jamais faite. Il fera grand plaisir à M. de la Chapelle, qui, si nous l'en voulions croire, nous engagerait déjà à imaginer une médaille sur la prise de Bruxelles, dont je suis persuadé qu'il a déjà fait le type en luimème. Vous m'avez fort réjoui de me mander la part qu'a madame de Maintenen dans notre affaire. Je ne manquerai pas de me donner l'honneur de lui écrire; mais il faut auparavant que notre embarras soit éclairei, et que je sache s'il faut parler sur le ton gai ou sur le ton triste. Voici la quatrième lettre que vous devez avoir reçue de moi depuis six jours.

Trouvez bon que je vous prie encore ici de ne rien montrer à personne du fragment informe que je vous ai envoyé, et qui est tout plein des négligences d'un ouvrage qui n'est pas encore digéré. Le mot de voir y est répété partout jusqu'au dégoût. La stance

Grands défenseurs de l'Espagne, etc.,

rebat celle qui dit:

Approchez, troupes altières, etc.

Celle sur la plume blanche du roi est un peu encore en maillot, et je ne sais si je la laisserai avec

Mars et sa sœur la Victoire.

J'ai déjà retouché à tout cela; mais je ne veux point l'achever que je n'aie reçu vos remarques, qui sûrement m'éclaireront encore l'esprit; après quoi je vous enverrai l'ouvrage complet. Mandezmoi si vous croyez que je doive parler de M. de Luxembourg. Vous n'ignorez pas combien notre maître est chatouilleux sur les gens qu'on associe à ses louanges. Cependant j'ai suivi mon inclination. Adieu, mon cher monsieur; croyez qu'heureux ou maiheureux, gratifié ou non gratifié, payé ou non payé, je serai toujours tout à vous.

Despréaux.

# 39. RACINE A BOILEAU.

A Gemblours, le 9° juin 1693.

J'avais commencé une grande lettre, où je prétendais vous dice

· Petite ville du Brabant.

mon sentiment sur quelques endroits des stances que vous m'avez envoyées; mais comme j'aurai le plaisir de vous revoir bientôt, puisque nous nous en retournons à Paris, j'aime mieux attendre à vous dire de vive voix tout ce que j'avais à vous mander. Je vous dirai seulement, en un mot, que les stances m'ont paru tres-belles, et très-dignes de celles qui les précèdent, à quelque peu de répétitions près, dont vous vous êtes aperçu vous-même.

Le roi fait un grand détachement de ses armées, et l'envoie en Allemagne avec Monseigneur. Il a jugé qu'il fallait profiter de ce côté-là d'un commencement de campagne qui paraît si favorable, d'autant plus que, le prince d'Orange s'opiniatrant à demeurer sous de grosses places et derrière des canaux et des rivières, la guerre aurait pu devenir ici fort lente, et peut-ètre moins utile que ce qu'on peut faire au delà du Rhin.

Nous allons demain coucher à Namur. M. de Luxembourg demeure en ce pays-ci avec une armée capable non-seulement de faire tête aux ennemis, mais même de leur donner beaucoup d'embarras. Adieu, mon cher monsieur; je me fais un grand plaisir de vous embrasser bientôt.

M. de Chamlai a parlé depuis moi au P. de la Chaise, qui lui a dit les mêmes choses qu'il m'avait dites: que tout ira bien, et qu'il n'y a qu'à le laisser faire. M. de Chamlai n'a point encore reçu de vos nouvelles; mais il compte sur votre amitié. Tous les gens de mes amis qui connaissent le P. de la Chaise, et la manière dont s'est passée l'affaire de M. le doyen, m'assurent tous que nous devons avoir l'esprit en repos.

# 40. BOILEAU A RACINE.

A Paris, 13° juin 1693.

Je ne suis revenu que ce matin d'Auteuil, où j'ai été passer durant quatre jours la mauvaise humeur que m'avait donnée le bizarre contre-temps qui nous est arrivé dans l'affaire de la chanoinie. J'aî reçu, en arrivant à Paris, votre dernière lettre, qui m'a fort consolé, aussi bien que celle que vous avez écrite à M. l'abbé Dongois.

J'ai été fort surpris d'apprendre que M. de Chamlai n'avait point encore reçu le compliment que je lui ai envoyé sur-le-champ, et qui a été porté à la poste en même temps que la lettre que j'ai écrite au R. P. de la Chaise. Je lui en écris un nouveau, asin

cpi'il ne me soupçonne pas de paresse dans une occasion où il m'a si bien marqué et sa bonté pour moi, et sa diligence à obliger mon frère. Mais, de peur d'une nouvelle méprise, je vous l'envoie, ce compliment empaqueté dans ma lettre, afin que vous le lui rendiez en main propre.

Je ne saurais vous exprimer la joie que j'ai du retour du roi. La nouvelle bonté que sa majesté m'a témoignée, en accordant à mon frère le bénéfice que nous demandons, a encore augmenté le zèle et la passion très-sincère que j'ai pour elle. Je suis ravi de voir que sa sacrée personne ne sera point en danger cette campagne; et, gloire pour gloire, il me semble que les lauriers sont aussi bons à cueillir sur le Rhin et sur le Danube que sur l'Escaut et sur la Meuse. Je ne vous parle point du plaisir que j'aurai à vous embrasser plus tôt que je ne croyais : car cela s'en va sans dire.

Vous avez bien fait de ne me point envoyer par écrit vos remarques sur mes stances, et d'attendre à m'en entretenir que vous soyez de retour, puisque, pour en bien juger, il faut que je vous aie communiqué auparavant les différentes manières dont je les puis tourner, et les retranchements ou les augmentations que j'y puis faire.

Je vous prie de bien témoigner au R. P. de la Chaise l'extrême reconnaissance que j'ai de toutes ses bontés. Nous devons encore aller lundi prochain, M. Dongois et moi, prendre madame Racine, pour la mener avec nous chez M. de Bie, qui ne doit être revenu de la campagne que ce jour-là. J'ai fait ma sollicitation pour vous à M. l'abbé Bignon. Il m'a dit que c'était une chose un peu difficile, à l'heure qu'il est, d'être payé au trésor royal. Je lui ai représenté que vous étiez actuellement dans le service, et qu'ainsi vous étiez au même droit que les soldats et les autres officiers du roi. Il m'a avoué que je disais vrai, et s'est chargé d'en parler très-fortement à M. de Pontchartrain. Il me doit rendre réponse aujourd'hui à notre assemblée.

Adieu le type de M. de la Chapelle sur Bruxelles '. Il était pourtant imaginé fort heureusement et fort à propos; mais, à mon sens, les médailles prophétiques dépendent un peu du hasard, et ne sont pas toujours sures de réussir. Nous voilà revenus à Heidelberg '. Je propose pour mot : Heidelberga deleta; et nous verrons ce soir

<sup>&#</sup>x27; Cette ville n'avait point été prise.

<sup>2</sup> Le maréchal de Lorges s'en était emparé le 21 mai précédent.

si on l'acceptera; ou les deux vers latins que propose M. Charpentier, et qu'il trouve d'un goût merveilleux pour la médaille. Les voici :

Servare potati : perdere si possim rogas :?

Or, comment cela vient à Heidelberg, c'est à vous à le deviner : car ni moi, ni même, je crois, M. Charpentier, n'en savons rien.

Je ne vous parle presque point, comme vous voyez, de notre chagrin sur la chanoinie, parce que vos lettres m'ont rassuré, et que d'ailleurs il n'y a point de chagrin qui tienne contre le bon-heur que vous me faites espérer de vous revoir bientôt ici de retour. Adieu, mon cher monsieur; almez-moi toujours, et croyez qu'il n'y a personne qui vous honore et vous révère plus que moi.

## 41. BOILEAU A RACINE.

Paris, jeudi au soir, 18 juin 1693.

et, quoique j'eusse les plus grandes espérances du monde, je ne laissais pas encore de me défier de la fortune de monsieur le doyen. C'est vous qui avez tout fait, puisque c'est à vous que nous devons l'heureuse protection de madame de Maintenon. Tout mon 'embarras maintenant est de savoir comment je m'acquitterai de tant d'obligations que je vous ai. Je vous écris ceci de chez M. Dongois le greffler, qui est sincèrement transporté de joie, aussi bien que toute notre famille; et, de l'humeur dont je vous connais, je suis sur que vous seriez ravi vous-même de voir combien d'un seul coup vous avez fait d'heureux <sup>2</sup>. Adieu, mon cher monsieur; croyez qu'il n'y a personne qui vous aime plus sincèrement ni par plus de raisons que moi. Témoignez bien à M. de Cavoie la joie que j'ai de sa joie <sup>3</sup>, et à M. de Luxembourg mes profonds respects. Je vous donne le bonsoir, et suis, autant que je le dois, tout à vous.

Je viens d'envoyer chez madame Racine,

<sup>·</sup> Vers de la Médée d'Ovide, conservé par Quintilien, liv. VIII, c. v. Boileau ne rapporte que l'un des deux vers proposés par Charpentier.

Lorsque l'abbé Boileau alla remercier Louis XIV du canonicat qu'il ini avait accordé, ce prince lui dit: « Monsieur, c'est une place qui était due à votre mérite « aussi bien qu'aux prières de votre frère, qui nous a tant réjouis. » (Bolœana, R° CXII.)

<sup>3</sup> Le marquis de Cavole se flattait alors de l'espoir d'obtenir le cordon bleu.

## 42. RACINE A BOILEAU.

A Versailles, le 9º juillet 1695.

Je vais aujourd'hui à Marly, où le roi demeurera près d'un mois: mais je ferai de temps en temps quelques voyages à Paris, et je choisirai les jours de la petite académie. Cependant je suis bien fâché que vous ne m'ayez pas donné votre ode: j'aurais peut-être trouvé quelque occasion de la lire au roi. Je vous conseille même de me l'envoyer. Il n'y a pas plus de deux lieues d'Auteuil à Marly. Votre laquais n'aura qu'à me demander et à me chercher dans l'appartement de M. Félix. Je vous prie de renvoyer mon fils à sa mère: j'apprehende que votre trop grande bonté ne vous coûte un peu trop d'incommodité. Je suis entièrement à vous. RACINE.

## 43. RACINE A BOJLEAU.

A Marly, le 6° août au matin 1693.

Je ferai vos présents ce matin 1. Je ne sais pas bien encore quand je vous reverrai, parce qu'on attend à toute heure des nouvelles d'Allemagne. La victoire de M. de Luxembourg est bien plus grande que nous ne pensions, et nous n'en savions pas la moitié?. Le roi reçoit tous les jours des lettres de Bruxelles et de mille autres endroits, par où il apprend que les ennemis n'avaient pas une troupe ensemble le lendemain de la bataille; presque toute l'infanterie qui restait avait jeté ses armes. Les troupes hollandaises se sont la plupart enfuies jusqu'en Hollande. Le prince d'Orange, qui pensa être pris après avoir fait des mervellles, coucha le soir, lui huitième, avec M. de Bavière 3, chez un curé près de Loo. Nous avons pris vingt-cinq ou trente drapeaux, cinquante-cinq étendards, soixante-seize pièces de canon, huit mortiers, neuf pontons, sans tout ce qui est tombé dans la rivière. Si nos chevaux, qui n'avaient point mangé depuis deux fois vingt-quatre heures, eussent pu marcher, il ne resterait pas un homme ensemble aux ennemis.

Tout en vous écrivant, il me vient en pensée de vous envoyer deux lettres, une de Bruxelles, l'autre de Vilvorde, et un récit du

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'Ode sur la prise de Namur venait d'ôtre imprinée; et Racine s'était chargé d'en distribuer des exemplaires à la cour.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La victoire de Nerwinde, remportée le 29 juillet 1695.

Maximilien-Emmanuel. frère de la Dauphine, morte en 1690.

combat général, qui me sut dicté hier au soir par M. d'Albergotti ... Croyez que c'est comme si M. de Luxembourg l'avait dicté luimème. Je ne sais si vous le pourrez lire; car en écrivant j'étais accablé de sommeil, à peu près comme l'était M. de Puimorin en écrivant ce bel arrêt sous M. Dongois 2. Le roi est transporté de joie, et tous ses ministres, de la grandeur de cette action.

Vous me feriez un fort grand plaisir, quand vous aurez lu tout cela, de l'envoyer bien cacheté, avec cette même lettre que je vous écris, à M. l'abbé Renaudot<sup>3</sup>, afin qu'il ne tombe point dans l'inconvénient de l'année passée. Je suis assuré qu'il vous en aura obligation: ce ne sera que la peine de votre jardinier. Il pourra distribuer une partie des choses que je vous envoie en plusieurs articles, tantôt sous celui de Bruxelles, tantôt sous celui de Landefermé, où M. de Luxembourg campa le 31 juillet, à demi-lieue du champ de bataille, tantôt même sous l'article de Malines ou de Vilvorde.

Il saura d'ailleurs les actions des principaux particuliers, comme, que M. de Chartres chargea trois ou quatre fois à la tête de divers escadrons, et fut débarrassé des ennemis, ayant blessé de sa main l'un d'eux qui le voulait emmener; le pauvre Vacoigne, tué à son côté; M. d'Arcy, son gouverneur, tombé aux pieds de ses chevaux, le sien ayant été blessé; la Bertière, son sous-gouverneur, aussi blessé. M. le prince de Conti chargea aussi plusieurs fois, tantôt avec la cavalerie, tantôt avec l'infanterie, et regagna pour la troisième fois le fameux village de Nerwinde, qui donne le nom à la bataille, et reçut sur la tête un coup de sabre d'un des ennemis, qu'il tua sur-le-champ. M. le Duc chargea de même, regagna la deuxième fois le village à la tête de l'infanterie, et combattit encore à la tête de plusieurs escadrons de cavalerie. M. de Luxembourg était, dit-on, quelque chose de plus qu'humain, volant partout, et même s'opinia. trant à continuer les attaques dans le temps que les plus braves étaient rebutés, menant en personne les bataillons et les escadrons à la charge. M. de Montmorency, son fils ainé, après avoir com-

<sup>1</sup> Alors colonel du régiment de Royal-Italien.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Dongois étant obligé de passer la nuit à dresser le dispositif d'un arrêt d'ordre, le dictait à M. de Puimorin, frère de Boileau; et M. de Puimorin écrivait si promptement, que M. Dongois était étonné que ce jeune homme eût tant de dispositions pour la pratique. Après avoir dicté pendant deux heures, il voulut lire l'arrêt, et trouva que le jeune Puimorin n'avait écrit que le dernier mot de chaque phrase. (Mém. de Louis Racine sur la vie de son père.)

battu plusieurs fois à la tête de sa brigade de cavalerie, reçut un coup de mousquet, dans le temps qu'il se mettait au devant de son père, pour le couvrir d'une décharge horrible que les ennemis firent sur lui. M. le comte de Luxe ', son frère, a été blessé à la jambe, M. de la Roche-Guyon<sup>2</sup> au pied, et tous les autres que sait M. l'abbé; M. le maréchal de Joyeuse blessé aussi à la cuisse, et retournant au combat après sa blessure. M. le maréchal de Villeroi entra dans les lignes ou retranchements, à la tête de la maison du roi.

Nous avons quatorze cents prisonniers, entre lesquels cent soixante-cinq officiers, plusieurs officiers-généraux, dont on aura sans doute donné les noms. On croit le pauvre Ruvigni tué, on a ses étendards; et ce fut à la tête de son régiment de Français que le prince d'Orange chargea nos escadrons, en renversa quelquesuns, et enfin fut renversé lui-même. Le lieutenant colonel de ce régiment, qui fut pris, dit à ceux qui le prenaient, en leur montrant de loin le prince d'Orange: « Tenez, messieurs, voilà celui « qu'il vous fallait prendre. » Je conjure M. l'abbé Renaudot, quand il aura fait son usage de tout ceci, de bien recacheter et cette lettre et mes mémoires, et de les renvoyer chez moi.

Voici encore quelques particularités. Plusieurs généraux des ennemis étaient d'avis de repasser d'abord la rivière. Le prince d'Orange ne voulut pas ; l'électeur de Bavière dit qu'il fallait au contraire rompre tous les ponts, et qu'ils tenaient à ce coup les Francais. Le lendemain du combat, M. de Luxembourg a envoyé à Tirtemont, où il était resté plusieurs officiers ennemis blessés, entre autres le comte de Solms, général de l'infanterie, qui s'est fait couper la jambe. M. de Luxembourg, au lieu de les faire transporter en cet état, s'est contenté de leur parole, et leur a fait offrir toutes sortes de rafraichissements. « Quelle nation est la vôtre! » s'écria le comte de Solms, en parlant au chevalier du Rozel : « vous « vous battez comme des lions, et vous traitez les vaincus comme « s'ils étaient vos meilleurs amis. » Les ennemis commencent à publier que la poudre leur manqua tout à coup, et veulent par là excuser leur défaite. Ils ont tiré plus de neuf mille coups de canon, et nous quelques cinq ou six mille.

Je fais mille compliments à M. l'abbé Renaudot; et j'exciterai ce

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paul Sigismond, troisième fils du maréchai de Luxembourg. Cette blessure le força de renoncer à l'état militaire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> François de la Rochefoucauld, duc de la Roche-Guyon, petit-fils de l'auteur des *Maximes*, et gendre du ministre Louvois.

matin M. de Croissy à empêcher, s'il peut, le malheureux Mercure galant de défigurer notre victoire.

Il y avait sept lieues du camp dont M. de Luxembourg partit jusqu'à Nerwinde. Les ennemis avaient cinquante-cinq bataillens et cent soixante escadrons.

# 44. RACINE A BOILEAU.

1693.

Denys d'Halicarnasse, pour montrer que la beauté du style consiste principalement dans l'arrangement des mots, cite un endroit de l'Odyssée où, Ulysse et Eumée étant sur le point de se mettre à table pour déjeuner le matin, Télémaque arrive tout à coup dans la maison d'Eumée. Les chiens, qui le sentent approcher, n'aboient point, mais remuent la queue; ce qui fait voir à Ulysse que c'est quelqu'un de connaissance qui est sur le point d'entrer. Denys d'Halicarnasse, ayant rapporté tout cet endroit, fait cette réflexion : que ce n'est point le choix des mots qui en fait l'agrément, la plupart de ceux qui y sont employés étant, dit-il, très-vils et trèsbas, εὐτελεστάτων τε καὶ ταπεινοτάτων, et qui sont tous les jours dans la bouche des moindres laboureurs et des moindres artisans; mais qu'ils ne laissent pas de charmer par la manière dont le poête a eu soin de les arranger. En lisant cet endroit, je me suis souvenu que, dans une de vos nouvelles remarques<sup>2</sup>, vous avancez que jamais on n'a dit qu'Homère ait employé un seul mot bas. C'est à vous de voir si cette remarque de Denys d'Halicarnasse n'est point contraire à la vôtre, et s'il n'est point à craindre qu'on vienne vous chicaner là-dessus. Prenez la peine de lire toute la réflexion de Denys d'Halicarnasse, qui m'a paru très-belle et merveilleusement exprimée; c'est dans son traité περί συνθέσεως δνομάτων, à la troisième page.

J'ai fait réflexion aussi qu'au lieu de dire que le mot d'ane est en grec un mot très-noble, vous pourriez vous contenter de dire que c'est un mot qui n'a rien de bas 3, et qui est comme celui de cerf, de cheval, de brebis, etc. Ce très-noble me paraît un peu trop fort.

Tout ce traité de Denys d'Halicarnasse, dont je viens de vous

<sup>·</sup> Dirigé alors par De Visé et Thomas Corneille.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez la Réflexion IX sur Longin.

<sup>3</sup> Boileau adopta cette correction.

parier, et que je relus hier tout entier avec un grand plaisir, me fit souvenir de l'extrème impertinence de M. Perrault, qui avance que le tour des paroles ne fait rien pour l'éloquence, et qu'on ne doit regarder qu'au sens; et c'est pourquoi il prétend qu'on peut mieux juger d'un auteur par son traducteur, quelque mauvais qu'il soit, que par la lecture de l'auteur même. Je ne me souviens point que vous ayez relevé cette extravagance, qui vous donnait pourtant beau jeu pour le tourner en ridicule.

Pour le mot de μιγεῖσθαι, qui signifie quelquefois coucher avec une femme ou avec un homme, et souvent converser simplement, voici des exemples tirés de l'Écriture. Dieu dit à Jérusalem, dans Ézéchiel: Congregabo tibi amatores tuos, cum quibus commista es, etc '. Dans le prophète Daniel, les deux vieillards, racontant comme ils ont surpris Suzanne en adultère, disent, parlant d'elle et du jeune homme qu'ils prétendent qui était avec elle : Vidimus cos pariter commisceri<sup>2</sup>. Ils disent aussi à Suzanne: Assentire nobis, et commiscere nobiscum 3. Voilà commisceri dans le premier sens. Voici des exemples du second sens. Saint Paul dit aux Corinthiens: Ne commisceamini fornicariis: « N'ayez point de « commerce avec les fornicateurs. » Et, expliquant ce qu'il a voulu dire par là, il dit qu'il n'entend point parler des fornicateurs qui sont parmi les Gentils; « autrement, ajoute-t-il, il faudrait « renoncer à vivre avec les hommes : mais quand je vous ai mandé « de n'avoir point de commerce avec les fornicateurs, non com-« misceri, j'ai entendu parler de ceux qui se pourraient trouver « parmi les fidèles, et non-seulement avec les fornicateurs, mais « encore avec les avares et les usurpatours du bien d'autrui, « etc. 4. » Il en est de même du mot cognoscere, qui se trouve dans ces deux sens en mille endroits de l'Écriture.

Encore un coup, je me passerais de la fausse érudition de Tussanus, qui est trop clairement démentie par l'endroit des servantes de Pénélope. M. Perrault ne peut-il pas avoir quelque ami grec qui lui fournisse des mémoires?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chapitre xv1, v. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chapitre xIII, v. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chapitre xIII, v. 90.

<sup>4</sup> Epitre I aux Corinth., chap. v, v. 9 et 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jacques Toussain, nommé par François le à la chaire de langue grecque au Collège Royal, en 1832, a publié, sous le nom de Tussanus. un Lexicon graco-latinum.

### 45. RACINE A BOILEAU.

## A Fontainebleau, le 28 septembre 1694

- Je suppose que vous êtes de retour de votre voyage, afin que vous puissiez bientôt m'envoyer vos avis sur un nouveau cantique que j'ai fait depuis que je suis ici, et que je ne crois pas qui soit suivi d'aucun autre. Ceux que Moreau a mis en musique ont extrêmement plu : il est ici, et le roi doit les lui entendre chanter au premier jour. Prenez la peine de lire le septième chapitre de la Sagesse, d'où ces derniers vers ont été tirés : je ne les donnerai point qu'ils n'aient passé par vos mains; mais vous me ferez plaisir de me les renvoyer le plus tôt que vous pourrez. Je voudrais bien qu'on ne m'eût point engagé dans un embarras de cette nature; mais j'espère m'en tirer, en substituant à ma place ce M. Bardou, que vous avez vu à Paris 2. Vous savez bien, sans doute, que les Allemands ont repassé le Rhin, et même avec quelque espèce de honte. On dit qu'on leur a tué ou pris sept à huit cents hommes, et qu'ils ont abandonné trois pièces de canon. Il est venu une lettre à Madame, par laquelle on lui mande que le Rhin s'était débordé tout à coup, et que près de quatre mille Allemands ont été noyés: mais, au moment que je vous écris, le roi n'a point encore reçu de confirmation de cette nouvelle 3. On dit que milord Barclay est devant Calais, pour le bombarder. M. le maréchal de Villeroi s'est jeté dedans. Voilà toutes les nouvelles de la guerre. Si vous voulez, je vous en dirai d'autres de moindre conséquence.

M. de Tourreil est venu ici présenter le Dictionnaire de l'Académie au roi, et à la reine d'Angleterre, à Monseigneur, et aux ministres. Il a partout accompagné son présent d'un compliment, et on m'a assuré qu'il avait très-bien réussi partout. Pendant qu'on présentait ainsi le Dictionnaire de l'Académie, j'ai appris que Leers, libraire d'Amsterdam, avait aussi présenté au roi et aux ministres une nouvelle édition du Dictionnaire de Furetière, qui a été très-bien reçu. C'est M. de Croissy et M. de Pomponne qui ont présenté Leers au roi. Cela a paru un assez bizarre contre-temps

L'auteur de la musique des chœurs d'Esther et d'Athalie. Racine le cite avec éloge dans la préface d'Esther.

<sup>2</sup> Poete fort médiocre, qui a inséré des poésies dans les recueils du temps.

<sup>·</sup> Elle était fausse.

pour le Dictionnaire de l'Académie, qui me paraît-n'avoir pas tant de partisans que l'autre. J'avais dit plusieurs fois à M. Thierry qu'il aurait dû faire quelques pas pour ce dernier dictionnaire; et il ne lui aurait pas été difficile d'en avoir le privilége: peut-être même il ne le serait pas encore. Ne parlez qu'à lui seul de ce que je vous mande là-dessus.

On commence à dire que le voyage de Fontainebleau pourra être abrégé de huit ou dix jours, à cause que le roi y est fort incommodé de la goutte. Il en est au lit depuis trois ou quatre jours; il ne souffre pas pourtant beaucoup, Dieu merci, et il n'est arrêté au lit que par la faiblesse qu'il a encore aux jambes.

Il me paraît, par les lettres de ma femme, que mon fils a grande envie de vous aller voir à Auteuil. J'en serai fort aise, pourvu qu'il ne vous embarrasse point du tout. Je prendrai en même temps la liberté de vous prier de tout mon cœur de l'exhorter à travailler sérieusement, et à se mettre en état de vivre en honnête homme. Je voudrais bien qu'il n'eût pas l'esprit autant dissipé qu'il l'a, par l'envie démesurée qu'il témoigne de voir des opéra et des comédies. Je prendrai là-dessus vos avis, quand j'aurai l'honneur de vous voir; et cependant je vous supplie de ne pas lui témoigner le moins du monde que je vous aie fait aucune mention de lui. Je vous demande pardon de toutes les peines que je vous donne, et suis entièrement à vous.

## 46. RACINE A BOILEAU.

A Fontainebleau, le 3° octobre 1694.

Je vous suis bien obligé de la promptitude avec laquelle vous m'avez fait réponse. Comme je suppose que vous n'avez pas perdu les vers que je vous ai envoyés 2, je vais vous dire mon sentiment sur vos difficultés, et en même temps vous dire plusieurs changements que j'avais déjà faits de moi-même : car vous savez qu'un homme qui compose fait souvent son thème en plusieurs façons.

Quand, par une fin soudaine, Détrompés d'une ombre vaine Qui passe et ne revient plus...

J'ai choisi ce tour, parce qu'il est conforme au texte, qui parle

<sup>1</sup> Libraire de la Fontaine, de Racine et de Despréaux.

Le cantique II, sur le bonheur des justes et sur le malheur des réprouvés.

de la fin imprévue des réprouvés; et je voudrais bien que cela fût bon, et que vous pussiez passer et approuver

.... Par une fin soudaine,

qui dit précisément la même chose. Voici comme j'avais mis d'apord :

> Quand, déchus d'un bien frivole Qui comme l'ombre s'envole, Et ne revient jamais plus...

Mais ce jamais me parut un peu mis pour remplir le vers; au lieu que

Qui passe et ne revient plus,

me semblait assez plein et assez vif. D'ailleurs, j'ai mis à la troisième stance!

Pour trouver un bien fragile;

et c'est la même chose que :

. . . . . . Un bien frivole.

Ainsi tachez de vous accoutumer à la première manière, ou trouvez quelque autre chose qui vous satisfasse. Dans la seconde stance <sup>2</sup>:

Misérables que nous sommes, Où s'égaraient nos esprits?

Infortunes m'était venu le premier; mais le mot de misérables, que j'ai employé dans Phèdre 3, à qui je l'ai mis dans la bouche, et que l'on a trouvé assez bien, m'a paru avoir de la force en le mettant aussi dans la bouche des réprouvés, qui s'humilient et se condamnent eux-mèmes 4. Pour le second vers, j'avais mis:

Diront-ils avec des cris...

Mais j'ai cru qu'on pouvait leur faire tenir tout ce discours sans mettre diront-ils, et qu'il suffisait de mettre à la fin :

Ainsi, d'une voix plaintive,

et le reste, par où on fait entendre que tout ce qui précède est le discours des réprouvés. Je crois qu'il y en a des exemples dans les odes d'Horace.

Et vollà que, triomphants...

- 1 Actuellement la quatrième.
- <sup>2</sup> Cette strophe est la troisième.
- 3 Acte IV, sc. VI.
- 4 Tous ces changements n'ont pas etc définitivement adoptés par Racine. La disposition du texte a également subi quelques modifications.

Je me suis laissé entraîner au texte : Ecce quomodo computati sunt inter filios Dei? et j'ai cru que ce tour marquait mieux la passion ; car j'aurais pu mettre :

Bt maintenant triomphants, etc.

Dans la troisième stance :

Qui nous montrait la carrière '
De la bienheureuse paix,

On dit la carrière de la gloire, la carrière de l'honneur; c'està-dire par où on court à la gloire, à l'honneur. Voyez si l'on ne pourrait pas dire de même la carrière de la bienheureuse paix; on dit même la carrière de la vertu. Du reste, je ne devine pas comment je le pourrais mieux dire. Il reste la quatrième stance. J'avais d'abord mis le mot de repentance; mais, outre qu'on ne dirait pas bien les remords de la repentance, au lieu qu'on dit les remords de la pénitence, ce mot de pénitence, en le joignant avec tardive, est assez consacré dans la langue de l'Écriture: sero pænitentiam agentes. On dit la pénitence d'Antiochus, pour dire une pénitence tardive et inutile; on dit aussi dans ce sens la pénitence des damnés. Pour la fin de cette stance, je l'avais changée deux heures après que ma lettre fut partie. Voici la stance entière:

Ainsi, d'une voix plaintive,
Exprimera ses remords
La pénitence tardive
Des inconsolables morts.
Ce qui faisait leurs délices.
Seigneur, fera leurs supplices;
Et, par une égale loi,
Les saints trouveront des charmes
Dans le souvenir des larmes
Qu'ils versent ici pour toi.

Je vous conjure de m'envoyer votre sentiment sur tout ceci. J'ai dit franchement que j'attendais votre critique, avant que de donner mes vers au musicien; et je l'ai dit à madame de Maintenon, qui a pris de là occasion de me parler de vous avec beaucoup d'amitié.

Le roi a entendu chanter les deux autres cantiques, et a été fort content de M. Moreau, à qui nous espérons que cela pourra faire du bien <sup>1</sup>.

Il n'y a rien ici de nouveau. Le roi a toujours la goutte, et en

Louis XIV dit à cette occasion: « Racine, cela est beau, mais bien terrible! »

est au lit. Une partie des princes sont revenus de l'armée; les autres arriveront demain ou après-demain.

Je vous félicite du beau temps que nous avons ici : car je crois que vous l'avez aussi à Auteuil, et que vous en jouissez plus tranquillement que nous ne faisons ici. Je suis entièrement à vous.

La harangue de M. l'abbé Boileau <sup>1</sup> a été trouvée très-mauvaise en ce pays-ci. M. de Niert <sup>2</sup> prétend que Richesource en est mort de douleur. Je ne sais pas si la douleur est bien vraie, mais la mort est très-véritable.

### 47. RACINE A BOILEAU.

A Compiègne, ce 4e mai 1695.

M. Desgranges 3 m'a dit qu'il avait fait signer hier nos ordonnances, et qu'on les ferait viser par le roi après-demain; qu'ensuite il les envoierait à M. Dongois, de qui vous les pouvez retirer. Je vous prie de me garder la mienne jusqu'à mon retour. Il n'y a point ici de nouvelles. Quelques gens veulent que le siège de Casal soit levé; mais la chose est fort douteuse, et on n'en sait rien de certain 4.

Six armateurs de Saint-Malo ont pris dix-sept vaisseaux d'une flotte marchande des ennemis, et un vaisseau de guerre de soixante pièces de canon 5. Le roi est en parfaite santé, et ses troupes merveilleuses.

Quelque horreur que vous ayez pour les méchants vers, je vous exhorte à lire Judith, et surtout la préface, dont je vous prie de me mander votre sentiment. Jamais je n'ai rien vu de si méprisé que tout cela l'est en ce pays-ci; et toutes vos prédictions sont accomplies . Adieu, monsieur; je suis entièrement à vous. Je crains de m'être trompé en vous disant qu'on envoierait nos ordonnances à M. Dongois, et je crois que c'est à M. de Bie, chez qui M. Desgranges m'a dit que M. Dongois n'aurait qu'à envoyer samedi prochain.

Charles Boileau, abbé de Beaulieu, membre de l'Académie française, prédicateur. Il ne faut pas le confondre avec l'abbé Boileau, frère de Boileau Despréaux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> François de Niert, seigneur de Gambais, premier valet de chambre ordinaire du roi, mort en 1719.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Premier commis au ministère des finances, et maitre des cérémonles.

<sup>4</sup> Casal fut rendu le 11 juillet au duc de Savoie, par M. de Crenan.

<sup>5</sup> Dugnay Trouin faisait alors respecter le pavillon français.

<sup>6</sup> Boileau disait à son ami Hessein, partisan de la tragédie de Judith: « Je l'attends sur le papier. » En effet, dès que Boyer l'eut sait imprimer, elle perdit toute la réputation qu'elle devait au jeu de la célèbre Champmeslé.

## 48. RACINE A BOILEAU.

Versailles, 4 avril 1696.

Je suis très-obligé au père Bouhours de toutes les honnêtetés qu'il vous a prié de me faire de sa part, et de la part de sa compagnie. Je n'avais point encore entendu parler de la harangue de leur régent de troisième; et comme ma conscience ne me reproche rien à l'égard des jésuites, je vous avoue que j'ai été un peu surpris d'apprendre que l'on m'eût déclaré la guerre chez eux. Vraisemblablement ce bon régent est du nombre de ceux qui m'ont très-faussement attribué la traduction du Santolius pænttens: ; et il s'est cru engagé d'honneur à me rendre injures pour injures. Si j'étais capable de lui vouloir quelque mal, et de me réjouir de la forte réprimande que le père Bouhours dit qu'on lui a faite, ce serait sans doute pour m'avoir soupconné d'être l'auteur d'un pareil ouvrage; car pour mes tragédies, je les abandonne volontiers à sa critique. Il y a longtemps que Dieu m'a fait la grâce d'être assez peu sensible au bien et au mal que l'on en peut dire, et de ne me mettre en peine que du compte que j'aurai à lui en rendre quelque jour.

Ainsi, monsieur, vous pouvez assurer le père Bouhours et tous les jésuites de votre connaissance que, bien loin d'être fâché contre le régent qui a tant déclamé contre mes pièces de théâtre, peu s'en faut que je ne le remercie d'avoir prêché une si bonne morale dans leur collége, et d'avoir donné lieu à sa compagnie de marquer tant de chaleur pour mes intérêts; et qu'enfin, quand l'offense qu'il m'a voulu faire serait plus grande, je l'oublierais avec la même facilité, en considération de tant d'autres pères dont j'honore le mérite, et surtout en considération du révérend père de la Chaise, qui me témoigne tous les jours mille bontés, et à qui je sacrifierais bien d'autres injures. Je suis, etc.

# 49 RACINE A BOILEAU.

A Fontaine Beau, 8 octobre 1697.

Je vous demande pardon si j'ai été si longtemps sans vous faire réponse; mais j'ai voulu avant toutes choses prendre un temps

Elle était de Boivin le jeune, « qui fut si charmé de cette méprise, dit Louis « Racine, qu'il adressa à mon père une petite pièce de vers fort ingénieuse, par » laquelle il le priait de laisser quelque temps le public dans l'erreur. » (Mémoires sur la vie de Jean Racine.)

favorable pour recommander M. Manchon à M. de Barbezieux <sup>1</sup>. Je l'ai fait, et il m'a fort assuré qu'il ferait son possible pour me témoigner la considération qu'il avait pour vous et pour moi. Il m'a paru que le nom de M. Manchon lui était assez inconnu, et je me suis souvenu alors qu'il avait un autre nom, dont je ne me souvenais point du tout. J'ai eu recours à M. de la Chapelle <sup>2</sup>, qui m'a fait un mémoire que je présenterai à M. de Barbezieux dès que je le verrai. Je lui ai dit que M. l'abbé de Louvois <sup>3</sup> voudrait bien joindre ses prières aux nôtres, et je crois qu'il n'y aura point de mal qu'il lui en écrive un mot.

Je suis bien aise que vous ayez donné votre épître 4 à M. de Meaux (Bossuet), et que M. de Paris soit disposé à vous donner une approbation authentique. Vous serez surpris quand je vous dirai que je n'ai point encore rencontré M. de Meaux, quoiqu'il soit ici; mais je ne vais guère aux heures où il va chez le roi, c'est-à-dire au lever et au coucher: d'ailleurs la pluie presque continuelle empêche qu'on ne se promène dans les cours ou dans les jardins, qui sont les endroits où l'on a de coutume de se rencontrer. Je sais seulement qu'il a présenté au roi l'ordonnance de M. l'archevêque de Reims 6 contre les jésuites : elle m'a paru trèsforte, et il y explique très-nettement la doctrine de Molina avant que de la condamner. Voilà, ce me semble, un rude coup pour les jésuites, et il y a bien des gens qui commencent à croire que leur crédit est fort baissé, puisqu'on les attaque si ouvertement. Au lieu que c'était à eux qu'on donnait autrefois les priviléges pour écrire tout ce qu'us voulaient, ils sont maintenant réduits à ne se défendre que par de petits libelles anonymes, pendant que les censures des évêques pleuvent de tous côtés sur eux. Votre épitre ne contribuera pas à les consoler; et il me semble que vous n'avez rien perdu pour attendre, et qu'elle paraîtra fort à propos.

On a eu nouvelle aujourd'hui que M. le prince de Conti 7 était

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A l'âge de vingt-trois ans, le marquis de Barbezieux avait succédé à son père, le marquis de Louvois, ministre de la guerre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fils d'une nièce de Boileau : il était alors premier commis de la maison du roi. <sup>3</sup> Camille le Tellier, né en 1678, frère du ministre Barbezieux, était bibliothécaire du roi. Lorsque le régent le nomma au siège de Clermont, ses infirmités ne lui permirent pas de l'accepter. Massillon, son ancien ami, lui succèda comme évêque et comme membre de l'Académie française.

<sup>4</sup> Sur l'amour de Dieu.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris.

<sup>6</sup> Charles-Maurice le Tellier, frère de Louvois, rendit son ordonnance le 13 juillet 1697.

<sup>7</sup> François-Louis de Bourbon-Conti, né en 1664, mort en 1709. Massillon fit

arrivé en Pologne; mais on n'en sait pas davantage, n'y ayant point encore de courrier qui soit venu de sa part. M. l'abbé Renaudot vous en dira plus que je ne saurais vous en écrire.

Je n'ai pas fort avancé le mémoire ' dont vous me parlez. Je crains même d'être entré dans des détails qui l'allongeront bien plus que je ne croyais. D'ailleurs vous savez la dissipation de ces pays-ci.

Pour m'achever, j'ai ma seconde fille à Melun, qui prendra l'habit dans huit jours. J'ai fait deux voyages pour essayer de la détourner de cette résolution, ou du moins pour obtenir d'elle qu'elle différat encore six mois; mais je l'ai trouvée inébranlable. Je souhaite qu'elle se trouve aussi heureuse dans ce nouvel état qu'elle a eu d'empressement pour y entrer. M. l'archevêque de Sens 2 s'est offert de venir faire la cérémonie, et je n'ai pas osé refuser un tel honneur. J'ai écrit à M. l'abbé Boileau<sup>3</sup> pour le prier d'y prêcher; et il a l'honnêteté de vouloir bien partir exprès de Versailles en poste, pour me donner cette satisfaction. Vous jugez que tout cela cause assez d'embarras à un homme qui s'embarrasse aussi aisément que moi. Plaignez-moi un peu dans votre profond loisir d'Auteuil, et excusez si je n'ai pas été plus exact à vous mander des nouvelles. La paix en a fourni d'assez considérables, et qui nous donneront assez de matière pour nous entretenir quand j'aurai l'honneur de vous revoir. Ce sera au plus tard dans quinze jours, car je partirai deux ou trois jours avant le départ du roi. Je suis entièrement à vous. RACINE.

## 50. BOILEAU A RACINE.

A Auteuil, mercredi, 1697.

Je crois que vous serez bien aise d'être instruit de ce qui s'est passé dans la visite que nous avons, suivant votre conseil, renduc ce matin, mon frère le docteur de Sorbonne et moi, au révérend

son oraison funchre, et J.-B. Rousseau déplora dans une belle ode (liv. II, ode x) cette mort prématurée, objet des regrets universels.

1 Racine rédigeait alors un mémoire dans les intérêts temporels des religieuses de Port-Royal des champs, sur la demande de sa tante, qui était supérieure de cette maison.

<sup>2</sup> Hardouin de la Hoguette, neveu de Péréfixe. Ce prélat avait eu la délicatesse, en 1883, de refuser le cordon bleu, parce qu'il lui manquait un degré. Il suivait l'exemple donné par Fabert en 1861, et fut imité par Catinat en 1705.

suivait l'exemple donné par Fabert en 1661, et sui imité par Catinat en 1708.

3 Prédicateur sort médiocre, s'il saut en juger par l'épigramme suivante.

Comme quelqu'un s'étonnait devant Racine des applaudissements que la Judith de Boyer avait d'abord obtenus : « Les sissets, dit l'auteur d'Athalie, étaient à d la cour aux sermons de l'abbé Boileau. »

père de la Chaise. Nous sommes arrivés chez lui sur les neuf heures; et sitôt qu'on lui a dit notre nom , il nous a fait entrer. Il nous a reçus avec beaucoup d'agrément, m'a interrogé fort obligeamment sur l'état de ma santé, et a paru sort content de ce que je lui ai dit que mon incommodité (un asthme) n'augmentait point. Ensuite il a fait apporter des chaises, s'est mis tout proche de mei, afin que je le pusse mieux entendre (la voix du père de la Chaise était faible, et Despréaux entendait avec peine); et aussitét entrant en matière, m'a dit que vous lui aviez lu un ouvrage de ma façon, où il y avait beaucoup de bonnes choses, mais que la matière que j'y traitais était une matière sort délicate, et qui demandait beaucoup de savoir; qu'il avait autrefois enseigné la théologie (à Lyon), et qu'ainsi il devait être instruit de cette matière à fond; qu'il fallait faire une grande différence de l'amour affectif d'avec l'amour effectif; que ce dernier était absolument nécessaire, et entrait dans l'attrition; au lieu que l'amour affectif venait de la contrition parfaite, et qu'ainsi il justifiait par luimême le pécheur; mais que l'amour effectif n'avait d'effet qu'avec l'absolution du prêtre. Enfin il nous a débité en très-bons termes tout ce que beaucoup d'habiles auteurs scolastiques ont écrit sur ce sujet, sans pourtant dire, comme quelques uns d'eux, que l'amour de Dieu, absolument parlant, n'est point nécessaire pour la justification du pécheur. Mon frère applaudissait à chaque mot qu'il disait, paraissant être enchanté de sa doctrine, et encere plus de sa manière de l'énoncer. Pour moi, je suis demeuré dans le silence. Enfin, lorsqu'il a cessé de parler, je lui ai dit que j'avais été fort surpris qu'on m'eut prêté des charités amprès de lui, et qu'on lui eût donné à entendre que j'avais fait un ouvrage contre les jésuites; ajoutant que ce serait une chose bien étrange, si soutenir qu'on doit aimer Dieu s'appelait écrire contre les jésuites; que mon frère avait apporté avec lui vingt passages de dix ou douze de leurs plus sameux ecrivains, qui soutenaient, en termes beaucoup plus forts que ceux de mon épitre, que, pour être justisié, il faut indispensablement aimer Dieu; qu'enfin j'avais si peu songé à écrire contre les jésuites, que les premiers à qui j'avais lu mon ouvrage, c'étaient six jésuites des plus célèbres, qui m'avaient tous dit qu'un chrétien ne pouvait pas avoir d'autres sentiments sur l'amour de Dieu que ceux que j'énonçais dans mes vers. J'ai ajouté ensuite que depuis peu j'avais eu l'honneur de

réciter mon ouvrage à monseigneur l'archevêque de Paris (M. de Noailles) et à monseigneur l'évêque de Meaux (Bossuet), qui en avaient tous deux paru, pour ainsi dire, transportés; qu'avec tout cela néanmoins, si sa révérence croyait mon ouvrage perilleux, je venais présentement pour le lui lire, afin qu'il m'instruisit de mes fautes. Enfin, je lui ai fait le même compliment que je fis à monseigneur l'archevêque lorsque j'eus l'honneur de le lui réciter, qui était que je ne venais pas pour être loué, mais pour être jugé; que je le priais donc de me prêter une vive attention, et de trouver bon même que je lui répétasse beaucoup d'endroits. Il a fort approuvé ma proposition, et je lui ai lu mon épitre très-posément, jetant au reste dans ma lecture toute la force et tout l'agrément que j'ai pu. J'oubliais de vous avertir que je lui ai auparavant dit encore une particularité qui l'a assez agréablement surpris : c'est à savoir que je prétendais n'avoir proprement fait autre chose dans mon ouvrage que mettre en vers la doctrine qu'il venait de nous débiter; et l'ai assuré que j'étais persuadé que lui-même n'en disconviendrait pas. Mais, pour en revenir au récit de ma pièce, croiriez-vous, monsieur, que la chose est arrivée comme je l'avais prophétisé, et qu'à la réserve des deux petits scrupules qu'il vous a dits et qu'il nous a répétés, qui lui étaient venus au sujet de ma hardiesse à traiter en vers une matière si délicate, il n'a fait d'ailleurs que s'écrier : « Pulchre! bene! recte! Cela est vrai, cela est « indubitable; voilà qui est merveilleux; il faut lire cela au roi; « répétez-moi encore cet endroit. Est-ce là ce que M. Racine m'a « lu? » Il a été surtout extrêmement frappé de ces vers que vous lui aviez passés, et que je lui ai récités avec toute l'énergie dont je suis capable:

Cependant on ne voit que docteurs, même austères, Qui, les semant partout, s'en vont pieusement De toute piété, etc.

Il est vrai que je me suis heureusement avisé d'insérer dans mon épitre huit vers que vous n'avez point approuvés, et que mon frère juge très à propos de rétablir. Les voici; c'est ensuite de ce vers:

Oui dites-vous. Allez, vous l'aimez, croyez-moi.

« Qui fait exactement ce que ma loi commande

« A pour moi, dit ce Dieu, l'amour que je demande. »

Faites-le donc; et, sûr qu'il nous veut sauver tous,

Ne vous alarmez point pour quelques vains dégoûts

Qu'en sa ferveur souvent la plus sainte âme éprouve. Courez toujours à lui; qui le cherche le trouve. Et plus de votre cœur il paraît s'écarter, Plus par vos actions songez à l'arrêter.

Il m'a fait redire trois sois ces huit vers. Mais je ne saurais vous exprimer avec quelle joie, quels éclats de rire il a entendu la prosopopée de la fin. En un mot, j'ai si bien échaussé le révérend père, que, sans une visite que dans ce temps-là monsieur son frère lui est venu rendre, il ne nous laissait point partir que je ne lui eusse récité aussi les deux autres nouvelles épitres de ma saçon que vous avez lues au roi. Encore ne nous a-t-il laissé partir qu'à la charge que nous l'irions voir à sa maison de campagne, et il s'est chargé de nous saire avertir du jour où nous l'y pourrions trouver seul. Vous voyez donc, monsieur, que si je ne suis pas bon poête, il saut que je sois bon récitateur.

Après avoir quitté le père de la Chaise, nous avons été voir le père Gaillard 3, à qui j'ai aussi, comme vous pouvez penser, récite l'épitre. Je ne vous dirai point les louanges excessives qu'il m'a données. Il m'a traité d'homme inspiré de Dieu, et il m'a dit qu'il n'y avait que des coquins qui pussent contredire mon opinion. Je l'ai fait ressouvenir du petit théologien avec qui j'eus une prise devant lui chez M. de Lamoignon. Il m'a dit que ce théologien était le dernier des hommes; que si sa société avait à être fâchée, ce n'était pas de mon ouvrage, mais de ce que des gens osaient dire que cet ouvrage était fait contre les jésuites. Je vous écris tout ceci à dix heures du soir, au courant de la plume. Je vous prie de retirer la copie que vous avez mise entre les mains de madame de Maintenon, afin que je lui eu donne une autre, où l'ouvrage soit dans l'état où il doit demeurer. Je vous embrasse de tout mon cœur, et suis tout à vous.

i L'épitre à ses vers, et celle à son jardinier.

Mont-Louis, maison à une demi-lieue de Paris, appartenant aux jésuites de la rue Saint-Antoine. Le P. de la Chaise, qui l'avait fort embellie, y passait ordinairement toutes les semaines deux ou trois jours. (Bross.) — Mont Louis est aujourd'hui le cimetière du P. la Chaise.

<sup>3</sup> Honoré Gaillard, né à Aix en Provence, s'était fait une grande réputation par ses sermons. Il fut recteur du collège de Paris, puis supérieur de la maison professe. Il mourut à Paris le 11 juin 1747, dans la quatre-vingt-sixième année de son âge, après soixante-neuf ans de profession religieuse.

## CORRESPONDANCE AVEC RACINE.

# 51. RACINE A BOILEAU.

A Paris, ce lundi 20° janvier 1698.

J'ai reçu une lettre de la mère-abbesse de Port-Royal 1, qui me charge de vous faire mille remerciments de vos épitres que je lui ai envoyées de votre part. On y est charmé et de l'épitre de l'Amour de Dieu, et de la manière dont vous parlez de M. Arnauld; on voudrait même que ces épitres fussent imprimées en plus petit volume 2. Ma fille ainée, à qui je les ai aussi envoyées, a été transportée de joie de ce que vous vous souvenez encore d'elle. Je pars dans ce moment pour Versailles, d'où je ne reviendrai que samedi. J'ai laissé à ma femme ma quittance pour recevoir ma pension d'homme de lettres. Je vous prie de l'avertir du jour que vous irez chez M. Gruvn 3; elle vous ira prendre, et vous mènera dans son carrosse. J'ai eu des nouvelles de mon fils par M. l'archeveque de Cambrai, qui me mande qu'il l'a vu à Cambrai jeudi dernier, et qu'il a été fort content de l'entretien qu'il a eu avec lui 4. Je suis à vous de tout mon cœur. BACIER.

- · La mère Agnès-Sainte-Thècle Racine, sa tante.
- <sup>2</sup> Ce sont les trois dernières.
- <sup>3</sup> L'un des trois trésoriers des deniers royaux.
- 4 Le fils ainé de Racine avait reçu de M. de Torcy, ministre des affaires étrangères, une mission près de M. de Bourepaux, ambassadeur de France à la Haye.